



## HISTOIRE POPULAIRE

DE

# LA FRANCE

## TOME TROISIÈME

ILLUSTRÉ DE 345 VIGNETTES



## PARIS

LIBRAIRIE DE L. HACHETTE ET C'E BOULEVARD SAINT-GERMAIN, Nº 77



#### PUBLICATION DE CH. LAHURE ET CIE



# LOUIS XIII.

§ 1. RÉGENCE DE MARIE DE MÉDICIS; CONCINI; RÉVOLTE DES PRINCES.

· Jamais peut-être, dans tout le temps dont l'histoire se souvient, la mort d'un homme, jetée au miliou des événements qu'elle raconte, ne les a tranches d'une manière plus nette et plus distincte, n'a offert au recit un point de séparation plus exact et plus assuré que no le fit, au commencement dn dix-septième siècle, la mort de Henri IV. Et ceci ne tient pas seulement à l'importance riclle de sa personne, à la haute reputation qu'il s'était acquise en Europe, à ce vide immense one devait apporter dans les affaires l'absence d'nn prince expérimenté, grand 103



Louis XIII enfant. (Médaille du temps.)

homme de guerre, politique habile, administrateur économe et intelligent de son royaume, remplacé subitement sur le trône par un enfant. Les circonstances tout à fait singulières dens losquelles cet accident vint se placer contri-bnent encore à rendre plus profonde la ligne de démarcation entre le passé qui revient à son règne et la snite des temps où nons allons entrer. Il est rare en effet qu'nn chan-gement de roi ou de ministre, que la transmission du pouvoir, opérée par révolution ou par héritage, ne laisse pas à celui qui succède quelque œuvre imparfane, quelque suite d'action à conduire, dont il faille cherchel l'origine dans les faits antrieurs. Le, au contruire, tout ce qui est de Heuri IV est comme terminé par la fine de saive. Ses demieres neutre tratte de la contruire, seu demieres ponsées des préparaités, seu demières ponsées des projets; dans les demieres pons que la Providence lui avait comptés, il se tuillait, pour ainsi parler, la besogne d'un long avenir. Le préduce avant durp lessarem soirs, un cital à l'ince préduce avant durp lessarem soirs, un cital à l'ince préduce avant des présents de la contrait à l'ouver la tut de discernement dans le basard « (Bain.)

Nons entrons donc dans un monde tout différent de celui que nous venons d'étudier, et la première chose à faire pour comprendre chaque scène de ce nouveau drame, c'est d'en bien connaître les personnages.

Le jour mandit, Sally attoudat Henri IV à l'Arsenal, quand un gentilhomme de sa suite accourte en disant: « Le rei est extrirensement hieses? — Mon Dreit I l'Elan Sil mert, la France va lomber en d'étranges mains! « Il s'enferma aussitot dans la Bastille et écrività aong garde, è deu de Roband, or revair en toute commandati. Pluisierts croyanat la un corvean massacre des bugonosts. On i avait just asset d'éenepte, même dans le mal, pour aller jusque-la. Cest la faidance de la commandati. Pluisierts croyanat la un corvean massacre des bugonosts. On i avait jusque-la. Cest la faidance de la commandati. Pluisierts croyanat la un corvean massacre des bugonosts. On i avait jusque-la. Cest la faidance de la commandati. Pluisierts croyanat la un corvean massacre des bugonosts. On i avait jusque-la. Cest la faida l'institución.

Marie de Médicis avait donné à Heuri IV trois fils et trois filles; l'ainé, devenu roi sous le nom de Louis XIII, n'avait pas encore achevé le huitième mois de sa neuvième année. L'usage attribuait la régence aux mères des rois ; mais Marie de Médicis, qui était étrangère et se sentait peu aimée, crut nécessaire de donner à sou autorité une sorte de sauction légale. Elle s'adressa au parlement de Paris, comme si ces magistrats étaient les représentants du pays. Le duc d'Épernon entra dans la salle des délibérations, l'épée au côté, laissant ses soldats aux portes : « Cette épée, ditil avec hanteur, est encore dans le fourreau; mais si la reine n'est pas déclarée régeute sur-le-champ, je prévois qu'il faudra l'en tirer. » Les magistrats obeirent. C'est vers quatre heures de l'après-midi que Henri IV avait été frappé ; à six heures le parlement déclarait par uu arrêt « la mère du roi régente en France, pour avoir l'administration des affaires pendant le bas âge du 101, son fils, avec toute puissance et autoritė. »

Ces magistrats se soviendront plus tard qu'une reine lera re contenil e'urid de disposer de ponvoir. Le lendemain l'enfant royal, s'eant en son li de justice, d'éclara, comme pour prouver que ce n'était pean parlement, mais à lui seul, à donner le pomvoir, sa mère rejente, s'pur avoir soin de l'éducation et unureir rigente, s'pur avoir soin de l'éducation et unureir rigente, s'apendant son bas âge. C'est lo 14 mai que l'enfant royal pronouçait ces graves pardes, lo 29 son préventeur hi fisiant domne les fouet.

Marie de Médicis se trouvait douc, à treute-sept aus, maîtresse des destinées de la France. Malheureusement elle u'étnit pas, il s'en failait do beaucoup, à la hauteur d'un tel role. D'un esprit faible et superstitienx, elle ne songounait mémo pas la véritable picté. Ce qu'elle ne songounait mémo pas la véritable picté. Ce qu'elle

demandati à a dévotion tont inlieume, ce n'étuit pa la force de combatte ses maranis perbanas, mais lo pardon, mus les indujeuces n'exessives para 'y shau-don, mus les indujeuces n'exessives para 'y shau-don, mus la maranis, de coupales affections. Naturellement paresseuse, peu currieux des fafizies, elle n'ainmit de la royauti que la pospue et les honneux. Elle se montrait aithere, entécte, groudense, inschiée, tre le l'avoir, avec d'Éperson, armé le bras de Ravaille; mus on ne past s'empêder de trouver, comme le d'avoir, avec d'Éperson, armé le bras de Ravaille; mus son ne post s'empêder de trouver, comme le président Hénault, qu'é le ne fau peut-étie pas seset non plus grands rois. \*

Trois princes du sang pouvaient lui disputer le ponvoir, ou du moins lui en demander le partage. Mais, de ces trois princes, le premier par ordre de succession, Henri, prince de Condé, était absent, on a vn pourquoi, et presque rebelle, et le second, François, prince de Conti, imbécile de corps et d'esprit. Le troisième, et le plus actif, Charles, comte de Soissons, se tenait à l'écart depuis quelques jours par bouderie, n'ayant pas voulu assister au sacre de la reine pour une dispute d'étiquette. A la nonvelle du meurtre, il accourut à Paris. Agé de quarante-quatre ans et ayant une certaine expérience des affaires, il pouvait prétendre au titre de lieutenant général du royaume, ainsi qu'à une large part dans le gouvernemeut ; mais il était peu estimé pour son caractère hargneux et cupido, qui l'avait brouillé avec tout le monde, même avec son frère, le prince de Conti. Il manquait donc d'appui dans la nouvelle cour, et Marie de Médicis obtint aisement qu'il restat étranger à l'administration, moyeuuant la promesse du gouvernement de Normandie, 200 000 écus comptants et une pension de 50 000. Le jeune prince de Condé u'arriva dans la capitale que le 16 juillet. La régente, qui ne connaissait pas d'autre moyen de gouvernement que de jeter de l'argent à la téte de ceux qui lui faisaient ombrage, puisa encore dans le trésor que son mari avait amassé pour tout autre chose et gagna Conde, comme son oncle, par des largesses. Elle lui donna l'hôtel de Gondi, avec 30 000 écus pour le meubler, le comté de Clermont et une pension de 200 000 livres. Le duc de Guise eut 100 000 écus « pour payer ses dettes. » Bouillon 200 000 livres, etc. Voilà à quoi servaient les épargnes do Sully et de la France. C'était dire bien haut que le royaume était remis au pillage et qu'il n'y avait qu'à se faire craindre pour se faire acheter

D'abord, rieu us parut clanagé dans le système poliique de la Prance. Marie de Médicies conseru les ministres du dernier rèpee, Villevy, Jeannin et le chancière Sillev, cesa que dans le cercle listiane de la régente ou appelhi de réuze larbons. Elle accessifie pour venir au Louver salver le roi. A boui lis, di-celle su jeune prince, c'est M. de Sully; il vous le faut bien aimer, car c'est un des meilleurs et des plus utiles servviteurs du roi votre père, et le prier qu'il veuille bien vous servir de meine. et E Sully int longetupe sembrassé, en pletrant, le fils de son mètre et de son navoder nui revisiper.

Si le gouvernement de Marie de Médicis ne recevait

son impulsion ni des princes du sang ni des ministres, qui avsient bien charpe d'expédier les affaires, mais ne les faissient pas, qui done avait l'autorité, puisque la régente était personnellement incapable d'agir par elle-même? Deux hommes, d'èpernou et Concini: le premier déjà souvent cité, le second encore inconnu de nos lecteure.

Nons ne connaissons que trop déjà Jean-Lonis de Nogares de la Valette, cet archi-mignon de Henri III, créé par lui sous le nom de d'Epernon, duc et pair de France, gouverneur de Metr, de Boulonais, de l'Angoumois, de la Saintonge, de l'Aunis, de la Touraine, de l'Anjon et de la Normandie; colonel périori de l'inimerie, marin de Françe, etc., etc., et., A la mort du funcies, marin de Françe, etc., etc., etc., a la mort du qu'il se segiment condolleptes sessenbles Suint-Elmad qu'il servir sont sont de l'archive de Saint-Elmad per l'archive de l'archive de l'archive de l'archive de l'archive de Françe, a muiété qu'il servir tentré dans le soin de les la marion de Bourbon avait le plus bosin d'assisde la marion de Bourbon avait le plus bosin d'assiste la marion de Bourbon avait le plus bosin d'assismanarque personna à ce grand couphile et lui donna marique personna à ce grand couphile et lui donna marique personna à ce grand couphile et lui donna marique personna à ce grand couphile et lui donna



Marie de Médicis

moatra si cupide et si creat, qu'il fallat I'y remplacer. On choist in hallisment pour son socsessure le duc de Gnise. C'était les rendre mortels ennemis. Henri IV ne vit pas sans river dans sa harbe les deux chef des catholiques à gross grains aux prises l'un avec l'autre. L'insolent l'avon de Henri III précedud se maintenir dans as place maigré la volont d'aroi et equita la Provence qu'in prés voir de fatur la plaisens reprises. Après avoir indige cette humiliation en plus experience, après de l'autre d'autre de l'autre de l'autre d'autre de l'autre d'autre de l'autre d'autre d'a

veloper dans l'accusation de trahison, se mit fort bien avec la reine, en flutt les semiments cutholiques et espaçuals, a frouvat de codé unit le crédit qui la sani dann la journée fatale du 14 mai. Beavenop le crurent complice de l'attestat. Cétait un bomme dur, violent, violent que ceux de l'homme d'État. Il avait alors cinquantesix ans.

Ce n'était cependant pas ce hautain personnage qui dirigeait tout à fait à son gré les nouvelles destinées de la France : le véritable maître s'appelait Concino Coucini. Lorsque Marie de Médicis vint partager le trône de Henri IV, elle avait, parmi les gens de sa suite, ce

jeune Italien, et une femme de chambre, Léonora Dori. Petiti-fils d'un secrétaire du duc Cosme et fils d'un notaire, Concini avait promptement dissipé dans le libertinage sa très-médiocre fortune, et il ne lui restait plus qu'une jolie figure, de grands yeux noirs, une singulière adresse à tous les exercices du corps, une conversation enjouée, mais libre insqu'un cvisiene, dans son



Lit de justice tenu par Louis XIII (1614).

baragouin demi-italien, demi-français; enfin, et cela pouvait lui tenir lieu de tout, la protection on mieux la plus vive affection de sa souveraine, s'il fallait en croire les bruits de la malignité publique. Pour l'avoir toujours près d'elle, elle le marià a cette Léonora Dori, fille de sa nourrice et par conséquent sa sœur de lait, à qui la noble maison des Galigai de Floreuce laissa

prendre son nom. Transformée par la nouvelle reine de femme de chambre en dame d'atours. Léconer resta au Louvre malgré Henri IV, qui ne put jannis obteuir son renvoi, pas plus que celui de son mari. La signora. Concini, petile, palle, maigre et fort laide, était en outre presque toujours malade. Dans ec corps déblie, elle cachait une fane énergeque et une vive intelligence,

pour éviter qu'on lui jetåt un sort en la regardant, se tenait dans l'ombre ou ne se laissait voir qu'avec un voile sur le visage. A vivre ainsi dans les ténèbres, repliée sur elle-même, livrée, avec up vif esprit, à toutes les superstitions, elle n'était que plus puissante sur sa maitresse, qu'elle amusait avec toutes les médisances des conrs et qu'elle dominait en entrant de gré ou de force dans tous ses secrets. · Pauvre papitlon, dit Richelieu, qui ne savait pas que le feu qui la cousumerait était inséparablement uni à l'éclat de cette vive lumière qu'elle snivait, transportée d'aise et de contentement. » Son

mari n'était, à la mort de Henri IV, que le premier les regards, les avances : tonte la cour se précipita l'idée de demander au comte de Soissons une de ses chez lui. Sully même lui fit porter des offres d'amitié en des termes qui sentaient la protection, à quoi le Florentin répondit avec hanteur : « Comment! M. de Sully pense done encore gouverner les affaires de la France, comme du temps du fen roi? Or, c'est ce qu'il ne doit nullement espérer, car la reine, étant reine, c'est à elle de disposer de tont; et je ne lui conseille pas, à lui, de rien entreprendre sans sa volonté. Quant à ma femme et à moi, nous u'avons besoin de l'aide ni de la faveur de personne pour obtenir des biens et des honneurs, car Sa Majesté

nous affectionne ponr l'a-

voir bien servie, et nul

ne saurait empêcher les

gratifications dont il lui

Concini. maréchal d'Augre.

mais telle qu'en pouvait former maintenant l'Italie, | plus qu'il ne fait, n'y ayant à la cour ni seigneur ni prince qui ne nous soit venn voir. » Autant sa femme esclave et retirée, par un double despoisme, des gran-des voies de l'esprit. Elle était superstitieuse, cross-au maurais cell comme un lazarone de Naples, et, la u contraire, ainmait à en faire parade. En quatre mois

il se rendit l'égal des plus grands seigneurs de France, par les titres, les biens, les charges et les dignités. Il acheta, pour 330 000 livres, le marquisat d'Aucre (près d'Amiens), pour 200 000 la charge de premier gentilhomme de la chambre : il ent encore, à prix d'or, les lieutenances générales de Péronne, d'Amiens, de Dieppe, de Pont-de-l'Arche, de Quillebenf, de Bourg en Bresse, etc.; Léonora travaillait de son côté à la prospérité commone en vendant des grâces, des absolutions. La cour des aides poursuivait des officiers de finance prévaricateurs : elle s'engagea, par contrat public, à les faire déclarer innocents moyennant 300 000 li-

écnyer de Marie de Médicis, cependant, déjà fort en | vres. Tout cela ue leur parut pas suffisant. Un des vue. Depnis l'avénement de la régence, il attıra, outre | courtisans de Cuncini, car il en avait déjà. lui donna filles, une fille dn sang

de France, pour son fils, à lui, pour le petit-fils du notaire florentin, à peine âgé de trois ans. Concini, étonné d'abord d'une pareille audace, répondit au complaisant par ce mot du cardinal Farnèse : « Tu me flattes. mais tu me fais plaisir. -La reine eut moins de scrupule, elle parla au comte de ce désir. Il avait été trop bien pavé

pernon, la reine admettait dans son conseil intime, le seul où se traitassent réellement les affaires dunt aucune ne se faisait au conseil de régence, les ministres Villeroy, Jeannin, successeur de Sully aux

pour ne pas obéir.

Outre Concini et d'E-

finances, Sillery le chan-



Léonora Galigai, maréchale d'Ancre.

savait les poursuites qui se font, il nous rechercherait | de tels conseillers, Marie de Médicis ponvait être

plairs d'user en notre endroit, et si M. Sully dé-sire quelque chose, il aura plus besoin de notre l'ambassadeur d'Espagne et le P. Guno, jésuite, assistance que nous de celle qu'il nous offre. S'il confesseur d'uni. Il os faut pas demander si, avec

fiédèle à la politique de Henri IV, que de son viven en le n'avia cessé de combattre. Depuis son arrivée ne France, l'Espagne la courtisait; l'euvoyé du pape avait tonjour-été comme accrédité amprès d'elle, et c'énit dans l'Italienne, en cette femme du sang des Médics puite-nière de Carles-Guint, cousins de Philipes II, que les anciens ligueurs plaçaient leur affection et leurs espérances.

Le revirement ne fut pas aussi brusque que l'on ouvait l'appréhender. Le premier acte de la régence fut une déclaration en date du 22 mai 1610, destinée à rassurer les protestants français, et portant que l'édit de Nantes, en tous ses points et articles, serait religieusement observé, et les contrevenants punis avec sévérité, comme perturbateurs du repos public. Sans doute tont projet de lutte contre cette catholique maison d'Autriche d'où sortait par sa mère Marie de Médicis était abandonnée, et il faut avouer qu'une femme et un enfant ne pouvaient guère monter à cheval, tirer l'épée et commencer la grande entreprise de Henri IV. Cependant, le 31 mai, l'alliance avec la Hollande fut renonvelée, et le maréchal de la Châtre recut ordre d'aller se joindre avec 8000 fantassins, 1200 chevaux et quelque artillerie an comte Manrice de Nassau et au prince d'Anbalt qui assiégeaient Juliers, le premier envoyé par les Provinces-Unies, le second par les princes protestants d'Allemagne. Le 18 août il arrivait sous les murs de la place déjà attaquée depnis près d'nn mois, et onze jours plus tard elle était remise aux héritiers protestants.

Le duc de Savoie, Charles-Emmanuel, avait perdu avec Henri IV tout espoir de devenir roi de Lombardie; il comptait dn moins se dédommager en replacant Genève sous le jong de sa maison et du catholicisme. Les réformés de l'Europe entière tremblaient pour cette république, l'asile et le séminaire de leur religion, et faisaient des souscriptions pour la défendre. « Genève, disait le pape des huguenots, du Plessis-Mornay, que depuis plus de soixante ans Dien soutient, comme la terre en l'air, entre les discordes des éléments, et dont la conquête ferait plus de joie an pape que celle de la terre sainte n'en causa jadis à ses prédécesseurs, Genève périra-t-elle, ponr que nous ayons à demander où est Dieu? » Marie de Médicis somma Charles-Emmanuel de congédier les Français qu'il avait pris à sa solde, de licencier dans ses propres troupes ce qui excédait le nombre nécessaire à la défense de ses États, et au mois de mai 1611 la cité de Calvin n'avait plus rien à craindre

pour sa sécurité. Henri IV avait voulu que résidassent auprès de lui denx notables de la religion réformée, qui lui servissent d'intermédiaires avec les haguenots, et lui présentassent leurs réclamations contre les infractions apportées aux édits si l'on en faisait. Ces mandataires, nommés pour trois ans, étaient choisis par le roi, sur une liste de six personnes que dressait l'assemblée générale des députés des provinces. Les députés tenaient eux-mêmes leur pouvoir des assemblées provinciales qui les avaient élus. On pense bien que, malgré toutes les défenses, on ne se bornait pas, dans toutes les assemblées, à dresser une liste de noms. On y parlait heauconp; les griefs étaient discutés, rédigés en cahiers, dont on chargeait ceux qui allaient présenter au roi la liste des six candidats. Sous un roi fort et aimé, cette concession portait la lumière, et comme le gouvernement voulait rester fidèle à tous ses engagements, tout le monde gagnait à cette liberté de parole. Mais, sous une minorité et au commencement d'une régence où l'on cherchait à vivre sans bruit et à agir le moins possible, il v avait certainement dans cet usage de quoi s'inquiéter. Cependant essayer de le détruire parut trop bardi; le conseil de la reine mère aima mieux ne rien changer à l'ordre établi ; les pouvoirs des députés en cour n'étaient pas expirés lorsqu'il ordonna de faire élire leurs successeurs. Les réformés qui composaient cinq cents églises réparties en quinze provinces, sans compter le Bearn qui n'était pas eucore officiellement réuni à la Franco , se rassemblérent en des lieux désignés à l'avance pour les synodes partiels. Ils y nommèrent soixante-dix députés qu'on peut classer de la manière suivante : trente gentilsbommes, vingt pastenrs, seize membres du tiers état qui s'appelaient anciens, plus quatre élus du gouvernement de la Rochelle, C'était la division en trois ordres de nos états généraux. Quant aux chefs militaires du parti, ils regardaient comme

au-dessous d'eux de se soumettre à l'élection : ils se

n'avait produit que de bons effets. La discussion ap-

firent supplier par les provinces de se rendre à la rénnion des députés. Cette assemblée générale des protestants français se tint à Sanmur, dans le gouvernement de du Plessis-Mornay et sous sa présidence, depuis le 25 mai jusqu'au 16 septembre 1611. Le duc de Bouillon y joua un triste rôle, trahissant les intérêts de ses coreligionnaires pour se faire bien venir de la cour, tandis qu'nn jeune seigneur, issu par les femmes de la maison de Navarre, Henri, duc de Rohan et gendre de Sully, agé alors de trente-deux ans, se mit en lumière par un discours serré, concis, plein de choses, et bien différent de ce qui passait alors pour de l'éloquence, Reconnu désormais à la place du duc de Bouillon pour chef des huguenots, il ne craignit pas de convoquer, après l'assemblée légale de Saumur, nue assemblée illégale à la Rochelle, qui ne se sépara que le 9 janvier 1613, après avoir arraché à la régente plusieurs concessions, telles que la dispense d'ajonter le mot prétendue à ceux de la religion réformée, la tolérance des conseils provinciaux protestants, et l'exemption de la taille au profit

des pasteurs. Les projets de Henri IV paraissaient donc continués. Mais il arriva, comme à peu près partout où les reines sont rois, que les choses furent subordonnées aux personnes, ce qui est l'opposé de la vraie politique. Bientôt on ne sentit plus dans le gouvernement que la faiblesse, les irrésolutions et les caprices d'une femme. Avec un roi mineur, une régente incapable, une cour divisée et des princes turbulents, l'action extérieure de la France allait être neutralisée pour longtemps. La paix devenant une nécessité, Marie de Médicis se rapprocha des Espagnols; elle ouvrit des négociations avec eux et promit « de ne plus troubler les princes autrichiens d'Allemagne. » Il était difficile que Sully adoptat cette politique nouvelle. Le 26 janvier 1611 il se démit de ses emplois de surinteudant des finances et de gonverneur de la Bastille. Seulement, comme les grandes

 Le Béarn, réuni de fait à la France par l'avenament de Henri IV, ne le fut de droit qu'en 1620; les députés de la province s'étalent opposés à l'union pour conserver teurs vieilles tibertés. charges (sairat alurs réputices propriété de cours qui les exerçaient, la reine ul donan 300 coll livrs et lui si une pension de 48000. Ce ne fut pas sans un profond chargir que ce nimiter vicilant, indigable, renonça ava affaires dès l'âge de cimpante ans. Il se fit poete pour exprimer plus enferçiquenents ad solueur, et nous possédons de lui deux pièces de vers initiulées: l'aux, perallètes de Cert et de Henry le Grand; l'autre, l'Adieu de mouseigneur le duc de Sully à la cour. Cette derairère commence aims:

Addeo maistons, chast-wax, armes, canons de Boy;
Addeo monich, freency, depore à mo d'Adei concilion; afeire grantin de pringers;
Addeo monich, present par de prince de prince de l'addeo codestinio des ortins decusarie;
Addeo des mulies et les samis de court;
Addeo des l'addeo de l'adde

En se retirant de la cour. Sully conserva la grande maitrise de l'artillerie, la grande voirie, la surintendance des fortifications et le gouvernement du Poitou. Sa principale habitation était le château de Villebon, près Chartres, où tout rappelle encore aujourd'hui son souvenir. Gardant religieusement la mémoire du monarque qui l'avait comblé de bienfaits, et qui se plaisait à répéter qu'entre Sully et lui c'était à la vie et à la mort, il portait toujours sur sa poitrine une grande médaille où était empreinte la figure de Henri IV. De temps en temps il la prenait, s'arrétait à la cuntempler, et la baisait. En 1634 il fut nommé maréchal de France, et mourut à Villehon le 28 décembre 1641, àgé de quatre-vingt-deux ans Il put donc voir Richelien executer quelques-unes des pensées de son ancien maitre.

Au moment où Sully quitts le ministère, il n'y avait plus dans l'épargne que cinq millious sur quarante qu'il y avait amassés. Huit mois de régence avaient plus coûté qu'une grande guerre.

Cenendant il s'était formé à la cuur trois cabales : celle des ministres d'abord, qui tont naturellement voulaient se maintenir; celle des princes du sang, qui prétendaient mettre entre leurs mains ou dans celles de leurs créatures l'auturité; enfin cello des seigneurs, comme les princes de la maison de Guise, le duc de Vendôme, fils naturel de Henri IV et de Gabrielle, le duc d'Épernon, qui, voyant les princes du sang chercher à se passer d'eux, avaient lié une sorte d'union pour se faire valoir ensemble. Entre elles flottait le marquis d'Ancre, allant de l'une à l'antre, mais veillaut bien à ne pas perdre son puint d'appui auprès de la reine qui avait toujours pour lui le même aveuglement. Le marichal de Fervaques étant venu à mourir, le favori se fit dunner sa charge (1613). Sur ce fait, nous avons cherché vainement parmi les contemporains quelque trace de l'étonnement et de l'indignation qu'il nous semble avoir dù causer. Il ne parait pas que personue s'en soit ni ému ni surpris; ce n'est que plus tard que l'indignation publique se souleva contre ce parvenu. « On murmure, dit Malherbe, que le parlement fera quelques difficultés à la réception du marichald Acner, et il ny sur pas faute d'instiguions pour cela; moi, je crois que chacmo obéria aux commandements de la reine. » or rette opposition qu'on prévoyaine tenait nullement à l'indignité du gentilhomme forentin, au somalad d'une telle charge jetée aux moforentin, au somalad d'une telle charge jetée aux me campagne; c'était tout simplement parce que, avient les traditions de la monarchie, on prétendait que les les traditions de la monarchie, on prétendait que les des grands offices de la courronne dorant la misoriét du rui. El, en effet, le nouveau marchal ne s'y présents pas pour prêtre le serment ordinaire. »

Geyn-dant la régente allait avoir grand besoin d'un véritable humme de guerre. Ne voltant et ne pouvant engager la lutte contre l'Espagne, elle avait résolu de s'amir éroitenent et acte vieille enseme de la France par un denhie mariage; ceiui de roi son fila avec l'incatat de sai pura plas gleç que Leuis XIII, et ceille de sa fille, Madame Elisabeth de France, avec l'infant, plus tard Philippe IV. Cette décision pouvait se justifier au point de vue où s'était toujours placés Marie de Médicis, et, dans tous les cas, elle a niutrie. On de l'entre de l'entre

La cause véritable, c'est que les prétentions des seigneurs s'accroissaient avec la faiblesse du gouvernement : . Les présents de la reine, dit Richelien, étonrdirent la grosse faim de leur avarice et de leur amhition : mais elle ne fut pas pour cela éteinte : l'éparene et les coffres de la Bastille étaient épuisés : alors ils aspirèrent à choses si grandes, que l'autorité royale ne pouvait souffrir qu'on leur donuât le surcroit de puissance qu'ils demandaient. » Ce qu'ils voulaient, en effot, maintenant qu'il n'y avait plus d'argent, c'étaient des gouve nements pour eux et leurs familles, des places de sùreté, c'est-à-dire le démembrement de la France. D'Épernon était gouverneur de Metz; mais Henri, se défiant de cet orgueillenx seigneur, lui avait impusé un lieutenant qui occupait la citadelle et correspondait directement avec les ministres; le jour même de la mort du roi, d'Épernon dépêcha l'ordre de mettre la main sur le lieutenant et sur la citadelle. Il eut alors, sur la frontière, à deux pas des Espagnols, une forto place qu'on appela « son royaume d'Austrasie. » Beaucoup de seigneurs, à la nouvelle de l'assassinat, s'étaient ainsi jetés dans les villes à leur convenance, et quelques-uns n'en voulaient plus sortir on voulaient y rentrer. . Le temps des rois est passé, disaient-us, celui des grands est venu. » Condé n'on publia pas moins un manifeste, où il accusait la cour d'avoir abaissé la noblesse, dilapidé les finances, et grevé le pauvre peuple : reproches singuliers dans la buuche d'un prince qui avait reçu avec ses amis la plus belle part de cet argent du peuple. Il terminait, suivant l'usage, en demandant la convocation des états généraux, ponr travailler à la réforme des

Élevé dans la religion catholique, mais issu d'une famille protestante, Condé espérait rallier à sacause l'un et l'autre parti. Un grand nombre de seigmenrs vinrent se ranger sous ses drapeaux, et à leur tête les ducs de Veudôme, de Lonqueville, de Luxembourg, Mayenne,

abus

Nevers, de Retz, etc. Les calvinistes refusèrent de s'associer à cette levée de boucliers : « Nous avons pour notre conscience, disaient-ils, toute la liberté que nous ponvons désirer, et nous ne voulons pas, à l'appétit de quelques factieux, absndonner nos femmes et nos maisons. « Les catholiques ne prenaient pas feu davantage. Depuis les états de la Ligue, il s'était fait un grand apaisement dans les passions populaires. Le parti des politiques né avec l'Hônital, arrivé au ponyoir avec Henri IV. comptait presque tous les gens de robe et la bourgeoisie. L'expérience, si cruellement achetée par la guerre civile, n'était point perdue. La nation comparait à ces trente-hnit années de massacres et de pillages, les douze ans de prosperité qu'elle avait eus, en se serrant antour du trône, et elle laissait les grands seigneurs agiter dans le vide lenr stérile ambition. « Les peuples, écrivait en ce moment Malherbe, demeurent partout en obéissance, et de rien faire sans eux, il n'y a pas moyen. » Qu'une main ferme prenne le gonvernail, et même les plus turbulents rentreront dans le repos où Henri IV les avait tenus, Ouelonesnns des vieux ministres de Henri IV, Villeroy, Jeannin, conseillaient à la reine d'agir avec vigueur : elle aima mieux traiter à Sainte-Menchould(15 mai 1614). Le prince de Condé recut 450 000 livres en argent comptant; le duc de Mayenne, 300 000 pour se marier; M. de Longueville, 100 000 livres de pension, etc. Mais la cour, voulant regagner d'un côté ce qu'elle perdait de l'antre, ne paya pas cette année les rentiers de l'hôtel de ville. Voilà ce qui lut fait pour le pauvre peuple.



Les princes et les seigneurs reçoivent des pensions; les rentiers de l'hôtet de ville ne sont pas payés.

#### S 3. ÉTATS GÉMÉRAUX.

Les princes firent alors dire secrètement à la régente que si elle désirait ajourner la convocation des états, ils y consentiraient volontiers. Marie de Médicis craignit un piége dans cette proposition, qui aurait menagé aux princes, pour l'avenir, un nouveau prétexte de révolte; et l'assemblée s'ouvrit à Paris le 14 octobre 1614. Ce fut la dernière réunion des états généraux avant 1789. L'assemblée, partagée en trois chambres distinctes, s'établit au couvent des Augustins; elle comptait 464 députés, dont 140 du clergé, 132 de la noblesse et 172 du tiers état. Parmi les premiers était no jenne homme de vingt-neuf ans. qui avait déjà gagné assez d'estime dans son ordre pour que le clergé le nommat son oratenr, le jour de la présentation des cahiers, l'évêque de Luçon, Armand Duplessis de Richelieu. Dans le tiers, les membres do corps judiciaire et les antres officiers royaux dominaient par le nombre et par l'influence. . Dès la séance d'ouverture, on put voir entre les deux ordres laiques des signes de ialousie et d'hostilité; le tiers état s'émut pour la première fois des différences du cérémonial à son égard (le chancelier, parlant à MM, du clergé et de la noblesse, mettait la main à son bonnet carré, et se découvrait, ce qu'il ne lit point lorsqu'il parlait au tiers état); l'orateur de la noblesse s'écria dans sa harangue : · Elle reprendra sa pre-- miere splendeur cette - noblesse tant abaissée - maintenant par quel-- ques-nns de l'ordre in-· férienr sous prétexte de · quelques charges: ils

« verront tantôt la diffé-

« rence qu'il y a d'eux h



• nous. . La pundrite avait ces pour revisibile d'élèver à des tant incomas juequ'alors la volere visible ées offiese et d'attiere sur les fonctionnaires civils in nouveau de la comment de la com

· Le tiers état fit preuve d'abnégation. Il adhéra, contre son intérét, à la demande de suspension de la taxe moyennant laquelle les offices étaient héréditaires; et pour que cette demande ent toute sa portée logique, il la compléta par celle de l'abolition de la vénalité. Mais exigeaut des deux autres ordres sacrifice pour sacrifice, il les requit de solliciter conjointement avec lui la surséance des peusions, dont le chiffre, doublé depuis la mort de Henri IV, dépassait cinq millions et demi et la réduction des tailles devenues accablantes pour lo peuple. Sa réponse présentait comme connexes les trois propositions suivantes : Supplier le roi, 1º de remettre pour l'anuée courante un quart de la taille : 2º de suspend e la perception du droit annuel, et d'ordonner one les offices ue soient plus vénaux; 3º de surscoir au payement de toutes les peusions accordées sur le trésor ou sur le domaine. La noblesse, pour qui les pensions de cour étaient un supplément de patrimoine, fut ainsi francée par représailles; mais, loin de se montrer générense comme ses adversaires, elle demanda que les propositions fussent disjointes, qu'on s'occupat uniquement du droit aunnel, et qu'ou remit à la discussion des cahiers l'affaire des peusions et colle des tailles. Le clergé fit la même demaude, eutourée de ménagements et de paroles captieuses qui n'eurent pas plus de succès auprès du tiers état que la franchise égoiste des gentilshommes. Ayant délibéré de nouveau, la chambre dn tiers décida qu'elle ne séparerait point ses propositions l'une de l'autre, et elle fit porter ce refus par l'un de ses membres les plus considérables, Jean Savaron, lieutenant général de la séuéchaussée d'Auvergue.

Sh havangue fut um nouveau sujet d'irritation pour la noblesse, qui en épursus un tel dépit, qu'elle risolait de so plaindre su ron. Elle pris la clerge de se trouble de se plaindre su ron. Elle pris la clerge de se vous l'un de se summe de vers de la noblesse, est l'univer, pour le bien de la paix. Is faire qu'elle entirétaine, Quand le député ent parté, Savaron se leur et du fisalisation de la commandation de la version de l'autre de la version de l'entre de l'autre de l'autre

 En 1611, Nicolas de Verduo avait acheté la cherge de premier president du parlement de Peris 300 000 livres, ou 1 200 000 fr. de nos jours.

lni était offerte, consentit à faire porter à la poblesse des paroles d'accommodement; et, pour que tonte canse d'aigreur on de défiance fet écartée, il choisit un nonvel orateur, le lieutenant civil de Mesmes, De Mesmes ent pour mission de déclarer que ni le tiers état en géuéral, ni aucun de ses membres en particulier, n'avait en envers l'ordre de la noblesse aucune intention offensante. Il prit un langage à la fois digne et pacifique : mais le terrain était si brûlant, qu'au lieu d'apaiser la querelle, son discours l'envenima. Il dit que les trois ordres étaient trois frères, enfants de leur mère commune, la France; que le clorgé était l'ainé, la noblesse le puiné, et le tiers état le cadet; que le tiers état avait tonjours reconnu la noblesse comme élevée de quelque degré an-dessus de lui, mais qu'aussi la noblesse devait reconnaître le tiers état comme son frère, et ne pas le mépriser au point de ne le compter pour rien; qu'il se trouvait souvent dans les familles que les ainés ruinaient les maisons, et que les cadots les relevaient. » Non-senlement ces dernières paroles, mais la comparaison des trois ordres avec trois frères, et l'idée d'une telle parenté entre le tiers état et la noblesse, excitèrent un orage de mécontentement chez celle-ci, qui alla en corps porter plainte an roi. Son oratcur, le baron do Senecey, termina un exorde verbeux par cette définition du tiers état : « Ordre composé du peuple des villes et des champs ' : ces derniers quasi tous hommagers et justiciables des deux premiers; ceux des villes, bourgeois, marchands, artisans, et quelques officiers; » et il continua : « Ce sont ceux qui, méconnaissant leur conditiou, saus l'aveu de ceux qu'ils représentent, veulent se comparor à nous. ... Et, non contents de se dire nos frères, ils s'attribuent la restanration de l'État; à quoi comme la France sait assez qu'ils n'ont aucuuement participé, aussi chacun connaît qu'ils ne penvent en aucune façon se comparer à nous, ot serait insupportable une entreprise si mal fondée, Rendez-eu, sire, le jugement, et, par nue déclaration pleine de justice, faites-les mettre en leur devoir. » A cet étrange discours, la foule des dénntés nobles qui accompagnaient l'orateur fit succéder, en se retirant, des marques d'adhésion unanime et des mots tels que ceux-ci : « Nous ne voulons pas que des fils de cordonnier et de savetier nous appellent frères ; il y a de nous à eux autant de différence qu'entre le maître et le valet, » Un d'eux fit bâtonner un membre du tiers, qui ne put obtenir justice.

Ponr mainteuir cette différence qu'ils établissaient d'eux aux manants, les nobles demandèrent dans leur cabier qu'il fût interdit à tout roturier de porter arquebuse ni pistolets, d'avoir chiens qui n'eussent les jarrets coupés, de so vétir, eux ou leurs femmes, goname les nobles, de porter velouirs ou satin, etc., sous peine

c. On nom de sine cital, berego'l divient sine expression assette, no compressed de la dique las populations at the pertraligence, mass, expression des a destalla divient production and expression a

de mille écus d'amende. Il faut se souvenir de tous ces s priviléges odienz et de toutes cos insolences pour comprendre les colères de 1789.

Une querelle bien plus grave, et sans aucun mélange d'intérêts privés, survint presque anssitôt, et divisa de même les trois ordres, mettant d'nn côté le tiers état, et de l'autre le clergé et la poblesse. Elle ent pour sujet le principe de l'indépendance de la couronne visà-vis de l'Église, principe qu'avaieut proclamé 312 ans auparavant les représentants de la bourgeoisie. En compilant son cahier général sur les cahiers provinciaux, le tiers état prit dans le cahier de l'Ile-de-France et plaça en tête de tous les chapitres un article contenant ce qui suit : « Le roi sera supplié de faire arrêter en l'assemblée des états, pour loi fondamentale du royaume qui soit inviolable et notoire à tous, que : comme il est reconnu souverain en son État, ne tenant sa couronne que de Dieu seul, il n'y a puissance en terre, quelle qu'elle soit, spirituelle ou temporelle, qui ait aucun droit sur son royaume pour en priver les personnes sacrées de nos rois, ni dispenser on absoudre leurs sujets de la fidélité et obeissance qu'ils lui doivent, pour quelque cause ou prétexte que ce soit.... Tous précepteurs, régeuts, docteurs et prédicateurs seront tenus de l'enseigner et publier.

Cette réponse ne fut pas donnés, et la faiblesse d'une reine que des étrangers gouvraineil it il source la question d'indépendance pour la couronne et le pays. Cen e fat qu'ai not de vionance-sept au que les drinces de la commentant de la co

O noblesse, ó cleig<sup>5</sup>, les ainés de la France, Puisque l'honneur du roi si mal vous maintenez, Puisque le tiers état en ce point vous devance, Il faut que vos cadets deviennent vos ainés.

- Si l'ou cherche dans les cahiers des trois ordres en quoi leurs vœux s'accordent et en quoi ils différent, on trouvera qu'entre le tiers état et le clergé, la dissidence est beaucoup moins grande qu'entre le tiers état et la noblesse. Le clergé, attiré d'un côté par l'esprit libéral de ses doctrines, et de l'autre par ses intérêts comme ordre privilégié, ne suit pas en politique une direction nette. Tantôt ses votes sont pour le droit commun, la cause plébéienne, le dégrévement des classes pauvres et opprimées; tantôt, lié à la cause nobiliaire, il demande le maintien de droits spécianx et d'exemptious abusives, et, poussé par l'esprit de corporation, il réclaine l'introduction en France de tous les décrets du concile de Trente que le parlement avait jusque-là repoussés. Mais, entre les deux ordres laiques, la divergence est complète; c'est un autagonisme qui ne se relâche qu'à de rares intervalles, et qui, vn du noint où nous sommes placés aujourd'hui, présente dans les idées, les mœurs et les intérêts, la lutte du passé et de l'avenir. Le cahier du tiers état de 1614 est un vaste programme de réfurmes dont les nucs furent exécutées par les grands ministres du dix-septième siècle, et dont les autres se sont fait attendre jusqu'à

1789; le cahier de la noblesse, dans sa partie essentielle, n'est qu'une requête en faveur de tout ce qui périssait ou était destiné à périr par le progrès du temps et de la raison.

« - Cette rivalité passionnée, qui donne tant d'intérêt à l'histoire des états généraux de 1614, lut pour eux une cause d'impuissance. La coalition des denx premiers ordres contre le troisième, et les ressentiments qui on furent la suite, empéchèrent ou énervèrent toute résolution commune, et rendirent nulle l'action de l'assemblée sur la marche et l'esprit du gouvernement. Du reste, quaud bien même la conr du eune roi aurait eu quelque amont du bien public, l'incompatibilité de vo-ux entre les ordres l'eût contrainte à rester inerte, car le choix d'une direction récise était trop difficile et trop hasardeux pour elle. Il eut falla, pour tirer la lumière de ce chaos d'idées, un roi digne de ce nom et un grand ministre. Loin de chercher sincèrement nne meilleure voie, la cour de Louis XIII n'eut à cœur que de profiter de la mésintelligence des états ponr le maintien des abus et la continuation du désordre. De crainte qu'il ne survint une circonstance qui fit sentir à l'assemblée la nécessité du bon accord, elle prossa de tout son pouvoir la remise des cahiers, promettant d'y repondre avant que le congé de départ fut donné aux députés. Ceux-ci demanderent qu'on leur reconnût le droit de rester réuuis eu corps d'états jasqu'à ce qu'ils enssent reçu la réponse du roi à leurs cahiers. C'était poser la questiun, encore indécise après trois siècles, du pouvoir des états généraux; la conr répundit d'une façon évasive, et, le 23 février 1615, quatre mois après l'ouverture des états, les calciers des trois ordres forent présentés au roi, en séance solennelle, dans la grande salle de l'hôtel de Bourbon. Le lendemain, les députés du tiers état se reudiront au couvent des Angustins, lieu ordinaire de leurs séances; ils trouvèrent la salle démeublée de bancs et de tapisseries, sous prétexte qu'on avait besoin de la sallo pour donner un ballet (mars 1615), et leur président annonça que le roi et le chancelier lui avaient fait défeuse de tenir désormais aucune assemblée. Plus étounés qu'ils n'anraient dù l'être, ils se répandirent en plaintes et en invectives contre le ministre et la cour; ils s'accuspicat eux-mêmes d'indolence et de faiblesse dans l'exécution de leur mandat; ils se reprochaient d'avoir été quatre mois comme assoupis, au lien de tenir tête an pouvuir et d'agir résolument contre ceux qui pillaient et ruinaient le royaume. Un témoin et acteur de cette scène l'a décrite avec des expressions pleines de tristesse et de colère patriotique : « .... Quoi, disions-nous, quello honte, quelle confusion à toute la Franco, de voir ceux qui la représentent en si peu d'estime et si ravilis, qu'on ignore s'ils sont Français; tant s'en faut qu'on les reconuaisse pour députés!... Sommes-nous autres que ceux qui eutrérent hier dan- la salle de Bourhon? » Cette questiun, qui était la question même de la souveraineté nationale, revint pour nne autre assemblée cent soixante-quatorze aus plns tard, et alors une voix répondit : « Nons sommes aujourd'hni ce que nous étions « hier, délibérons. » Mais rion n'était mûr en 1615 pour les choses que fit le tiers état de 1789. » (Aug.

L'assemblée de 1614 ne mérite pas le discrédit où elle est tombée; elle n'a rien fait de durable, mais elle montra jusqu'où était arrivée déjà l'éducation politique de la haute bourgeoisie. Les discours de ses orateurs et surtout de son président, Robert Miron, prévôt des marchands de Paris, révêlent une intelligence pratique des affaires et un désir de sages innovations qui étonnent. A leurs yeux, la monarchie absolue est légitime parce qu'elle est encore nécessaire : le roi, souverain législateur, doit être obéi de tous, mais à la condition qu'il accomplira les réformes intérieures que la nation réclame. « Si Votre Majesté n'y pourvoit, disait Miron, il est à craindre que le désespoir ne fasse connaitre au peuple que le soldat n'est autre chose qu'un paysan portant les armes, et que quand le vigneron aura pris l'arquebuse, d'encluine qu'il est, il ne devienne martean. » Et

La convocation périodique d'une assemblée générale du royaume au moins tous les dix ans, la liberté des élections nrbaines, la garantie. l'extension des priviléges mnnicipaux.

ils demandent:

Pour les finances . le tiers voulait une plus juste répartition descharges publiques entre les citovens. l'obligation imposée anx clores on gentilshommes ayant maison dans les villes de contribuer aux charges municipales, et la suppression des offices inutiles:

Pour la justice : l'égalité de tous devant la loi, l'affranchissement des serfs, l'abolition des tribunaux exceptionnels, une procédure plus rapide et moins coûteuse:

Ponr le commerce et l'industrie : la snp-

pression des douanes intérieures, des jurandes et des | 1. Le budget de 1614. — Suivant un état communiqué sous le aceao du secret aux députés, le peuple payait alors 35 millions d'impôts, dont il arrivait seolement à l'épargoe 16 200 000 livres, el le ministre estimail que le rot avait besoie, pour la conservation de son Étal et l'entretènement de sa maison, de 19 millions, dont 1 000 000 livres pour son service personnel, 500 000 pour sa garde, quiant pour ses bâtiments, 700 000 pour la maison de la reine mère, du frère et de la sœur staée du roi, t 370 000 pour voyages, le reste, moins de 15 millions, pour la solde des garnisons, des gene de guerre, de l'artillerie, des fornifications, de la marine du levant et du ponant, les poots et chaussées, les gouverneurs de provinces, les amba-sadeurs, les rensions tant en France qu'à l'étranger, les dattes, etc. (Baxin, Butoire de Louis XIII, t. I, p. 176 ) Ames les recettes se partageaient alors de cette sorte : un quart pour le prince et sa cour, tross quarts pour l'Etat. Mais se nous tenons compte des 5 660 000 livres de pensinns payées à la noblesse, ce sere moitlé des recettes que nous trouverone dépensées pour la cour et moitié seulement pour l'État.

maîtrises, la liberté du trafic dans tout le royaume, et l'établissement de droits protecteurs à l'entrée des mar-

chandises étrangères;

Pour la noblesse : la réduction du nombre des grandes charges militaires, l'abolition des récents anoblissements, la suppression des forteresses dans l'intérieur du royaume, celle des pensions inutiles ou excessives, et la répression sévère des duels ; la punition, comme crimes de lese-majesté, de tontes assemblées et levées d'hommes, sans congé du roi; enfin de bons règlements qui soustrairaient le pauvre peuple aux voxations des gouverneurs et gens de guerre;

Pour l'Église : une meilleure distribution de ses richesses, aux dépens des bénéfices trop opulents, au

profit des cures trop panyres, l'obligation à la résidence imposée aux évéques! leur nomination par le roi, mais après. élection de trois candidats par les évêgnes de la province, le chapitre de la cathédrafe et vingt-quatre notables du diocèse. l'ordre donné aux curés de faire viser chaque année les registres de l'état civil au greffe des juridictions ordinaires, l'interdiction faite aux communantés d'acquérir des immeubles, si ce n'est attenants à leurs maisons ou enclos, et toujours après vérification an

parlement, etc. Tels furent les principaux projets de réforme mis en avant par le tiers, et, ponr la plupart, bien des fois proposés déjà dans les assemblées précédentes. On ne

leur donna nulle attention alors, parce qu'il ne suffit pas d'être la raison et la justice pour se faire aussitôt accepter de tous. C'est par le travail des siècles que descend dans la foule ce qui n'est longtemps que le rêve des hommes supérieurs. Mais, sans parler de l'assemblée révolutionnaire de 1356, on peut suivre de 1484 à 1614, à travers les vicissitudes les plus diverses, le progrès continu de la tradition nationale, Richelieu, Colbert, Turgot ne la méconnaitront pas et chercheront à satisfaire à quelques-unes de ces demandes répétées : le reste attendra le jour où la nation reprendra ellemême tous ces vœux de nos pères, pour y faire droit et à bien d'autres.

1. On out à faire en 1640 une communication our évêques : il s'en trouva dix neuf qui suivalent la cour so lieu d'être dans leurs



Robert Miron



Education de Louis XIII.

Singulier rapport entre les états de 1615 et ceux de 1789 1 A tons deux on ferma la salle de leurs s'ances. Les premiers abandomèrem la place et se dispersèvent; mais les collègres de Miribeaus auerten et nrouve meu autre, celle du Jea de paume. C'est que les députés du terre, en 1615, d'ewnagient la nation, et, a'étant point 1789 enreat derrière eux 25 millions d'hommes qui les écoutainet et les soutenaisent.

#### § 3. NOUVELLE RÉVOLTE DES SEIGNEURS; MORT DE CONCING.

Les mécontents avaient réclamé la convocation des états généranx pour colorer leur prise d'armes; quand ils eurent épuisé l'argent arraché par leur première révolte, ils en commencèrent une seconde, sous prétexte qu'on ne faisait pas droit aux demandes des états. Le prince de Condé, le duc de Vendome, les ducs de Bouillon, de Mayenne, de Longueville et d'autres grands seigneurs soulevèrent les provinces dont ils avaient le gouvernement, publièrent un manifeste contre la cour, et levèrent des soldats au nom du jeune roi, violenté, disaient-da, par ses ministres. A l'aide des inquiétudes causées par les complaisances du gouvernement pour la cour de Rume, et par ses liaisons avec l'Espagne, ils entrainèrent cette fois les chefs des calvinistes, Souhise, la Trémouille. Rohan qui souleva les populations des Cévennes, et tout le parti prit les armes pour soutenir une noblesse fac-

Marie de Médicis voyait donc, malgré tous les sacrifices qu'elle avait faits pour conserver la paix, éclater en moins de deux ans, sous sa débde administration, une seconde guerre civile. Mais comme il s'agissait d'exécuter un plan médité par elle depuis plus de dix années, elle trouva dans le désir de réaliser ses plus chères espérances la force qui si souveut lui manquait, et annonce que malgré l'opposition factionse des princes, les mariages espaguols anraient lieu. On ne pouvait retarder lo départ, car les Espagnols étaient déjà en marche, Laissant au doven des maréchaux, Boisdauphin, 8000 fantassins frauçais, 2000 Suisses et 1200 chevaux destines à défendre Paris, elle s'achemina vers Bordeaux avec le roi et toute la cour, sous l'escorte de 1000 cavaliers éprouvés et de 3000 piétons de sa garde commandés par le duc d'Épernon. Elle arriva à Bordeaux sans que les rebelles eusseut osé attaquer l'étendard royal, et le duc de Guise, chargé de la procuration du prince d'Espagne, y épousa, le 18 octobre, Madame Elisabeth de France, alors âgée de treize ans et demi. Lui et la duchesse de Nevers la conduisirent eusuite à la frontière. Le même jour, le duc d'Usséda, muni de la procuration de Louis XIII, avait épousé à Burgos Anne d'Autriche, née le 22 septembre 1601. « L'échange des deux princesses se fit le 9 novembre dans un pavillon dresse an milieu de la Bidassoa; et la jalousie des deux penples qui voulaient que tout fût égal entre les deux princess:s, qu'elles partissent en même temps, qu'elles marchassent du même pas, qu'elles arrivasseut au meme instant, que tous les ornements de leurs pavillons fusseut semblables, se manifesta par indle circonstances fittiles, qui attestaient cette importance donnée à l'étiquette, et cet orgueil offensant que les Espagnols avaient introduit dans la diplomatie. Cétair sex 1500 chreams, 4000 hommes de poid et é anons, que le de de fissa avit monde la future reine d'Espaças à la frontière, et qu'il en rament la momelle reine de France. Céthe-ci satti spart, la formation de la comparation de la comparation de tion formalle, embrement écrite de sa main, à tom las dreits qu'elle auxil pur précendre à la soccession de son père ou de sa mère. La bénédiction neptials de son père ou de sa mère. La bénédiction neptials de son père ou de sa mère. La bénédiction neptials et le soir en les tit conclure en même lit, « mais pour cet le soir en les tit conclure en même lit, « mais pour cet les soir en les tit conclure en même lit, « mais pour de la soir en les tit conclure en même lit, « mais pour de la soir de la conclure de la conclure de la destance de la conclure de la de la concluration de

« Le 17 décembre la cour reprit la route de Paris. Un témoignage des faibles ressources qu'en avait alors contre toute espèce de maux, c'est que le seul voyage de Bordeanx à Tours, exécuté en cinq somaines avec de longues stations dans les villes, fit périr un grand nombre d'hommes morts de froid on de maladies; que les vivres et le fourrage manquèrent tout ce temps, et que le retour du roi, sans rencontre d'ennemis, par les provinces les plus riches et les plus peuplées, à travers des villes soumises et rapprochées l'une de l'autre, présenta toutes les misères d'une déroute. Marie de Médicis, avant de rentrer dans la capitale, fit sa paix avec les jeunes fons qui troublaient à plaisir le repos public, et dont le doyen, Condé, u'avait encore que vingt-sept ans. Elle leur accorda, par un traité signé à Loudun le 3 mai 1616, des conditions plus avantageuses qu'à Sainte-Menchould. Le prince de Condé reçut cinq villes de súreté et 1500 000 livres pour les frais de la guerre. Tons ses partisans obtinrent des gouvernements, des charges, des pensions. Chaque révolte lui rapportait davantage. Celle-ci avait couté à l'Etat plus de vingt millions. Voilà comment la France était gouvernée depuis que Henri IV n'était plus là.

proper combite de houte, le roi se sommit à déclarer que les méconates it n'autent pris les armes que pour la cause de bien public. Quant au peuple dont les souffrances axient servi de précise à l'insurerciten, il ne fut pas non plus ochibi et reçut pour sa part une nonficiention pertant que, » pour subvenier ian grandes l'insurercitent que peut que propose de la legistra de la propose commo ils étaient auparavant, comme aussi les quarrates ésos parquital levés en la ferme de la gournais, ce tilin, qu'il servait imposé de faisif par certaines virileres de reyumes.

La signature du traité de Laudan îtu suivie de la chatu des farfont, ces vieux ministres di Henri IV restés au pouvoir sans l'encrere. Le chancelier Brulart de Silley rit remalade par Duvii, premine prélart de Silley rit remalade par Duvii, premine prétroites procureur du roi Melan, pois conseiller d'Est et intendant de la masion de Marne de Medicia, hommes marchel di Anne et à na fomme. Vilterey du salandonner la direction des affaires étrangéres à Claude Mangeot, qui remait d'être nemme premier président du parlement de Burdonn, confin on vir s'assorir au salaris signature de la conseil de la conseil de parlement de la decentral de la conseil de parlement de Burdonn, confin on vir s'assorir au salaris signature aux depuis ment de la conseil de la conse

Luçon, et depuis les états de 1614 qui l'avaient mis en vue, aumônier de la reine mère. Il s'v fit bien vite fort éceuter. Cencini trouva que le jeune prélat « en savait plus que tons les harbons, » et il lui fit donner un · des quatre offices des maison et couronne de France, » avec la charge des affaires étrangères.

Ce changement de ministère avait, aux yenz de

Marie de Médicis, un double avautage : il portait att pouvoir des hemmes nouveaux, tenant tout d'elle, et il enlevait au prince de Condé, ainsi débarrassé de ceux qui naguère le cembattaient, tout prétexte pour se tenir plus lengtemps éloigné de la conr. Il fallut toute-fois les instances de l'évêque de Luçen, envoyé près de lui en mission, pour le décider à rentrer à Paris le



Echange des princesses (d'après Rubens), 9 novembre (615. - Page 14, col. 1-

20 juillet 1616, deux mois et demi après la conclusion de la paix. La mère du roi fit au prince la part la plus large et dans la direction des affaires, et dans la distribution des grâces et faveurs. Il lui en témeigna d'aberd sa reconnaissance en sontenant ouvertement le maréchal d'Ancre, qui était maintenant à Paris l'objet de l'exécration publique. Mais il n'ent pas la force de rompre ses liaisons avec les antres princes toujours mécontents, parce qu'ils avaient été moins gorgés. On crut d'ailleurs qu'il nonrrissait de plus coupables espérances que par le passé. Toute la cour s'empressait autour de lui. Il semblait le véritable roi de France, et quelques-uns, disait-on, le poussaient à mettre la conronne sur sa tête. Dans une orgie, ses amis avaient



ton to Google

crié plusieurs fois : Barre à bas - C'était un sobriquet l domé au sieur Barbin, et commenté par ce passage de l'Évangile : - Barrabas était un voleur. - Mais on voulst y vuir l'intention de supprimer de l'écusson de Condé la barre oblique entre trois fleurs de lis, qui seule le distinguait des armes royales. On ne pouvait vaiment pas exiger du contribeur général qu'il ex-

pliquât le mot dans l'autre sens. Ce nouveau ministic ctait un homme à la fois fort intelligent et fort énergique : il remontra à Marie de Médicis qu'elle ne devait pas se laisser braver plus longtemps; une nouvelle prise d'armes du duc de Longueville, le secret allié de Condé, aida Barbin et Ritchelieu à décider la reine, et, le 1" septembre 1616, Condé était arrêdé en plain



Arrestation du prince de Condé (t\* septembre 1616). (Page 17, col. ?.)

Louvre par le marquis de Thémines, et jeté à la s Bastille.

La mère du prisonnier essaya vainement de soulever la capitale en criant par les rues que le mariétal d'Ancre venait de tuer son fils. Cette arrestation n'aurait troublé en rien la tracquillité de Paris sans un certain Picard, tout-puissant sur l'esprit du peuple.

C'était un cordonnier, serçent dans la garde bongeoise, qui, au mois d'avril précédent, avait profidd'une consigne sévère nécessitée par la guerre civile pour empêcher le mavréchal d'Ancre, qui n'avait point son passe-port, de sortir par la porte Bussy. D'Ancre s'en était vengé peus qui, suivant d'autres, aurasent agir par ses laquagi qui, suivant d'autres, aurasent agir d'eux-mêmes. Ce qui est certain, c'est que le peuple avait pris fait et cause pour Picard, devenu son tribun, et que deox des valets avaient été pendus. Picard avait reçu les coups de bâton le 19 juin; le 1" septembre, il ne pouvait les avoir oubliés, et l'arrestation de Condé lui parut une excellente occasion de vengeance. A sa voix, des groupes se formèrent, des imprécations retentirent, et bientôt une foule furieuse fondait sur l'hôtel désert du maréchal d'Ancre, situé dans la rue de Tournon. • On arracha, détruisit, emporta tont ce qui était meubles, ornements, tenturos, tapisseries, or, argent, bijoux, papiers, objets précieux ou vulgaires. Tout cela fut exécuté avec cette promptitude de mal faire dont on ne pent donner nne idée, mais que connaissent fort bieu les siècles et les pays qui ont vu des émotions populaires. Les premiers qui furent rencontrés emportant leur butin envoyèrent de nouveaox ouvriers à cette destruction. Quand tont fut épuisé et qu'il ne resta plus que les pierres et la charpente, on s'avisa d'un antre logis, dans le faubourg Saint-Germain des Prés, appartenant à Corbinelli, l'homme d'affaires du maréchal. On s'y porta encore, et la même scène s'y renouvela. Ce désordre dura le soir du jour où le prince de Condé avait été arrêté, et le lendemain matin, sans que la garde ordinaire de la ville pût l'empêcher. Ce fut le second jour seulement, et lorsque tout fut entièrement dévasté, que denx compagnies desgardes, aidées par les bonrgeois du voisinage qui commencaient à craindre aussi pour leurs maisons, parvinrent à dissiper la multitude. Pendant ce temps, une grande quantité de noblesse et d'officiers se pressait au Louvre pour féliciter la reine mère de sa généreuse résolution, à l'égard de Condé, chacun portant envie à l'heureux serviteur qui l'avait exécutée et qui

fut nommé aossitôt maréchal de France. » Les autres princes de la cabale, Longueville, Nevers, Mayenne, Vendôme, Bonillon, Guise enfin qui maintenant était des leurs, mais pour quelques mois seulement, n'avaient pu être arrêtés en même temps que Condé. « Mais ils s'entendirent parler d'un ton qui sentait plus Sa Majesté Royale que la conduite passée. » Richelieu aimait à s'adresser à l'opinien publique : « Des esprits remuants, dit-il, dans nne sorte de manifeste, avaient troublé le repos établi par la prudence de la reine; en vain avait-elle tâché de les retenir par des chaînes d'or, ils s'étaient jonés de sa clémence et de sa libéralité. » Et il montrait Condé extorquant en six années 3 millions et demi, Conti et sa femme 1 400 000 livres, Guise 1 700 000, d'Épernon et ses enfants 700 000, Mayenne 2 millions, Nevers 1 600 000, Longueville 1 200 000, Vendôme 600 000, Bouillen près d'un million, et chacun « cherchant h établir nne tyrannie particulière dans chaque province. >

Les rebelles n'étaient pas habitués à troover tant de résolution dans les ministres; ils sollicitèrent un armistice qui devait durer tont l'hiver, et au mois d'octobre déposèrent les armes. Le mois suivant Richelico était nommé secrétaire d'État.

On sentiti aussitôt, dans le gonvernement une vigaeur qu'on ne lui connaissait pas. Richelieu est le vrai successar de Henri IV. Des co premier ministère qui fut malheureusement trop court, il chercha à renouer les file hrisés de sa politique. La guerre civile allait recommencer à la find el iramistice, écst-à-dire au printemps de 1617; il n'en fit pas moins partir, au deuns, le baron de la Tour en Aogleterre, M. de la Noue en Hollande, et le comte de Schomberg en Allemagne, e pour dissiper les factions qu'on y pourrait faire an préjudice de la France, et y porter le nom du

roi le plus avant que faire se pourrait. » Voilà ponr l'extérienr : au dedans parut le 10 mars 1617 un édit royal qui réunissait an domaine tous les hiens des rebelles, et les déclarait eux et lenrs adhérents criminele de lèse-majesté et déchus de leors dignités. En même temps, trois armées attaquaient, la première sone Guise, le duc de Nevers en Champagne ; la seconde, la duchesse de Nevers, en Berri et en Nivernais; la troisième, soos les ordres du comte d'Auvergne récemment tiré de la Bastille, le duc de Meyenne dans Soissons. Enfin le maréchal d'Ancre, malgré ses folles dépenses, malgré un jeu effréné où il perdait dans une soirée jusqu'à 120 000 pistoles, trouvait encore le moyen de lever en Brahant, à ses propres frais, un quatrième corps de trois on quatre mille hommes

Tel était le début de Richelien dans la politique lorsque son protectenr, le maréchal d'Ancre, lni fut toot à coup enlevé.

Concini n'avait qu'une ambition vulgaire. Il aimait la richesse, et le pouvoir l'effrayait, parce qu'il ne se sentait pas de force à le porter. Sans dévouement ni reconnaissance pour la reine, il eût quitté la France. si sa femme eut consenti « à cette lucheté et ingratitude. - Le 2 janvier 1617, il venait de perdre, à l'âge de treize ans, cette fille pour laquelle il avait révé la plus illustre alliance, lorsqu'il reçot le visite du comte de Bassompierre. . Je vois trop bien, lui dit-il, la ruine prochaine de ma femme, de mon fils et de ma maison. l'ai appris aconnaître le monde, et je sais que l'homme, arrivé jusqu'à un certain point de honheur, en descend aussi radement qo'il s'est élevé plus haut. Quand je suis venu en France, je n'avais pes nn sou vaillant et devais plue de huit mille écus. Mon mariage et les bonnes grâces de la reine m'ont donné beaucoup d'avancements, de charges et d'honneors ; j'ai travaillé à ma fortune, et l'ai poossée en avant tant que j'ai vu le vent favorable. Mais des que je l'ai senti tourner, j'ai pensé à faire retraite et à jouir en paix des grands biens que nous avions acquis. C'est ma femme qui s'est opposée à cette valonté, et, à chaque coup de fouet que la fortune nous donne, je continue de la presser. Dien sait si les avertissements nons ont manqué, depuis la déclaration des princes qui m'ont mis au nombre des cinq tyrans, jusqu'au pillage de notre maison. La mort de ma fille est le dernier; et, si nons ne l'écoutons, notre mort est prochaine. » Pois il faisait naivement le relevé de tous ses hiens montant à hoit millions, avec lesquele il voulait acheter du pape l'usufruit du duché de Ferrare, et laisser encore à son fils une belle succession. Mais sa femme s'y opposait toujours, et son motif était que ce serait lâcheté et ingratitude d'abandonner la reine : « De sorte, s'écriait-il, que je me vois perdu sans ressource, et, si ce n'était que j'ai tant d'ohligations à ma femme, je la quitterais pour m'en aller dans un lieu où les grands ni le peuple ne me viendraient pas chercher. >

Près de quatre mois après cette conversation, le 24 avril, vers dix heures du matin, « le maréchal d'Ancre sortit de son logis et vint au Louvre, accompagné de cinquante personnes environ, qui presque toutes le précédaient. Après avoir passé la porte, il se trœuvait sur un pont dormant, joignant un pont-levis qui menait à la basse-cour; cof tul â que le baron de Vitry le rencontra, après avoir traversé sans dire mot l'escorte qui marchait devant lui, et lui dit brusque-

ment qu'il avait ordre de l'arrêter. Le maréchal n'eut le s'ecrier, dans la langue de son pays : Moli Aussitôt cinq conpa de pistolet partirent; trois seulement l'atteignirent et il tombs zur les genoux; les derniers venus le frappèrent à l'euvi de leurs épées; le haron de Vitry s'assura de sa mort en l'étendant par



Pillage de l'hôtel du maréchal d'Ancre (septembre 1616). (Page 18, col. 1.)

terre d'un coup de pied. Anssitôt en le dépouilla de ses habits; un des mentriers prit son épée, un antre son anneau, celni-ci son écharpe, celui-là son mantean, et tous coururent porter au roi ces dépouilles dont il leur fit don. Louis se sentit lui-même en merveillouse envie de guerroyer; il demanda sa grosse carbaine, prit son épée, et, entendant le scris de « Vivo

le roi! - qui retentissaient dans la cour, ii fit onvrir les fenètres de la grande salle, s'y montra soulevé par le colonel des Corses d'Ornano, et cria: - Grand merci à vous, mes amis, maintenant je suis roi! -

En effet, la catastrophe du 24 avril faisait passer le gouvernement de la reine mère à son tils, et du favori de Marie de Médicis au favori de Louis XIII.

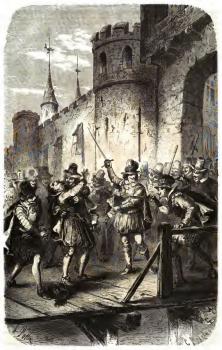

Assassinat du marechal s'Aucre (24 avril 1617). (Page 18, col. 2.)



§ 6. ADMINISTRATION D'ALBERT DE LUTHES; PROCÈS ET SUPPLICE DE LA MARÉCHALE D'ANCRE; ÉVASION DE MARIE DE MÉDICIS; SIÉGE DE MONTAUBAN ET MORT DU CONNÉ-TABLE.

Comment fut amenée cette catastrophe qui a valu à Louis XIII de quelques flatteurs le suruom de Juste, pour

avoir fait justice d'un favori généralement détesté?

A la conr de Henri IV se trouvaient trois frères provençaux si pauvres, suivant certain récit, qu'ils n'avaient à eux trois qu'un manteau qu'ils portaient tour à tour. On les appelait Charles de Lnynes, Léonde Brantes et Honoré de Cadenet. Lenr père Honoré d'Albert, dit le capitaine Luynes, avait pendant les guerres de religion toujours combattn dans les range catholiques, mais n'y avait point fait fortune. L'ainé de ses fils, agé en 1617 de trente-huit ans, était doué d'nne si aimable figure qu'on disait de lui qu'après l'avoir vu il était impossible de le hair; bien

ne Lonis XIII n'ent aucun



Charles de Luynes,

de sauconnier. Henri IV, qui aimait fort la chasse à l'oiseau, l'avait nominé page de sa chambre, et l'avait attaché au Dauphin. Or le jeune Louis XIII, des qu'il avait été en âge de manifester un goôt, n'avait jamais pris plaisir qu' faire partir de petits canons et à chaser au vol. Tons les jours de l'année, sans exception,

il se livrait à ce dernier exercice. Le manvais tem ps l'empéchait-il d'aller en plaine, il s'amnsait dans le jardin du Louvre à voler des oiseaux avec des faucons, des éperviers ou des pies-grièches que lui dressait d'Albert de Lnynes. Grace à l'habileté de ce dernier, le petit roi passa luimeme pour un fauconnier du premier mérite, genre de succès qu'il appréciait au-dessus de tous les autres et qui lui inspira pour son page le plus vif attachement. Beauconp plus agé que son maître, avant à

faire sa fortune et celle de

ses frères, Luynes ne tarda

pas à réver un autre avenir

que celui d'élever éternel-

lement des pies-grièches.

Il fit honte à ce monarque de quinze ans de la dépendance où la reine mère et son favori .le tenaient; une conspiration secrète fut tramée entre Louis XIII, son fauconnier et son jardinier; et le capitaine des gardes Vitry recut'l'ordre



des goûts de Henri III, et fût au contraire d'une grande pureté de mœurs, une jolie figure avait un vif attrait



d'arrêter Concini, de le tuer s'il faisait résistance. On a vu qu'on s'était arrangé pour que, résistance ou non, il restât mort. Vitry devait y gagner le bâten de maréchal que portait sa victime.



Honoré de Cadenet, duc de Chaulnes,

Cette exécution ameoa à la cour cumme un changement à vue. Marie de Médicis fut reléguée à Blois; ses ministres, remplacés par les Barbons, du Vair, Jeanuin et Villeroy; les princes rebelles, ruppelés à l'exception de Condé qu'on transféra de la Bastille au châtean de Vincennes; enfin de Luynes succéda aux biens, aux homeurs, à la puissance du maréchal d'Ancre. Avant d'exposer ce qui se passa sous la nonvelle administration. nous avoss une antre tracélie à racontelle.

nistration, nous avons une antre tragédie à raconter. « Le cadavre sanglant du maréchal, laissé tout le jour dans un jeu de paume abandonné, avait été mis le soir dans un mauvais linge attaché aux deux bonts avec des ficelles, et porté à Saint-Germain l'Auxerrois, où on le descendit dans une fosse, avec sa bière vide par-dessus; après quoi la pierre fut replacée, sans qu'il y parût aucune trace de sépulture. Le matin du jour suivant (25 avril), la foule, ameotée par des laquais, se précipita dans l'église, se fit indiquer par force le lien où l'on avait enterré le corps, souleva les dalles, le tira de terre, et le traîna sur le pavé jusqu'ao Pont-Neuf, où elle le pendit par les pieds à une potence. Ensoite ce cadavre fut déchiré par morceaux, qu'on vendit, qu'on brûla, qu'on jeta dans la Seine-Des soldats forcèrent le comte de Penne, ainsi nommait-on le fils du maréchal alors âgé de donze aos, à regarder par one fenètre cet borrible spectacle, « afin, · dit un écrit du temps, qu'il apprit à mieux vivre. · Le manvais traitement qu'éprouvait cet enfant lui fit prendre la résolntion de refuser toute nonrriture. Un gentilhomme du nom de Fiesque, écnyer de la reine régnante et qui avait eu dernièrement à se plaindre de la maréchale, fut ému de pitié pour cet infortuné, et demanda au roi la permission de s'en charger. Les archers lui avaient volé son chapean et son manteau; Fiesque fut obligé de lui donner ceux de son laquais, et l'emmena dans son logis où la jeune reine lui envoya des confitures. Elle eot bientôt la curiosité de le voir, et on prétend qu'ayant entendu parler de son talent pour la danse, elle loi fit exécuter quelques pas. En ce moment (29 avril), on conduisait la maréchale à la Bastille. Des commissaires avaient été nommés « pour réchercher les facoltés do maréchal d'Ancre. » On interrogea la maréchale snr ce qu'elle pouvait posséder - de bagues et autres moyens. > Elle évalua d'abord à 200 000 livres les pierreries qu'on lui avait enlevées. Il lni restait denx colliers de perles estimés 120 000 livres, qu'elle fit envelopper dans un paquet cacheté pour être remis au roi. Lorsqu'elle fot prête à partir pour la Bastille, le marquis du Hallier, frère de Vitry, paraissant croire qu'elle pouvait encore cacher quelque chose, elle roleva jusqu'à la ceinture sa robe sous laquelle elle portait un caleçon d'étoffe rouge, et le marquis ne craignit pas de porter insolemment sa main jusque sur le caleçon. A cet outrage, elle se contenta de dire froidement : « Maintenant je dois tout « souffrir. » Elle arriva en prison dans un tel dénûment ne la femme du capitaine fut obligée de lui prêter deux chemises. Elle ne resta dans la Bastille que pou de jours; car le roi ayant donné commission au parlement de lui faire son procès, on la transféra (11 mai) dans la conciergerie du palais : quelques écus qu'olle avait ramassés loi furent volés encore au moment où elle entrait dans cette nouvelle prison.

• Il faut faire quelque effort sur les idées auxquelles les progrès du temps nous ont amenés, pour rapporter sériensement les détails de l'accusation. Le crime dénoncé par le procurreur général se qualifiait de lèsemajosté divine et humaine, et se composait des chefs suivants : Impiétés; entreprésecontre l'autorité du roi suivants : Impiétés; entreprésecontre l'autorité du roi

« et de son État; traités et négociations secrètes avec « les étrangers ; fontes d'artillerie ; changement des ar-« moiries du roi et application de celles du maréchal sur « les magasins; interversion des deniers publics appli-« qués an profit du maréchal et de sa femme ; transport « d'iceux hors du royaume sans permission du roi. » Il n'était certes pas besoin du premier chef pour obtenir ce qu'on voulait ; la mort par justice de la femme, comme consécration do meurtre commis sur le mari, Mais le reproche d'impiété, l'association du sacrilége anx torts politiques, convenzit si bien à l'esprit de cette époque, qu'il n'y a nnl sejet d'attribuer cette imputation au désir calculé de satisfaire les préventions populaires. Quelque rang que l'on occupe dans une société, on est toujours de son siècle; et il ne faut pas faire les gens plus éclairés qu'ils ne sont pour le plaisir de les rendre plus odieux. Suivant l'accusation, le maréchal d'Ancre et sa femme s'étaient rendus conpables de lese-majesté divine, en faisant venir d'Italie un prétendu médecin nommé Montalto, « lequel était grand hébreu et vrai juif, » exerçait librement sa religion, et ne resevait aucun salaire le jour du sabbat. La fréquentation de cet bomme avait accoutumé le maréchal et sa fémme aux pratiques du judaïsme, tellement qu'on avait trouvé dans leur maison deux livres écrits en langue hébraique. De plus, il avait été déclaré par un cocher que la maréchale allait souvent la nuit en des églises d'où s'échappaient de grands hurlements, annonçant qu'elle y sacrifiait un coq, cérémonie re-« connue judaique et même paienne. » Tous deux, en outre, avaient de nombrenx rapports avec des sorciers et sorcières, qu'ils consultaient sur leur destinée, dont ils recevaient des caractères ou talismans pour exercer du pouvoir sur les volontés des grands, et des amulettes qu'ils portaient au cou, chose réprouvée par les saints conciles. Ils avaient encore eu chez eux des images de cire, sur lesquelles ils faisaient de mystérieuses conjurations, et qu'ils gardaient dans des boites en forme de cercueils. La maréchale s'était fait exorciser la unit dans plusieurs églisos, non pas, comme elle le devait. par son curé et suivant le rituel, mais par des gens inconnus et affreux, violemment suspects de magie et qui se servaient de moyens inusités. Enfin le mari et la femme s'étaient adressés à des personnes faisant profession d'astrologie judiciaire, ponr s'enquérir du temps que le roi avait encore à vivre ; Jamnable curiosité, qui avait le double caractère de lèse-majesté divine et humaine, et qui servait de transition aux simples griefs de trahison. Il paraît que cette femme si faible, si crédule, qui ne pouvait supporter les regards d'un inconnu dans la crainte d'en être ensorcelée, qui s'évanouissait plusieurs fois par jonr, retrouva, en présence d'une accusation capitale, cette force d'esprit à laquelle il faut bien reconnaître qu'elle devait son élévation. On a souvent raconté que l'un des commissaires lui ayant demandé quel sortilége elle avait employé pour gagner la confiance do la reine, elle répondit : Nul autre que l'autorité des âmes supérieures sur « les faibles. » Mais il est permis de ne pas croire à cette repartie dramatique qui n'est rapportée par aucun contemporain. L'arrêt déclara Concini et sa veuve criminels de lèse-majesté divine et hamaine, condamna la mémoire du mari à perpétuité, et la veuve · à avoir la tête tranchée, son corps et tête brûlés et e réduits en cendres, leurs biens féodaux tenus de la

couronne réunis au domaine, leurs autres fiels, immeubles et biens de toute sorte, même ceux hors « le royanme, acquis au roi. » (Bazin.) La malheureuse mourut courageusement en place de Grève le jour même où on lui avait lu sa sentence,

n'avait pas encore recu son triste dénoûment, qu'il

vait rien gagné au meurtre du maréchal d'Ancre. Après avoir déclaré vouloir se charger désormais du gouvernement, Louis XIII retourns à ses occupations habituelles, enluminer des gravures, battre du tambour, Ce procès si honteux pour le parlement de Paris sonner du cor ou faire de petits jets d'eau avec des tuyanz de plume. « Un jour, dit Bassompierre, je le louais de ce qu'il était fort propre à tout ce qu'il voulait entreprendre, et que n'ayant jamais été montré à battre du tambonr, il y réussissait mienz que les autres. ll me dit : « Il fant que je me remette à joner du cor de « chasse, ce que je fais fort bien, et veux être tout un « jour à sonner. » Je lui dis : « Sire, je ne conseille pas a à Votre Majesté d'en sonner trop souvent, car j'ai oul e dire que le fen roi Charles, à force de sonner du cor. · se rompit une veine dans le poumon, qui lui causa la · mort. - Vous vous trompez, me répliqua-t-il, de son-. ner du cor ne le fit pas mourir, mais c'est qu'il se mit « mal avec la reine Catherine, sa mère, à Monceaux, et · qu'il la quitta et s'en vint à Meaux. Mais si, par la « persuasion du maréchal de Retz, qui le fit retonrner à · Monceaux, auprès de la reine sa mère, il n'y fût pas · revenn, il ne fût pas mort sitôt .... » Cela me fit connaitre que l'on lui donnait beaucoup d'appréhensiou de la reine sa mère, de laquelle je me gardai bien à l'avenir de lui parler, même en disconre communs. » Quant à la jeune reine Anne d'Autriche, qui n'avait pas encore atteint seize ans, elle se montrait fort étourdie, fort oublieuse, riant de tout comme une petite fille, ne donnant ancune attention anx affaires, et n'étant pour son jenne époux que la compagne de ses jeux. Rien ne s'opposait donc à ce que le favori dn roi commandat à la conr avec encore plus d'autorité, s'emparât de plus de hiens, accumulat plus de faveurs que ne

était déjà très-tacile de reconnaître que la France n'a-

La maréchale d'Ancre conduite au supplice, d'après une gravure du lemps (1618). (Page 24, col. 1.)

l'avait jamais fait le protégé de la reine mère. Il s'allia aux premières familles de France en épousant la fille du duc de Montbazon, cette charmante Marie, si spirituelle, si intrigante, si coquette, qui devait, peu après son premier mariage, inspirer à Louis XIII sa première passion, et plus tard, sous le nom de duchesse de Chevreuse, lutter contre Richelieu et Mazarin. Créé duc

et pair avec siège au parlement, il obtint de plus le gouvernement de l'Ile-de-France, qu'il céda ensuite à son heau-père pour prendre en échange celni de Picardie. L'ordre du Saint-Esprit fut conféré en même temps aux trois frères. Le second, Léon d'Albert, sieur de Brantes, fut ponrvu de la lieutenance des chevaulégers du roi, créé maréchal de France, et marié à une enfant de donze ans, héritière du duché de Piney- ! Luxembourg, dont il prit le titre. Le troisième, qui n'avait pas tardé à s'appeler le marquis de Cadenet, fut nommé, comme le second, maréchal de France, pnis duc et pair sous le titre de duc de Chaulnes.

Voilà l'ancien régime dans ses habitudes les plus ordinaires : l'Etat, le trésor, le pouvoir mis tour à tour

an pillage, non pour récompenser, comme cela a été de droit, sinon tonjours de fait, depuis 1789, le mérite, l'expérience des affaires et les longs services, mais par caprice du prince, qui regardait comme un bien dont il pouvait disposer au gré de ses folles amitiés, l'impôt du peuple et les charges créées pour l'intérêt public. L'unique affaire pour le neuveau dépositaire dup ou



Evesion de Marie de Médicis du château de Blois (22 février 1619). (Page 26, col. 2.)

voir était sa grandeur et celle de sa famille, à laquelle il désirait travailler en paix. Aussi chercha-t-il d'abord à contenter tout le monde. Aux protestants, il garantit la stricte exécution des édits; aux catholiques, il promit la restitution des églises et des biens du clergé romain que Jeanne d'Alhret avait saisis dans le Béarn en 1569. Il parvint à suspendre les hostilités entre le

roi d'Espague et le duc de Savoie, cet infatigable Charles-Emmanuel, qui, placé entre les maisons de 1. Hâtons-pous de dire que le duc de Luynes actuel, un des membres les plus savants de l'Académie des inscriptions et belles-lettres, honore son immense fortune par l'emploi libéral qu'il en fait pour susciter de beaux travaux d'ert ou d'érudition, Il vient de faire présent à la Bibliothèque impériale de son cabinet de médailles estimé (20063) francs.

France et d'Autriche, voulait absolument s'agrandir aux dépens de l'une on de l'autre. La puèrre de Treut ans ouvrait alors pour l'Allemagne une longue carrière d'effroyables calamités qui ne nous laissait rien à appréhender de ce côté. En France, le premier prince du sang était toujours à Vincennes, et la mère du oi à Blois : nersonne donc ne g'anit de Luvues,

lorsqu'on apprit tont à coup que Marie de Médicis venait de s'échapper du château où elle était retenue

Le vieux duc d'Épernon n'avait pu voir sans un profond dépit la direction des affaires passer successivament à deux parvenus, quoique lui-même ne fait pasautre chose, puisqu'il devait toute sa grandeur à la fa-



Entrevue de Couz-ères (4 septembre 1619). (Page 27.)

veur de Heuri III. Il avait quitté sa ville de Metz, où il houdait la cour, pour rendre la liberté la reine mère. Un de ses gentilshommes pénétra jusqu'à Marie de Médicis, qui, dans la unit du 22 février 1619, de cendit par une échelle de corbe, de sa fenêtre, sur la plate-forme du château de Blois; mais le courage lui manqua pour se confie à une autre échelle di même

genre qui atteignait le has du rempart; il fallut l'y fairs glisser suveloppée dans un manienu. Un carrosse l'attendait en dehors des mnrs, sur la rive gauche de la Loire, et au point din jour elle se trouva la Loches, auprès du duc d'Epernon et de trois cents gentlishommes qu'il avait amenés. De là il la conduisit à Augoulème, d'où il essay ade soulever le Midi.



Le roi s'amuseit aux armes. (Page 27.

On s'attendait à une nouvelle gnerre civile plus odieuse que les autres, lorsque, le 30 avril, la paix fut signée entre la mère et le fils. « Les conditions étaient que la reine mère pourrait alier où elle voudrait, qu'elle conserverait ses revenus de toute sorte, la disposition des charges qui lui appartenaient. Le roi promettait - de traiter amiablement ses ser-« viteurs, nommément le duc d'Épernon et ses enfants; » tont ce qui s'était passé depuis la sortie de Blois était mis en oubli. La reine échangeait son gouvernement de Normandie contre celui d'Anjon. Le duc d'Épernon recevait cinquante mille écus en récompense de la ville de Boulogne que venaient de lui enlever les troupes royales, et l'on donnait encore six ceut mille livres à la reine pour paver les dettes qu'elle avait contractées depuis sa disgrace. On convint aussi d'une entrevue dans laquelle le roi renouvellorait à sa mère les assurances contenues dans le traité. Elle n'eut lieu que le 4 sen tembre, dans une maison du duc de Mouthazon appelée Couzières, à trois lieues de Tours. Leur embrassement ne se fit pas sans beaucoup de larmes, et l'on raconta que la reine mère s'étant écriée : « Dieu, mon fils, que je vous « trouve grandi! » le roi lui répondit : « Ma mère, j'ai crû pour « votre service. » Puis on se rendit à Tours, au milieu des acclamations publiques et dans les épanchements d'une vive tendresse qui, s'il faut en croire les Mémoires de Richelien, inquiéta bientôt le favori. Cette réunion dura environ quinze jours; après quoi le roi retourna vers Paris, et la reine mèro se reudit dans sou gouvernement d'Anjon pour en prendre possession, avec intention, disait-on, de rejoindre promptement son fils. A cette occasion, de Plessis-Mornay écrivait à quelqu'un de la cour : « Si vous ne menez la reine mère - avec vous, vons n'aurez rien fait. Les défiances croltront a par l'absence, les malcontents multiplieront, et les bons « serviteurs du roi n'auront pas pen de peine de vivre entre-« denx. »

Le vieux huguenot était prophète. Il y avait trop de gens intéressés à maintenir la mauvaise intelligence entre la mère et le fils pour que le séjont prolongé de Marie de Médicis à Angers n'eût pas de graves inconvénients. Dès le 20 octobre. Luynes, qui voulait se faire un appui du premier prince du sang, ouvrit à Condé les portes de cette prison où l'avait enfermé la reine mère. A peine libre, Condé se prend de querelle avec son jeune cousin le comte de Soissons, sur la grave question de savoir auguel des deux appartient la prérogative de présenter la serviette au roi. Soissons avait seize ans, et tronvait qu'à un tel âge on ne faisait point assez de cas de sa personne : il promettait ce qu'il tint plus tard. Cette fois il quitta la cour et courut à Angers, devenu le refuge de tous les mécontents. Beaucoup d'autres princes et seigneurs y suivirent. Une nouvelle guerre allait encore sortir de la. Elle semblait devoir être sériouse, car les mécontents tenaient presque toutes les provinces de l'Ouest, sauf la Bretagne. Le chevalier de Vendôme, ou grand prieur de France. avait occupé Caen ; le comte de Soissons avait soulevé le Perche: Angers et Chinon étaient à la reine mère; plusieurs villes du Postou aux ducs de Rohan et de la Trémouille : enfin. la Saintonge et l'Angoumois à d'Épernon. Mais à toutes ces forces il manquait une direction, un chef. Aucun de ces brillants seigneurs n'entendait obeir. On ne mit donc pas de concert dans la résistance, et il y en eut dans l'attagne;

Lo roi s'amnsait aux armes. Quand les troupes étaient aux champs, le jeune prince, d'un caraclère triste et morcse, retrouvait l'ardeur hatilleues de son père. En juillet 1620, il marcha, accompagné de Condé, vers la Normandie, et en quelques jours tout le pays, depuis Rouen jusqu'an Mans, reconnut sou autorité. Les princes s'effrayèrent de ces soudaines défections, et des commissaires envoyés par le roi vers la reine revinrent au Mans l'assurer qu'elle était prête à faire la paix. Pour en dicter les conditions il s'approcha d'Angers, résolu, dans le cas obs amére rendierait devant lui, « à jeter le fourreau do l'épée en deçà de la Loire pour se mettre à la pourasité des ennemis jus-

qu'en Poitou, jusqu'en Guieune. » Il n'alla pas si loin. Son armée était près des Poits-de-Cé, place forte à une lieue d'Angers, et le grand passage entre l'Anjou et le Poitou ; la meilleure partie des forces de la reione y était renfermée. Le comte de Bassompierre, qui servait comme maréchal de camp dans les troupes du roi; rapporte que, comme on attendait le rétour du duc de



Altaque des\_Ponts-de-Ce (1620). (Page 28, cor. 24

Bellegarde qui était allé dans Angers recevoir le dernier mot de la reine mère, le roi ordonna, « plutôt par divertissement qu'autrement, « de pousser une reconnaissance jusqu'aux remparts. Le marquis de Créquy et le comie de Bassompierre à-vanceirent avec quelques régiments. Mais dès qu'on les aperçut de la place, il s'y fit un grand mouvement. C'était de duc de Retz

qui, au premier coup de canon, abandonnait la partie emmenant avec lui quinze cents hommes de l'autre côté de la Loire. Créquy, profitant de ce désordre, fit atta-

La ville des Ponts-de-Cé est bâtie sur deus îles de la Loire communiquant entre elles et avec les deus rives par une surte de pouts forment un total de cent neuf arches, et qui ont ét... réconstruites en (849).

quer les r.tranchements, et en peu de temps s'en rendit mattre. Les royaux pérdrèrent dans les fanboures, traversèrent les ponts et entrèvent dans la ville pêle-meile avec les fuyards. Le rote de multi était coupée. La nouvelle de ce désautre fat portée à la reine mère par le bande de la rendit de la reine mère par le bande de la reine metre par le bande de la reine de la rei

des filles d'honneur, si vous aviez hien cette volonté, vous n'auriez pas quitté le lien où vous pouviez le faire. » Il n'y avait plus qu'à traiter. Les commissaires du

roi assurant que rien ne serait changé aux conditions qu'ils offraient la veille, Marie de Médicis s'empressa de les accepter. Le roi y promettait l'oulli de passé, la restitution de tout ce qui avait été pris, sauf les gouvernements de villes dont on avait disposé, une amnistie pour ceux qui avaient suivi la reine, enfin la



Portrait de Louis XIII, d'après Philippe de Champagne.

fielde exécution du traité d'Angoulème. Ensuite de quoi le roif in public ou déclaration par laquelle il reconnsissait que \* tout ce qu'avaient fait sa mère et toux qui s'étaient joints à elle n'avait eu d'aure but que le hien de son service et de son Éata . — « Une constante de moins de deux heure, dit du Plessis-exarmonche de moins de deux heure, dit du Plessis-en Franco depinis plusient siècles, et avec peut d'aparament de le pouvoir raller. « Cett qu'ul s'yavaie udans

ce conflit que de vulgaires ambitions, et pas un de ces intérêts, soit réels, soit d'opinion, qui précipitent les peuples dans la guerre civile et fonmissent des pages sanglantes à l'histoire.

Des bords de la Loire, Louis XIII. par la double influence de son favori et de l'évêque de Luçon, conseiller intime de sa mère, qui maintenant marchaient en parfait accord, fut amené à se rendre en Béarn, où les habitants se refusaient à toute restitution en favour des catholiques. Il y remit le clergé romaiu en possession de ses hiens, rétablit l'exercice de l'ancien culte, et déclara réunies à la conronne de France la province de basse Navarre et la sonveraineté du Béarn. Cet édit fut l'occasion de nouveau troublès et le

renormallment des guerres religieuses. Manies de Memenormallment des guerres religieuses. Marie de Médicis et Louis XIII. à sa majorité, avaient sain' la
servaient d'intermédiaires entre le parti et le roi. Toui
polítique de Henri Ya l'égard des protestants, « os sensiant par depuise et par électu. Cétais bâme
déclarant persanées par l'expérience du passé que la
une république démocratique et représentative au siai
violence à avait servi qu'à accriter le nombre de d'une monarchie absolue. Les assembles genérales.

cenx qui étaient sortis de l'Eglise, au lieu de leur enseigner le moyen d'y rentrer. » Mais les réformés avaient eux-mèmes dépassé l'édit de Nantes. En voyant la reine mère se lier à l'Espagne, ils étaient entrés en défiance, et, à l'assemblée de Saumur en 1611, ils s'étaient donné une véritable organisation républicaine. Ils avaient formé de lenrs 806 églises 16 provinces partagées en districts. Un consistoire réuni chaque semaine gouvernait l'Église; un colloque, assemblé tous les trois mois, gouvernait le district; un synode annuel traitait des affaires de la province : des sunodes nationaux devaient s'assem-



Duc de Rohan, né en 1579.

hler tous les trois ans sous un président élu. Pour la politique et la guerre, les provinces se groupsiant en crecter, comme an Allenagne. Change norte, jansique chaque province, avait son conseil dirigeant qui, an besoin, convoquait une assemblée générale. Enfin, deur mandatires élus pour trois ans résidaient à la cour et servisent d'internédiaires entre la part i et proi. Tous se faisait par députés et par élection. Cétait bien une réndifique éfoncaritaires et représentativa us aign

> n'étaient pas loin de se croire les droits et auraient volontiers joué le rôle des états généraux de Hollande. Ces prétentions alarmèrent la cour, et quelques catholiques en prenaient ombrage. Dans certaines villes, les haines se réveillèrent, comme aux plus mauvais jours de la Ligue. La multitude n'v égorgeait pas encore les réformés, mais elle renversait leurs temples, déterrait leurs morts et chassait leurs pasteurs.

> Après l'expédition en Béarn, tout le parti s'agita. Vainement les chefs, les ducs de Rohan, de Bouillon, de Lesdiguières, de la Trémouille et du Plessis-Mornay essayèreut de les arrêter. Ils ne



blessé morsellement à la bataille de Rheinfolden, en 1638,

voulurent rien entendre, accusant les jésuites, notaument le P. Arnoix, confesseut dur ch, de soulere partout le peuple contre eux; et à la fin de 1620, ana autorisatio de la cour, per conseigent assa drui, ilse er riennient à la Rechelle. Cette assemblée libeçule, agissant pour un parti qui n'auxi pas de chet recoman, sappropris le dreit de hatter monanis, d'imcoman, sappropris le dreit de hatter monanis, d'imtende de la comment de préciserant, common aurait pu faire le sénat souverin d'une république. Elle divis la France protestante en hui départements, etc. sur le refus du vieux marc'abal de Leoliquières, confinil'autorieis suprièreure au duc de Bouillon, dout elle vonlait faire un prince d'Orange, comme elle songesit ellomeire à devoire i une république des Provinces-Unice. Elle donanti au duc pouvoir d'assièges, force, composer, l'urer journées et skattilles, de nonumer aux charges de non armées, sauf quelques-unes plus relacites de la comme de la comme de la comme de la comme de trive ou de pair ne povurit se concluer sana qu'ello en et et délibéris. Mais le duc de Bouillon était trep avisé pour mettre sa fortune se un garrell que, Il retrouva. fort à propos la goutte qui le retiut à Sedau. La république huguenote offrit son commandement au duc de Rohan, qui accepta.

Le roi ne pouvait se laisser ainsi braver. Son tavori, qui avait tronvé la dignité de maréchal de France au-dessous de lui et qui venait de se faire donner l'épée de connétable, désirait la tirer du fourreau. Le 29 avril 1621, Louis XIII quitta Fontainebleau pour marcher contre les réformés. Il emmenait avec lui, outre le nouveau connétable, un protestant beaucoup plus dévoué à la cour qu'à l'assemblée de la Rochelle, qui cependant continuait à le maintenir sur sa liste comme chef de l'un de ses buit départements, le duc de Lesdiguières nommé meréchal général des camps et armées du roi. C'était un nonveau titre créé tout exprès pour le cousoler de l'épée de connétable donnée à Luynes. Lo roi n'avait pas voulu leisser derrière lui sa mère, dont on lui faisait toniours peur; il se fit suivre par elle daus ce qu'on appelait un voyage, ainsi que par la reino régnante et par tout un cortège de dames. Les villes réformées de la Touraine et du Poitou se soumirent sans résistance, mais il n'en fut pas de même en Saintonge. Le duc de Rohan, après s'être associé aux efforts des sages pour empêcher la guerre, u'était pas d'un caractère à se teuir tranquille lorsqu'elle était décidée. Il avait chargé le duc de Soubise, son frère, de défendre Saint-Jeen-d'Angely, tandis que lui-même prendrait le commandement des réformés de Guieune et de Languedoc. Au bout de viugt-deux jours de résistance, la ville capitula. En Guienne le roi fut arrêté par Clairac, petito place sur le Lot, qui se qualifiait do « ville sans roi, défendue par des soldats sans peur. » Elle se rendit an bout de donze jours de siège, après avoir tué hon nombre de gentilsbommes. La garnison tout ontière courait le risque d'être pendue pour avoir osé tenir contre le roi. On se contents d'en faire accrocher trois à la potence. Le garde des sceaux du Vair, qui suivait l'armée pour sceller les déclarations ou les traités, mourut à ce siège, mais de maladie; comme il convenait à sa qualité, Luynes prit encore les sceaux, ce qui fit dire qu'il savait faire le connétable pendant la paix et le chancelier à la guerro.

L'armée royale, accrue des troupes que Mayeune, Montmorency et d'Angoulème lui amenèreut, se dirigea ensuite vers la forte place de Montauban, où le marquis de la Force s'était enfermé. Rohau avait promis de le secourir avec ce qu'il ponrrait ramasser de soldats dans le has Languedoc et les Gévonnes. On détacha centre lui le duc d'Angoulème pour lui barrer le chemin. Le reste des troupes fut divisé en quatre quartiers, du roi, du connétable, du maréchal de Les-diguières et du duc de Mayenne. C'est auprès de Mayenne, fameux alors pour sa bravonre, que se pressaient les jeunes seigneurs qui ne prenaient pas rang dans l'armée. Il se plaisait à les conduire dans ses travaux, le plus près possible de l'ennemi, et à découvert comme pour attirer les coups sur lui. Il fit si bieu, qu'un jour qu'il avait conduit le duc de Guise, son cousin, récemment arrivé de Provence, à la visite de ses tranchées, il fut frappé d'une balle qui le tua, Un autre seigneur se distingua à ce siège par une valeur empreinte d'un caractère particulier de galanterie vaniteuse. C'était le comte de Bassompierre, Gascon de Lorraine qui nous a laissé de curicux Mémoires. Un jour, il recut l'ordre de détruire à coups de

canne le pont de Montushan. Comme le jau de son artillerie monaçuit quelques femmes qui naviateu lura rituliere de monaçuit quelques femmes qui naviateu lura linge dans la raviere, elles le firent prier d'y mettre fin, au nom de la bonne intelligence quil avait tuojques paraille requiere, et l'artillerie se tut. Profinant de cutte sorte de trève, elles demansièrent à le voir an pied des remparts. Malgré ses quarante-deux ans, il c'eda à correla fantisei qui litatti son amoure-proper d'hommes conte fantisiei qui litatti son amoure-proper d'hommes galants habits et vint leur montrer ce qu'était un beau

Tout cela n'aidait guère à la prise de la ville. On recourut, autre trait des mœurs du temps, à nn carme déchausse qui, l'année précédente, avait prophétisé. disait-on, la victoire des Autrichiens devant Prague. Le carme promit que la place se rendrait infailliblement un certain jour. Mais on devait au préalable recourir aux procédés de la sagesse ordinaire et tirer 400 coups de canon. On les tira gravement et bien d'autres. Les murailles hérétiques restèrent debout. On entama un siege en règle. La ville, forte d'assiette, se défendit héroiquement, L'attaque, commencée le 8 août, n'était guère avancée au 2 novembre. Rohan, qui était aux champs avec une armée, avait fait entrer un seconrs. Il fallut lever le siège. On voulut se dédommager sur la petite place de Monbeurt, an bord de la Garonne. Le connétable y prit une fièvre qui l'emporta (14 décembre 1621). « Cet bomme si grand, si puissant, dit un contemporain, se trouva tellement abandonné dans sa maladic, que, pendant deux jours qu'il fut à l'agonie, à peine y avait-il un de ses gens qui voulut demeurer dans sa chambre. Et quand on porta son corps pour être enterre à son château de Luynes, au lieu de prêtres qui priassent ponr lui, je vis deux de ses valets jouer au piquet pendant qu'ils faisaient repaitre leurs chevaux

 Il no fnt guère plaint du roi, » dit Bassompierre. Lonis montrait déjà ce caractère timide qui lui rendait un maître nécessaire, et cet esprit de révolte qui l'empechait de supporter doucement le jong qu'il s'était lui-même donné par raison ou par goût. Au mois de mars 1622, le jeune roi, que dirigeait maintenant le prince de Condé, commença une nouvelle campagne contre les réformés. Il battit le duc de Soubise dans l'ilc de Ré, en Poitou, lui tua 1500 hommes, prit Royan à l'emboneliure de la Gironde, puis Nigrepelisse. Cette petite ville, cituée à 12 kilomètres de Montauban, avait entrepris, avec une faible garmson et des fortifications plus faibles encore, de résister à l'armée royale. On l'enleva d'assaut le 10 juin, et afin de châtier d'une façon exemplaire l'insoleuce d'une place qui n'avait pas qualité pour soutenir un sière, et où l'année précédente, la garnison royale avait été égorgée, on permit tout aux soldats. Les habitants furent passés au fil de l'épée, à l'exception des femmes, e dont quelones-unes firent forces, dit lestement Bassompierre. les autres se laissèrent faire de leur bun gré. « Nigrepelisse fut brûlée, comme Tonnoins l'avait été quelques jonrs auparavant. On permit à la garnison de sortir un bâton blanc à la main. Mais dix bourgeois furent pendus, et avec eux leur ministre qui avait été autrefois cordelier. La guerre avait pris, comme qu voit, un caractère de sévérité qu'elle n'avait pas eu dans l'autre campagne. Le duc de Rohan profita d'un moment de lassitude, pendant le siège de Montpellier, pour

obtenir que paix qui renenvelait l'édit de Nantes, mais qui interdisait les assemblées pelitiques, et ne laissait aux réformés d'antres places fortes que Mentauban et la Rochelle (octobre 1622). Rehan peur son cempte recut le duché de Valeis. On payait encere la sédition.

De Luyues avait laissé le royanme dans un état de faiblesse et de désordre qui rappelle les plus manyais jeurs de netre histeire : l'auterité royale humiliée par des révoltes continuelles, la noblesse dictant des leis au souverain et maîtresse des provinces par les geu-



Convoi du duc de Luynes (décembre 1621). (Page 31, nol. 2.)

vernements dont elle disposait; les calvinistes prêts à la maison d'Autriche inaugurant la guerre de Trente se séparer du resto de la nation; la vieille politique de la ma par nue suite de victoires, et paraissant préluder François I" et de Heuri IV abandonnée au dehors; le royaume sans alliances et sans considération; enfiu

par la ruine du protestantisme allemand à l'asservissement de l'Europe. Il était temps que Richelieu arrivât.





MINISTÈRE DE NICHELIEU.

§ 1. RICHELIEU; APPAIRE DE LA VALTELINE; MARIAGE D'RENRIETTS-MARIE AVEC LE ROI D'ANGLETERRE; BUCKINGRAM ET ANNE D'AUTRICEE.



Le cardinal de Richelleu.

riette-Marie, avec un prince protestant, Charles, fils de Jacques I", roi d'Angleterre. C'était donc toute la politique de Henri IV qui renaissait, ses alliances qui étaient renouées et son grand dessein qui allait étre repris. Les articles du contrat pour le mariage de Madame

Henriette avaient été signés le 10 novembre 1624, mais le 6 avril 1625 le roi d'Angleterre mourait sans avoir vu célèbrer cette union, parce que le pape s'obstinant à refuser la dispense réclamée par la conr de France. Le cardinal fit déclarer fermement an ponitie que « cette difficulté n'empécherait pas le mariage, » et la dispense fin assaitot délivrée.

Le mariage fut célébre par procuration le 11 mai 1625. L'église Notre-Dame et la salle de l'archeveché, re-



Soumission des Grisons. (Estampe allégorique du temps.)

conte le Mercure français, furent tendues des plus riches tapisseries royales d'or, d'argent et de soie qui se paissent voir; dans le chem étaient celles des Actes des apôtres, et dans la nef les Triomphes et les rictoires de Scipion sur les Carthaginois. De l'archevéché sortait une galerie à hait pieds hant de terre, soutenne de pluseure piliers, laquelle conduisait à un théâtre justeure piliers.

dressé devant le grand portail de l'église et où devaient se faire les épousailles. Cette galerie était converte par le hant de sain violet uont persemé de fleurs de lis d'or, et par le bas d'une belle toile de lin cirée. Depuis le théâtre, ont le long et an milien de la nef, était une antre galerie en peate jusqu'an premier pas de l'entée du choure, et an milieu de lond uc hour était un grand

parterre relevé de trois degrés, et le dais royal audessus, semé de flenrs de lis d'or.... MM. le président du parlement et les conseillers avec leurs robes d'écarlate s'acheminèrent en l'église Notre-Dame pour assister à cette cérémonie, comme aussi les autres cours souveraines, M. le prévôt des marchands et les échevins, lesquels prirent tous leurs places selon qu'il se pratique en de telles cérémonies.... Puis fut conduit à la saile de l'archeveché, sur le théâtre dressé pour le mariage, M. le duc de Chevreuse, vetu d'un habit de drap noir tont coupé et doublé de toile d'or, avec une toque aussi de velours noir orné d'une enseigne de diamants, une écharpe toute couverte de roses de diamants, un capot tout brodé d'or et orné de pierreries. Et MM. les comtes de Carlisle et de Holland, ambassadeurs extraordinaires, tous deux converts de toile d'argent battu, avec la toque, marchaient aux deux côtés dudit sieur duc de Chevreuse. Un quart d'heure après, le roi s'y achemina en cet ordre. » Le journal énumère et décrit avec détail le cortége du roi, « lequel, avec un habit en broderie d'or et d'argent, tenait à sa main droite Madame sa sœur, reine de la Grande-Bretagne. et Monsieur, frère du roi, la tenait de sa mein gauche, aussi superhement vêtn. Ladite reine de la Grande-Bretagne avait sa couronne sur sa tête.... Cette troupe royale étant arrivée sur le théâtre préparé pour faire le mariage, le roi et Monsieur son frère mirent la reine de la Grande-Bretagne, leur sœur, entre les mains de M. le duc de Chevreuse, et alors le cardinal de la Rochefoucauld les épousa selon les cérémonies ordinaires de l'église, lesquelles parachevées, on entra en même ordre que dessus dans l'église Notre-Dame, excenté que M. le duc de Chevrense et MM. les deux ambassadeurs du roi de la Grande-Bretagne marchaient devant le roi. Étant tous arrivés à la porte du chœur, lesdits sienrs duc de Chevrense et ambassadeurs firent de grandes révérences au roi et aux reines. puis s'en allèrent à l'archeveché derant que l'on dirait la messe, » à laquelle le représentant d'un roi protestant et ses ambassadeurs ne devaiont pas assister. . La messe parachevée, lesdits sieurs duc de Chevreuse et ambassadeurs extraordinaires se rendirent à la porte du chœur pour reprendre leur rang au retour que feraient Leurs Majestés de l'église à l'archevêché,... en la salle duquel se fit le festin royal en aussi grande magnificence qu'il se peut dire, cependant que les feux de joie se faisaient par tout Paris en signe de la réjouissance de ce mariage, et que les coups de cauon et de hoites faisaient un tel bruit qu'il semblait que la terre et le ciel se voulaient joindre ensemble. »

Le favori du roi d'Angletere, lo duc de Buckingme cett mission d'allet decherch a noueille reinelant reçu mission d'allet decherch a noueille reinelant de la partie le stami 1815, étalant sur a perpendient de la companyation de la companyaposition de la companyation de la companyala companyation de la companyation de la companyalar de la companyation de la companyalar de la companyation de la companyalar dit le Mercure français, et grace à l'intimité de son confident, lord Holland, avec la duchesse de Chevreuse, Buckingham trouva là de bien autres séductions que celles du luxe et de la richesse.

« Pendant les huit jours qu'il passa à Paris, le deuil imposé par la mort de Jacques I\* diminua le nombre et la solendeur des fêtes ; on avait compté sur un grand ballet où les deux jeunes reines, Anne d'Autriche et Henriette-Marie, devaient danser; il fallnt y renoncer. Le cardinal de Richelieu donna uu festin dont la magnificence fut vantée. Les réunions de la cour étaient fréquentes et brillantes, mais un peu oisives et vides; Anne d'Antriche et Buckingham s'y voyaient dans tout leur éclat, et le loisir ne leur manquait pas pour s'entretenir. Ils étaient l'une dans la flenr, l'autre encore dans la force de la jeunesse; Anne avait vingt-trois ans et Buckingham trente-trois. La beauté de Buckingham et les succès qu'elle lui avait valus étaient célèbres en Europe; il avait dans sa personne, dans les aventures de sa vie, dans ses façons d'agir, les mérites et les agréments extérieurs qui saisissent l'imagination des femmes. On parlait beancoup de sa générosité et dn laisser aller magnifique qu'il y portait; quand il se promenait dans les salons du Louvre ou de l'hôtel de Chevreuse revêtu de tel ou tel de ses riches costumes, il ne faisait nulle attention aux diamants qui s'en détachaieut, et comme un jour on lui en rapporta un d'une grande valeur : « La fortune, dit-il, m'est toujours fidèle, ici comme dans mon pays, et même par la main des pages. » Il plut bientôt à la reine, dont il se montrait préoccupé avec une indiscrétion élégante. Déjà, deux ans auparavant, quand il avait traversé Paris avec le prince Charles, c'était surtout Anne d'Autriche dont la beauté les avait frappés l'un et l'autre. Elle était coquette « au souverain degré, » dit le cardinal de Retz, et ue comprenait pas, dit Mme de Motteville, que la belle conversation, qui s'appelle ordinairement l'honnéte galauterie, où on ne prend aucun engagement particulier, pût jamais être blâmable, » Elle avait pour intime confidente la duchesse de Chevreuse, passionnément éprise de lord Holland, le client favori de Buckingham, et charmée de servir le patron de son amant en attirant la reine dans une pareille passion. Personne ne prend plaisir et n'excelle à séduire comme une femme séduite elle-même. « Par les conseils de la duchesse de Chevreuse, ajoute Mme de Motteville, la reine ne put éviter, malgré la pureté de son ame, de se plaire aux agréments de cette passion, dont elle recevait en elle-même quelque légère complaisance qui flattait plus sa gloire qu'elle ne choquait sa vertu. »

\* Le 2 jim, h. nouvelle reine Henristes-Marie quitte Paris et archemia ven l'Angheire. Le dia ce Buckingham, les contese de Carlisle et de Holland, le duc et à duchess de Gouverane dans chargés du la condition de la course de Carlisle et de Holland, le duc et à duches de Gouverane dans chargés du loca dicis. Anns d'Antriche et une grande parise de la cour Paccompagnère au jump à Amiens. Louis XIII, noise post, a arretà à Compièren. Dans Amiens, il n'y avait mont de la course de la cour partie de la course de la cours

C'est ainsi qu'an moment où elle semblait tout à fait ruinée, la fortune de Richelieu se répare et qu'elle va insensiblement monter et grandir sans plus s'arrêter.

 Cependant, les années qui suiveut le laissent encore dans nue situation secondaire et où il a hesoin de tonte son insinuation, de sa souplesse et de sa patience. Luynes à la cour triomphe, et il règne sur tont le royanme. Richelieu reste attaché à la reine mère dans son gouvernement d'Anjou; il est le surintendant de sa maison, et proprement le ministre de ce demiexil et de cette disgrâce; car, malgré l'entrevue et l'embrassement de Consières, les mauvaises passions s'interposent et travaillent à semer des divisions nouvelles entre le fils et la mère. On fait sortir de prison le prince de Coudé, qu'elle n'avait fait arrêter que dans l'intérêt du roi, et ce prince du sang devient pour elle un ennemi actif qui va servir les mauvaises intentions de Luynes. Richelieu serait fort d'avis que la reine, pour déjoner ces intrigues, allât druit à la cour, qu'elle fit parler la nature dans le cœur dn roi, et mit hardiment au neant la malveillance. Mais d'autres conseillers de la reine sont d'un avis cuntraire, qu'ils appuient de raisons assez plausihles; de peur de perdre la confiance de sa maitresse, Richelieu, par prudence, se voit obligé de se ranger à leur avis, et, à l'imitation des sages pilotes, de céder à la tempête. N'y ayant point de conseil si judicienx, pense-t-il, qui ne puisse avoir une mauvaise issue, ou est souvent obligé de suivre les opinions qu'on appronve le mains.... » Après la mart de Luyues, Richelieu n'entre pas encare au ministère ; les ministros qui sont en cour le redoctent, lui sachant tant de înmières ot de force de jugement; ils retardent le plus qu'ils penyent le moment su le roi prendra de lui quelque connaissance particulière, de peur de le vair aussitôt a la tête des affaires. - J'ai eu ce malheur, dit-il, que ceux qui ont pu beaucoup dans l'État m'en out toujours voulu, uon pour aucun mal que je lenr eusse fait, mais pour le hien qu'on croyait être en mai. » Ils out heau faire, ils out beau s'opposer à la destince, et s'enfoncer chaque jour dans leurs dilapidations et dans leurs fautes, le moment approche, il est venu; Richelieu désormais est inévitable. » (Sainte-Beuve).

Après la mort du duc de Luynes, Marie de Médisis s'était récondité aves son fits, et elle avait ubtenn le chapean de cardinal pour son conseiller habituel, l'évèque de Lapon. An commencement de 1684, elle le fit entre au conseil. An haut de quelques mins, Richeieu avait duminé un remuvél le ministère, capulé dant d'un prine supérieur, et dessiue la publique qui dant d'un prine supérieur, et dessiue la publique qui qu'exti llintère un regne si tribenent commençui devait llintère un regne si tribenent commençui.

Il a splippine lai-nêmeu tout le plana de cette politique: Lorque Veer Majeset, desait Ja Loux XIII, il qui partir de la commentation de la commen

ètre. Il mit au service de cette politique un espritsate et fin qui embrassit l'ensemble et voyate sate et fin qui embrassit l'ensemble et voyate de fer. On lui prête ces paroles suistres : « le réféchis longtemps avant de prendre une décision, mais lorsque j'ai pris mon parti je sais droit X'mnn hut, je fanche lout et je courve tout de ma robe rouge. »

(Mouchals, archevêque de Taulouse.) Richelieu voulut d'abord poursuivre ces trois buts à la fois. A peine entré au conseil, il fournit en secret de l'argent à Mansfeld, qui seul alors tensit tête en Allemagne à la maison d'Autriche, et poussa vivement l'affaire de la Valteline. An premier abord, rien ne semblait plus étranger à la France que ce qui se passait dans cette vallée reculée des Alpes. Mais ce petit pays offrait le loug de l'Adda une route commode aux tronpes que la branche ainée on espagnole de la maisnn d'Autriche envoyait de Milan en Allemagne à la branche cadette ou autrichienne en Italie. La Valteline était donc le lieu qui unissait les deux monarchies, et permettait à chacune de verser ses forces dans l'autre. Ce lieu, Richelieu voulait le couper. En ontre. maintenant que la Savnie, alliée de l'Espagne, nons fermait tous les passages des Alpes, ce n'était plus que par la Valteline que nous pouvious communiquer avec Veuise et faire descendre vers l'Italie judépeudante les hataillaus suisses qu'il naus était permis de solder dans les cantons. Les habitants de la Valteline, Italiens de langage et catholiques, vivaient sous la domination des Grisons qui étaient protestants et parlaient allemand. De là une haine violente entre les deux peuples. Le 19 juillet 1620, les Valtelins s'étaient révoltés; ils avaient massacré les réformés réfugiés chez eux et tous les Grisons qu'ils avaient pu atteindre, ensuite ils avaient appelé les Espagnols et à l'aide de troupes acconrues en tonte hâte de Milan, ils avaient repoussé les Grisons et les Suisses leurs alliés. Pressés par les réclamations de la France, les Espagnols se décidèrent en 1623 à remettre les quatre forteresses de la Valteline au pape comme à une puissance neutre; mais on ne tarda pas à s'apercevoir qu'avec Urbain VIII le passage de la vallée leur était aussi assuré que s'ils l'eussent occupée eux-mêmes; aussi. peu de jonrs après sou entrée au conseil, Richelien écrivit à l'ambassadeur de France à Rome : « Le roi ne veut plus être anusé; il a changé de ministère et le ministère de maxime. On enverra une armée dans la Valteline, qui rendra le pape moins incertain et les Espagnols plus traitables. . En même temps il faisait partir pour la Suisse le marquis de Cœuvres, à la fois comme ambassadeur et comme général, avec mission de chasser les garnisons pontificales et de reudre la Valteline aux Grisons. Ces ordres furent poucinellement exécutés un novembre 1624 par une armée de moins de 10 000 hommes, dont le tiers seulement était français. La cour de Madrid subit en silence cet affront qui prouvait sa faihlesse, et elle accepta, le 5 mars 1626, par le traité de Mouçon, les faits accomplis. La Val-

ieline restait définitivement aux trois liques grises, Cette même année 1624, Richehen faisait décider que l'on fournirait aux Provinces-Unies des suddats et de l'argent pour les mettre à même d'entretonir la guerre reprise contre les Espagnols, à l'expiration de la trèvo des douze années, et unit cardinal qu'il était, il nécociait le marige de la troisème seur du roi, Hencapai Anne d'Autriche s'ait un grand jardin bien jainté leux gels Alsomme; un soir que as peite courciait réuise auprès d'elle, aile eut asset tand euvis delante de la comme del comme del comme de la comme del comme de la comme del comme de la comme de la comme de la comme del comme de la comme del comme de la comme de la comme del c

« Deux on trois jours après, le 16 juin, Heuriette-Marie et sa suite partirent d'Amiens pour aller s'embarquer à Boulogne. Marie de Médicis et Aune d'Autriche accompagnèrent la reine d'Angleterre jusque hors des portes de la ville. An momeut de la séparation, Buckingham vint à la portière du carrosse prendre cougé de la reine de France, qui avait auprès d'elle la princesse de Conti. - Il se cacha du rideau, dit Mme de Motteville, comme pour lui dire quelques mots, et heaucoup plus pour essuyer les larmes qui lui tombérent des yeux dans cet instant. La princesse de Conti, qui raillait de boune grâce, dit sur ce sujet, eu parlant de la reine, qu'elle pouvait répondre au roi de sa vertu, mais qu'elle n'eu ferait pas autant de sa cruanté, et qu'elle soupconnait ses yeux d'avoir regardé cet amant avec quelque pitié. »

« Buckingham ne voulut pas en rester à cet adieu en plein air : les veuts contraires retinrent plusieurs jours Henriette-Marie et sa suite à Boulogue; l'indisposition de Marie de Médicis la fit rester pendant ce temps à Amieus, et Auue d'Autriche avec elle. L'un des serviteurs de la reine Anne, Pierre de Laporte, avait sa confiance. « Comme la reine, dit-il, avait heaucoup d'amitié pour Mme de Chevreuse, elle avait hien de l'impatience d'avoir de ses nouvelles et surtout du sujet de leur retardement; la reine, tant pour cela que pour mander à Mme de Chevreuse ce qui se passait à Amieus et ce que l'on disait de l'aventure du jardiu, m'euvoya en poste à Boulogne, où j'allai et revins contiunellement tant que la reine d'Angleterre y séjourna. Je portais des lettres à Mme de Chevreuse et j'en rapportais des réponses qui paraissaieut être de grande conséquence, parce que la reine avait commandé à M. le duc de Chaulues de faire tenir les portes de la ville ouvertes à toutes les heures de la nuit, afin que rien ne me retardat. » Il est bieu probable que l'impatience de la reine avait les nouvelles de Buckingham pour objet. Ponr lui, il ne se contenta point de ce que Muse de Chevreuse pouvait écrire de lui et en son nom: sous le prétexte d'informations importantes qui lui arrivaient d'Angleterre et qu'il devait transmettre à la cour de Frauce, il partit de Boulogne avec son confident, lord Holland, et retourna à Amiens; fort inattendu d'Anne d'Autriche, selou Laporte, qui raconte qu'en apprenant son arrivée «elle fut surprise et dit à M. de Nogent-Bantrie, qui était dans sa chambre : « Encore revenus, Nogent! Je pensais que nous en étions délivrés. » Le récit de Mme de Motteville, plus vraisemblable en soi et qu'elle tenait d'Anne d'Autriche ellemême, est tont autre que celui de Laporte. «La reine,

dit-elle, savait par des lettres de la duchesse de Chevreuse, qui accompagnait la reine d'Angleterre, que le duc de Buckingham était arrivé. Elle en parla devant Nogent en riant et ne s'étonna point quand elle le vit; mais elle fut surprise de ce que tout libremeut il vint se mettre à genoux devant son lit (ou elle se tenait en ce moment, s'étant fait saigner ce jour-là), baisant son drap avec des transports si extraordinaires qu'il était aisé de voir que sa passion était violente et de celles qui ne laissent aucun usage de raison à ceux qui en sont touchés. La reine m'a fait l'honneur de me dire qu'elle en fut emharrassée, et cet embarras, mêlé de quelque dépit, fut cause qu'elle demeura longtemps sans lui parler. La comtesse de Lannoy, alors sa dame d'honneur, sage, vertueuse et âgée, qui était au chevet de son lit, ne voulant point sonffrir que ce duc demeurât en cet état, lui dit avec heaucoup de sévérité que ce n'était poiut la coutume en France, et voulnt le faire lever; mais lui, sans s'étonner, combattit contre la vieille dame, disant qu'il n'était pas Français et qu'il n'était pas oblige d'observer toutes les lois de l'État. Puis s'adressant à la reine, il lui dit tout haut les choses du monde les plus teudres; mais elle ne lui répondit que par des plaintes de sa hardiesse, et, sans pent-être être trop en colère, elle lui ordonna sévèremeut de se lever et de sortir. Il le fit, et, après l'avoir vue encore le lendemaiu en présence de toute la cour, il partit, hieu résolu de revenir en France le plus tôt qu'il lui serait possible. »

« Il n'y revint jamais. La scèue daus le jardin à Amiens, sou retour inopiné dans cette ville et l'explosion de sa passion auprès du lit de la reine, tant de démarches et de paroles téméraires firent grand bruit à la cour; Louis XIII en concut une jalouse colère; la reine mère lui écrivit : « Votre femme fait galanterie avec M. de Montmorency, avec le duc de Buckingham, avec celui-ci, avec celui-la. » Le cardinal de Richelieu accueillit on partagea la colère du roi; il avait luimême, à en croire quelques témoignages, tenté de plaire à Anne d'Autriche, et fut jaloux de Buckingham our son propre compte. Il avait cu ce genre de grandes faiblesses, mais elles tensient en lui peu de place à côté de sa politique, et si, après le mariage d'Henriette-Marie, Buckingham lui eut eucore para un allié important et capable, il l'eût, à coup sûr, méuagé; mais depuis qu'il l'avait vu de près, il n'en faisait nul cas. « Quant à Anne d'Autriche, on a savamment discuté

la question de savoir si elle avait partagé la passion de Buckingham et à quel point elle s'y était laissé entralner. On eût mieux fait peut-être de s'en tenir sur ce poiut à la remarque de Chamfort : « En pareille affaire, la moitié de ce qu'on dit n'est pas vrai, et on ne sait pas la moitié de ce qui est vrai. » Mais pnisque cette aveuture galante est devenne un petit problème historique, j'en dirai aussi mon avis. Anne d'Autriche eut certaiuement du goût, et un goût très-vif, pour Buckingham. « Elle avouait elle-même, dit Mme de Motteville, que, si une honnète femme avait pn aimer un autre que son mari, celui-là aurait été le seul qui aurait pu lui plaire. » Et Mme de Chevreuse, qui avait pénétré si avent dans ses confidences d'action et de conversation, disait d'une part « qu'elle avait en toutes les peines du monde à faire prendre à la reine quelque goût à la gloire d'être aimée, » et d'antre que « Bockingham était le seul homme que la reine eû aimé wee passion. • Cette passion deviat, même hi nom r 'd'Anne d'Antiche, nu sujet de souveuir avoné et presque de plaisanterie familière. Quand le cardinal de Richelien présents pour la première fois Manarn à la reine : • Yous l'aimeres, madame, lei di-til, il a de l'air de Buchispham. Et encore bien des amées plus quand Anne d'Autriche réçente habitait Resil, e elle vin ni pur, dans une allé de ja rédit, Voiture, qui rè-

vait en se promenant. Elle lui demanda à quoi il pensait. Voiture, sans beauconp songer, fit, pour répondre à la reine, ces vers plaisants et hardis :

> Je pensais que la destinée, Après tant d'injustes malheurs, Yous a justement couronnée De gloire, d'éclat et d'honneurs, Mais que vous étiez plus heureuse Lorsque vous étiez antrefois,



Le duc de Buckingham

Je ne veux pas dire amoureuse; La rime le veut toutefois.

le pensais (car nous autres poètes Nous pensons extravaçamment) Ce que, dans l'humeur où vons éte Vous feries si, dans ce moment, Vous avisies en cette place Venir le due de Buckingham, El lequel serait en disgrâce De lui ou du pèr Vincent. Le P. Vincent étai le confésseur de la reise. « Elle os es offense point de cette milière, ajoute Mine de Motteville. Elle a trouve les vers si jois qu'elle les a tenne longtempe dans son cabinet. Elle m's fait Thomoneur de me les donner depais, et, par les choses que jui défà diese des autre, et au se de les entender. « Un souveair si long, rappelé et accueilli avec tant de liberté, presure à la fois que le sentiment d'Ameri de liberté, presure à la fois que le sentiment d'Ameri de la confésion de la con

§ 2. PREMIÈRE GUERRE DE RICHELIEU CONTRE LES RÉFORMÉS; ARAISSEMENT DES GRANDS; EXÉCUTION DE CHALAIS ET DE BOUTEVILLE.

Tontes ces alliances, contractées jusqu'à présent par Richelieu, étaient protestantes. Le mariage même d'Henriette-Marie était une défaite pour l'Espagne, qui avait cherché à le prévenir en plaçant une infante

sur le tròne d'Angleterre. L'Espagne était donc indontente, irritée : elle se sentait menacée et n'avait gorde de soldats, mais elle avait encore de l'or Quelque argent répandu à propos parmi les réformés de France amena une nouvelle prise d'armes. Richelieu comprit qu'il n'était pas possible de mener de front toutes les grandes affaires qu'il avait en tête; il ajourna les moins presaffaires qu'il avait en tête; il ajourna les moins pres-



Arrestation du duc de Vendôme (1626). (Page 45, col. 1.)

sées et occupa des protestants. Les deux frères Rohan et Soubies, qui avaient pu prévior que l'fafaire de la Valleline et le mariage anglais seraient menés aux valleline et le mariage anglais seraient menés aux promptement, croyaient le moment favorable pour faire recouvrer à leur parti ses assemblées politiques, ses villes de streté, son orçanisation militaire, et tous les axantages qu'il avait perdus par la pactification de la comme de la comme

cation de Montpellier. Celle-ci, du reste, nétait paobservée par le gouvernement sur plus d'un point avantageux aux réformés. Ainsi, la Rochelle restait investie par des forts que les troupes royales, aux tenmes de la covenion, auxient di d'émolti et qu'elles gardaient. Le duc de Sonbise, pour débloquer cette ville, se saisit, au commencement de janvier 1625, de Pile de Ri- pais, le 17., captura, h la vue d'uduc de Vendome, gouvernour de Bristagne, tonte la flotte royale
dans le port de Blavet ou port Louis. Le 1º mai, onzejorna vanut le marique d'Henristet-Marie qui lui desit
l'appui des Anglais, Rolans premait aussi les armes en
Languestor; mais pen de prostemat le autivant, or
de Montsulan et de Castres. Richelieu, surpris par
ette révolte, qu'il n'éstis pas préparé à combattre, fut

obligé de demander des vaisseaux à deux États protestats, l'Angleterre et la Hollande, et il eut l'adresse de les oblemir, en promettant de son côté l'appui de la France contre la maison d'Autrelb. Son amiral, le duc de Montmorency, eut cuelques succès sur les côtes de l'Amis et du Feiton, et Soubles se réfugia en Angléla l'aux et de l'aux de l'aux de l'aux de l'aux de l'aux de la paix aux rebelles, pour préparer à loisir les moyens de les écrares plus tard, et il dissas les courissans le



iaston d'Oritans.

dénoncer à la France catholique comme « le pape des huguenots et le patriarche des athées. » La nouvelle paix ne changea rien à l'état où les protestants se trouvaient au commencement de la guerre, sant qu'elle éait faite sous la garantie du roi d'Angleterre, et qu'on leur permettait de conserver les fortifications qu'ils avaient ajoutées à la Rochelle

Richelieu voulait que la royauté fût, à l'intérieur, une suprème magistrature d'ordre public, n'ayant, comme il edit de hui-mèrae, an lit de mort, ni affoction, ni haine pour personam, mais justice sévête pour tons. Sa lutte contre la noblesse, commencée del les premiers jours de son minisère, se continua jusqu'à sa mort. Des intrigues, des conspirations, des révoltes mirent sans cesse en péril sa vie, son ambrité, celle du roit et le repos de la France. Il les fryima avec une sévérité impioyable : « Cest chose inique, dissai-il au roi, que de vouloir donne recemple par la punition des petits, qui sont arbres qui ne portent point d'ombre, et àmis qu'il faut bien traiter les grands faisant bien, c'est eux aussi qu'il fant plutôt tenir en discipline. • Mais si le cardinal avait le droit de punir les coupables, il fant regretter qu'il en ait usé avec tant de rigueur, surtout qu'il ait quelquefois, comme Louis XI, donné la justice l'apparence de

la vengeance et fait de l'échafand un mnyen de gonvernement.

Les premiers conspirateurs farent de jeunes sei-

gneurs, conseillers nu amis du frère du roi Gaston, duc d'Anjon, plus tard d'Orléans. Ce prince, agé de dixhuit ans, se fit nu plutot se laissa faire le centre d'intrigues auxquelles le coinnel d'Ornann, son gouvernenr,



Mariage de Gaston avec la duchesse de Montpensier (5 soût 1626) d'après une gravure du temps. (Page 46, col. 2.)

répagna d'abord, moins par reconnaissance pour Richelies qui remait de le nommer marcéchal, que parce' qu'il comprenait bien que ces jeunes finus n'étaient point de taille à l'utiler contre le cardinail. Mais lui sussi, il avait sa folie. Il ainmait la princesse de Condé dont le mari était encore absent, et comme dans cette cour galante, malgré la froideur du jeune roi, les

femmes avaient pris l'habitude de se méler de la politique en y mettant lenra passions, la princesse poussa d'Ornana, les yeux fermés, dans l'intrigue qu'ise nouait, Il ne s'agissaitde rien moins que d'enlevre l'éud. Acti jou pour rompre le mariage qu'on avait arrêté pour lui avec la fille du fen duc de Montpensier, afin qu'il foi libre pour quelque autre alliance plus illostre, par esemple avec la fille d'un puissant monarque étranger. Les imprudents as es en cachisaire pass et parisient de mottre le roi dans un convent pour donner sa femme qu'il défigient à sou jenno fere. « Créati, dit le canoni afficient à sou jenno fere. « Créati, dit le canoni appear de la compartie de la compartie de la conquiers, mais sarout en l'horreur de son devenie qui albait à perdre la personne sacrée du roi. « Richelèue varia indéré à tourne de folles étourderies en crincie; il se pent pourant qu'il ait posit calonnié ess adversiers en finer prévant le projet de déposer le roi, servisers en finer prévant le projet de déposer le roi, servisers en finer prévant le projet de déposer le roi, servisers en finer prévant le projet de déposer le roi, servisers en finer prévant le projet de déposer le roi, servisers en finer prévant le projet de déposer le roi, servisers en finer prévant le projet de des pas de de la pas cubière qu'en ce tamps se débarrasser d'un enemen d'en l'un porte qu'elle manier » d'ait pas un ciét de nement d'en l'un porte quelle manière » d'ait pas un ciét de nement d'en l'un porte qu'elle manière » d'ait pas un ciét de qui rèpumb beancop. Li jour que le marchal d'Ance viut render visite a prince de Londi, il travas l'Nobel plein de ses ennemis, qui delibèrèrens i'il ne fallait pas l'y tour sur l'hour. Beanonipere ensine que cettevisi ed un aurèchal « était un tour bien hardi; » an puetes de la comme aria s'accusant ricipropumenta de sêtre envoyé des meurriers. Il n'est doic pas possible de regarder servicas de la comme de la comme de la comme de la comme servicas de la comme partie de la comme servicas atomes fischelles dont sex Moneirer sont remplis, d'atata tuiera que quelques-uns de cesu qui formerent de ces projets s'en vaulerent plus trad. Il est



La duchesse de Chevreuse,

cercia que la troupe frivole de coursians et de femmes qui entourisent le jemme frère du roi désiraient antarte chose que d'aider à ses plaisirs. Il leur aurait convenu qu'il demandêt à voiv une par data les fafiares; miser acores, qu'il prit tont pour qu'oux prisseul se charges, les gouvernements el les pensions. Richelien avait son service heutcop d'yeux et d'oreilles, il payait hien et complète espérament. Il es comme de daherd de fragper des productions de la complète espérament. Il est content de daherd de fragper de la complète de la

pas consulté. Chose vraie, mais qui n'était pous bonne à dure et lui colle se ceux ; puis là revine mère qui l'embresse en le groudeau, enfin su cardinal qui le centre de la commandat de la cardinal qui le centre se auxilie de la commandat de la considera del la considera del

montra autremeut, avec l'appareil de la force et une bonne armée, si bien que Vendôme jugea prudent d'aller au-devant de lui à Blois où il fut arrêté avec son fère Alexandre, grand priseur de France. Lonis XIII pourvat le marchal de Thémines du gouvernement de Bretagne, puis s'achemina vers Nantes pour être à portée de réprimer tout mouvement insurrectionnel. Il avait emmené son frère pour le contraindre à éponser la femme qu'il lui desinait, Mile de Montpensier: Gaston n'avait plus suprès de hi qu'un petit nombre de ceux qu'on appelait : le partide l'aversion.-C'était parmi les serviteurs mêmes du roi que se tronvait alors l'homme le plus important de cette cabale, Heuri de Talleyrand, comte de Chalais et maître



Exécution de Chalais (1626) d'après une gravure du temps. (Page 46, col. 2.)

de la garde-robe. Ce jeuns seigneur, d'illustre naissance et de médiores fortune, n'avait d'antre moyen d'existence à la cour que sa charge, achetée de tont le bien dont sa mère avait pu disposer. Mais il s'était déjà fait connaître par les succès qui pouvaient le plus honorer alors un gentilhomme, des aventures galantes et des duels heuraux. L'amour at les querelles l'avaient

également lié « aux aversionnaires » Il passait pour voir les bonnes grâces de la ducheses de Chevreuse, et à la suite d'un combat où il avait tué son adversaire, toute la noblesse attachée au duc d'Anjou s'était ampressée de lui offir; sea services. Ces l'aisonne la firent eatrer en de dangereux projets. Sully et Bassompierre racontent que, pen de jours après l'arrestation du maréchal d'Ornano, il accepta sa part d'un complot contre la vie du cardinal, et que, pressé par les reproches d'un ami, il alla révéler ce dessein au ministre menacé. Richelien lui snt gré du repentir, mais garda le souvenir de l'offense, surtont quand il vit « ce malheureux gentilhomme, - comme il l'appelle, aller plus avant dans la voie où il s'était engagé. Ponr entraver les desseins du roi, la cabale imagina d'enlever Gaston, qui était jusqu'à présent l'héritier présomptif de la conronne, et de le conduire à la Rochelle on à Metz. Chalais dépêcha un homme à lui an duc de la Valette qui commandait à Metz pour le sonder sur ce dessein, au bout duquel il n'y avait pas moins qu'une

guerre civile, compliquée peut-être d'nne guerre étrangère. Le plan fnt découvert, C'était un cas de hante trahison. Richelieu se décida à mettre le pied sur des trames conpables et à donner un second et terrible avertissement à ces frivoles conspirateurs : presque le même jonr, il fit arrêter Chalais et il maria Gaston.

C'est le 5 août 1626 que furent célébrées par le cardinal en personne les fiancailles du duc d'Anjon, devenn duc d'Orleans, avec Mile de Montpensier, qui apportait à son mari les biens et les titres d'nne branche de la maison de Bonrbon, celle des princes de la Rochesur-Yon. Lorsque Chalais entendit du fond de son cachot le canon qui aunonçait la cérémonie, il s'écria en



levant les veux au ciel : « O cardinal, que in as un grand ponvoir! . Le 18 août, une chambre criminelle qui comptait parmi ses membres le père de Descartes et celni de Fouquet, fut tirée du parlement de Bretagne et vint sièger à Nantes. Elle déclara Chalais conpahle de lèse-majesté, - en réparation duquel crime il était condamné à subir la torture pour révélation de ses complices, puis à avoir la tête tranchée sur un échafaud, pour être ensuite cette tête mise sur une pique, le corps coupé en quatre quartiers et attaché à pareil nombre de potences ; tous les hiens du condamné demeurant confisqués, ses maisons et bois abattus, sa postérité déclarée ignoble et roturière. » Sa mère, de la

maison de Montluc, implora vainement la clémence du roi dans une lettre touchante. Louis se contenta de retrancher de la condamnation ce qu'elle avait de flétrissant et d'inutilement atroce. Mais l'exécution fut encore horrible. Les amis du comte avaient fait évader les bourreaux en titre « celui de la conr, » dit une relation du temps, et celui de Nantes. Un soldat condamné à être pendu offrit de racheter sa vie en remplissant cet office. Il se servit d'un manyais outil de tonnelier. La tête fut hachée detrente-quatre coups avant de tomber ; an vingtième, on entendait encore les gémissements du malheureux. « La reine, femme dn roi, s'était montrée opposée

au mariage de son bean-frère. C'était la duchesse de Chevreuse, son amie et sa confidente, qui avait fait agir le comte de Chalais, et chaque jour on avait rapporté de sa prison quelques aveux, vrais on supposés, qui faisaient monter jusqu'à la reine d'odieux soupçons. Cependant la répugnance d'Anne d'Antriche pour le mariage du duc d'Anjou avait nne cause bien naturelle et presque respectable. Son orgueil de femme, trompé par sept années de stérilité, car toutes les relations ne font commencer qu'à l'année 1619 l'intimité des deux époux, devait souffrir de voir une antre qu'elle donner des heritiers à la couronne de France. On se servit de ce sentiment si légitime pour attribuer à la duchesse de Chevreuse des projets qui ne pouvaient s'exécuter que par la mort du roi, et il lni fut enjoint de quitter la cour. La reine, blessée donblement dans sa réputation et dans son amitié, ne dissimula pas son indignation. Richelien prétend que sa colère alla insquà déclarer qu'elle na s'exposernit plus décormans à devenir mère, Quoi d'in envit, il fallar qu'elle subli aussi son jupement. Le roi la fit appeler un jure dans es chambre, na présence de sa mère et de cardinal. Le il il in rapports tout ce qui vaut été dis, répendu et gross, aur l'espérance qu'on loi stiftonté d'épouser un jour le dice COrienn. Elle répendir avec décian par de la gegrent plus sons en et champs. Appète co qu'elle au gegrent plus sons en et champs. Appète co qu'elle au gegrent plus sons et achamps. Appète co qu'elle au gegrent plus sons et achamps. Appète co qu'elle au gegrent plus sons et de réconcilisione, et la ches mutaels, une apparence de réconcilisione, et la cour apport l'ammission de la reine, per forter qui fut donné de n'admettre les bommes, dans son cabines et dans sa chambre, que lorrque le rei y serait.

« Le voyage de Nantes avait affermi le crédit du cardinal d'une manière éclatante. On savait maintenant qui ni l'élévation du rang, ni l'obscurité même, ne pouvaient protéger cenx qui s'opposeraient à ses deseins, et l'échafaud du comte de Chalais apprenait asser.



jasqu'ai il saurait punir. Cette leven terrible retentit an ion. Ella evetti le contuele Sossons de ne pas ai-tentre à Pars-le retior d'uras, et elle frappa mortelle-une et l'accente. Il d'urasa, pranomer à Vincente, contra qu'ai d'urasa, pranomer à Vincente, (a septembre). Le levit courat qu'il avant s'é empoissonsi; ce qu'il y ad cerrain, c'etq ne le carlonil fit retarder le retour du roi jusqu'à ce que le maricial a fit moir que grier. I baus le cas où il serait revenu de sa malotie, la résolution feuit prince de lui faire son de sa malotie, la résolution feuit prince de lui faire son des vances. Le duc d'Orléans et la permission de faire dire douze cents messes pour le repos de l'âme de son gouvrenur. « (Bazin.)

C'était un pauvre prince que ce Gaston. Il s'humilia devant Richelien, et prumit « d'aimer et d'affectionner ceux qu'aimeraient le roi et la reine mère. «(1626.) L'année suivante, une autre leçon fot donnée à ces

grands qui ne croyaient pas que la loi fût faite pour eux. Les comtes des Chapelles et de Bouteville, celuici de la maison Montmorency, et père du maréchal de Luxembourg, firrent exécutés en place de Grève à la suite d'un doel (1637). Bonteville en était à sa vingtdennieme aflaire, et il était revenu tout exprès des Pays-Bas, se hattre contre le haron de Beuvron, en plein ionr, au milieu de la place Royale, comme pour mieux braver le roi et ses édits. Les deux adversaires ne s'étaient point blessés;

mais le second de Bonteville, des Chapelles, avait the le manquas de lassy d'Amboise qu'il ul ristu topose. Le baron de Benvon s'échappa; Bonteville et des Chapelles furent arréés en Champagne et amené de Bassille. Le prince et la princesse de Condé, le duc de Montmorrect, la duchesse d'Angoultem, les plus de Montmorrect, la duchesse d'Angoultem, les plus de bles familles de France n'éparphèrent aucun effort pour obtoin l'eur grêce qu'il fur d'effacé.

An moins, cette fois, la rencontre avait été loyale. Il n'en était pas tonjours ainsi, et bien de prétendus duels n'étaient que des assasiants, comme ce jour où le chevalier de Guise, rencontrant le vieux baron de Luz en carrosse, le força à mettre pied à terre et lui traversa la poitrime d'un coup d'épée, pendant qu'il cherchait refuge dans une maison voisine. Le baron avait un fils qui appela le chevalier. Guise tua le fils après le père et devint par ce bel exploit le héros de la conr. C'était avant Richelieu, et c'étaient ces exploitslà dont Richelieu ne voulait plus. On comptait, en 1609, que dans les dix-huit dernières année, 4000 gentilshommes avaient péri en combat singulier.

Remarquez qu'en mettant à part toute question de

morale privée et sociale, il restait cet intérêt public que les nobles formant encore, dans l'opinion et jusqu'à un certain point dons la réalité, toute la force militaire du pays, le gonvernement était tenn d'empêcher cette force de se détruire elle-même. En juin 1609, Henri IV, qu'on n'accusera pas d'avoir en des goûts de procureur, publia un édit déclarant les duellistes cri-

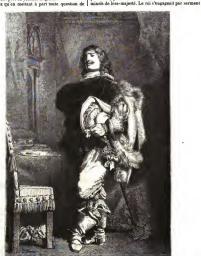

Un raffiné sous Louis XIII

à ne jamais leur faire grâce, mais il permettait « à toute personne qui s'estimera offense par une autre, en son honneur, de s'en plaindre à nons ou à nos chers amés cousins les conuétables et maréchaux de France, nous demander ou à eux le combat, lequel lenr sera par nous accordé selon que nous jugerous qu'il sera nécessaire pour leur honnenr. » C'était un habile et indispensable compromis, mais dont, Henri mort, nul

ne tiut compte. En ceci, comme dans le reste, le grand cardinal reprit la pensée du grand roi, mais en y mettant du sang, ce que le Béarnais n'eût jamais fait. Les duels diminuèrent. Après Richelieu ils recommencerent avec une telle fureur que 940 gentilshommes furent encore tués de 1643 à 1654, quoiqu'ils eussent eu pendant tonte cette période la diversion de la guerre civile et de la guerre étrangère.

S. 3. ABAISSEMENT DES PROTESTANTS: PRISE DE LA ROCHELLE.

Gependant Richelieu remettait quelque ordre dans les finances, il organisait l'armée; il construisait on achetait des vaisseaux, et préparait tout pour en finir cette fois avec la république huguenote et, comme le sant allié que le cardinal croyait leur avoir ôté.

disait Malherbe duns une de ses plus belles odes,

r le dernier coup à la dernière tête De la rébellion.

L'entreprise, fort populaire en France, semblait difficile, car les huguenots venaient de trouver un puis-



Les mousquetaires se préparèrent au combat par la communion (30 octobre 16:7). (Page 60, col. 1.)

Le mariage de la sœur de Lonis XIII avec Charles I 1 d'Angleterre n'avait pu enchaîner ce prince à la politique de la France. Il commençait alors son entreprise insensée et coupable contre les libertés publiques de l'Angleterre. Sous la glorieuse Elisaheth ces liberte's avaient sommeille, parce qu'il s'agissait alors d'être et non pas de savoir jusqu'à quel point on

pouvait se croire libre. Elles s'étaient réveillées sous son indigne successenr, et le fils de Jacques I" avant résolu de les abattre. Pour y mieux réussir, il chercha une guerre qui détournat du dedans vers le dehors les préoccapations des Anglais. Nons avons vu son principal ministre, le bean et incapable Buckingham, en 1625, étonner la cour de France par ses folles

prodigalités, oser lever les venx fusque sur la reine. Richelieu lui avsit refusé l'autorisation de revenir en France, où il comptait poursuivre auprès d'Anne d'Autriche de téméraires succès. Il parnt à ce fat audacieux que rentrer dans le royaume les armes à le main, ce serait à la fois venger son orgneil blessé et sauver sa position politique compromise. Le 20 juillet 1627, il parut devant l'île de Ré avec une flotte de 90 vaisseaux qui portait 16 000 hommes, dont 3000 buguenots réfugiés. Le comte de Toiras, gouverneur de l'île, qui n'est qu'à une lieue du continent et presque en face de la Rochelle, ne s'était pas préparé à cette attaque et ne put empêcher la desceute des Anglais. Après un combat sanglant où périt, entre autres gentilshommes, le baron de Chantal, père d'une enfant de dix-huit mois qui fut depnis la marquise de Sévigné, les Français se retirerent dans la citadelle de Saint-Mertin, dont les ouvrages à peine commencés ne présentaient qu'un faihle abri, mais où ils se défendirent héroiquement. C'était donc une dernière guerre de religion, et trèssérieuse, qui éclatait. Aussi le roi demanda au pape que le clergé français contribuât de son revenu à cette œuvre sainte, et qu'il fût accordé à ceux qui l'y servirgieut de leur personne ou de leurs deniers, indulgence plénière avec permission de manger des œufs

en careme. Le clergé ne donna pas seulement de l'argent et des indulgences, mais des généraux. Le cerdinal d'abord se chargea de tout diriger; il se fit commaudant en chef, ingénieur, amiral, et comme il trouvait les prétres plus habitués que les grauds seigneurs à l'obéissance et pour lui plus surs, il se plut, durant tout son ministère, à lenr donner des commundements; dans la présente guerre il employa fort l'évêque de Maillezais, Henri de Sourdis, l'évêque de Nimes, frère du comte de Toiras, l'évêque de Meude, et l'abbé de Marsillac, son maître de chambre, qu'il établit enx Sables d'Olonne avec la mission de pourvoir au ravitaillement de la citadelle de Saint-Martin. Le 12 octobre, le roi erriva au camp devant la Rochelle, et le 30. 4300 hommes d'élite, avec 300 maitres pris dans les compaguies des gardes du roi, de la reine mère et du duc d'Orléans, montèrent sur des barques pour descendre dans l'île de Ré. Avant de partir toute la troupe se mit en prière, et les mousquetaires, dout bon nombre ressemblaient pourtant un peu aux mousquetaires d'Alexandre Dumas, se préparerent au combat par la communion. Il est vrai que le chef de cette anuce était un évêque à qui ses services militaires valurent l'archevêché de Bordeaux. Une foule de gentilshommes volontaires vinrent prendre leur part de péral, « avec une telle geieté, qu'il faut avouer n'être permis qu'à la nation française d'aller si librement à la mort pour le service de son roi on pour son honneur. » Buckingham tenta un dernier effort avant l'arrivée de ce secours. Il n'y avait dans la place qu'une poignée de soldats exténnés de fatigue par trois mois et demi de résistance. Ils reponssèreut nianmoins avec vigueur l'assant des Anglais. Le 8 novembre, le marèchal de Schomberg arriva avec l'avant-garde des troupes déharquées; il trouva l'ennemi en pleine retraite. Une charge furieuse de nos cavaliers culbuta son arrièregarde et changea le désordre en déroute. On en fit un grand carnage. La nuit seule les sanya. Le ionr montra les Anglais remontés sur leurs vaisseaux, et la terre

jonchée de leurs morts; ils laissaient entre nos mains 4 canons, plus de do drapeaux et de nombreau prisonniers. Le 28 novembre, c'est-à-dire vingt jours sprès le combat, arrivèrent 20 vaisseaux de l'Espagne, notre nonvelle et peu fidèle alliée, qui d'ailleurs les rappela bientit.

· La retraite des Anglais livrait la Rochelle, sana autre défense que ses propres forces, à toutes les menaces d'un siège qui semblait cette fois devoir être poussé evec vigueur. Cette ville, dont les commencements furent ceux de toutes les puissan es maritimes. autrefois petite bourgade de pécheura « ayant ponr armes un bateau plat avec une simple voile, » puis enrichie par le commerce, avait acquis encore par les guerres civiles une sorte de souveraineté dont elle prétendait trouver les titres dans l'histoire. Cédée anx Anglais par le traité de Brétigny, elle se vantait d'avoir reconquis elle-même sa liberté et de s'être donnée à la France. De là il snivait que ses priviléges ne lui venaient pas de concession royale, mais d'un contrat. Depuis l'année 1568, que les réformés, s'y trouvant les plus nombreux et syaut élu un maire de la religion, requrent le prince Louis de Condé dans leurs murs, ils s'étaient toujours administrés par leurs magistrats, sans gouverneur ni garnison, de sorte que, pour se déclarer en état de révolte, ils n'aveient rien à faire que de fermer leurs portes. Tout le mal qu'ils en épronyaient était le dégut des campagnes environnantes. Mais la mer lenr était ouverte, et ils y trouvaient dans la piraterie un ample dédommagement. Le siège qu'ils avaient soutenu en 1573 avant prouve, et c'était l'opinion de Montluc, que la ville ne pouvait être prise autrement que par famine, moven qui demandait plus de vaisseaux et surtout plus de persévérance qu'on ue pouvait eu supposer au roi. La ville était fortifiée, du côté de la terre, de façon à ne craindre ni le canou ni l'escalade. Le port, resserré à son entrée par deux tours bien défendues, n'était pas abordable, et le large bassin qui lui sert de rade permettait anx vaisseanx rochelois ou à leurs amis d'entrer et de sortir sans être beaucoup inquiétés par l'artillerie dont les assiégeants avaient garni les deux rivages. Les habitants avaient encore pour se rassurer la même cause qui, déjà en 1573, avait contribué à les sauver ; c'était le peu de zèle que mettraieut certainement les généraux du roi pour terminer nne entreprise dont le résultat pouvait être d'établir son autorité de manière à ne plus acheter aussi cher leur secours. Le cardinal de Richelieu lui-même en jugeait ainsi, et il avait ramassé déjà en assez grand nombre les preuves de cette manyaise volonté; mais en même tempa il remontrait au roi que, s'il ue prenait pas la Rochello cette fois, il ne la prendrait jamais; qu'il faudrait tous les aus recommencer la guerre ; que l'existence de cette ville toujours ennemie encouragerait sans cesse les factieux, grands et petits; que, s'il parvenait à s'en emparer, il serait le plus puissant roi de l'Europe et l'arbitre de la chrétienté. Ou entreprit donc à bon escient le siège de la Rochelle le 16 novembre 1627. » (Bazin.)

Les courtisans, en effet, « qui ne voulaient pas que les bons succès vinssent en poste, » montraient un mausais vouloir qu'ou retrouve; jusque dans cette parole du brave et loyal Bassompierre : « Nous serons assez fous pour prendre la Rechelle. » Mais Richelieu pourvut à out : il partagoa l'armée du roi entour de la ville sous trois chefs différents, le duc d'Angoulème et les maré- ! chaux de Schomherg et de Bassompierre. Pour prévenir le retonr des Anglais et un ravitaillement de la

d'Alexandre devant Tyr, et, malgré l'hiver, ferma la mer anx Rochelois par une digue prodigieuse de 740 toises, large de 12 à la base et de 4 au sommet, lequel s'élevait an-dessus des plus hautes marées. Deux forts en gardaient les extrémités; 200 navires hordaient les rivages voisins et la digue pour la défendre. Les Anglais essayèrent en vain de forcer ce prodigieux ouvrage; deux nouvelles flottes, arrivées d'Angleterre, furent repoussées : la Rochelle était isolée de l'Océan. Du côté de la terre, une circonvallation de trois lienes, protégée par 13 forts, flanquée de redoutes et garnie d'artillerie, enveloppait la ville d'un cercle de feux. Elle résista cenendant, soutenue par le conrage



proposait jamais de capituler. Pour rappeler ce serment, il avait voulu que le poignard restat sur la table du conseil. A partir du mois de mai 1628, la place par mer, il renouvela le gigantesque travail famine fit d'horribles ravages dans la ville, « Ils vonlurent faire sortir les femmes

les enfants et les vieillards, Mais le roi ordonna de les repousser, et le maréchal de Bassompierre lança sur eux ses soldats, qui les obligèrent à rentrer dans les murs. - Bientôt la ville n'aura plus d'habitants, dit-on au maire.

- C'est assez, répondit-il. qu'il en reste un pour fermer les portes, » Il fallut pourtant les ouvrir quand il ne se trouva plus rien dont on pût faire un aliment (29 octobre 1628). La Rochelle avait tenn quinze mois en échec la fortune de Richelieu, et, pour l'avoir, il en avait coûté au roi 40 millions; ce n'était pas trop, puisque à ce prix le cardinal avait acheté l'unité

Avant que le roi fit son entrée dans la place, on en

politique de la France. fit sortir les gens de guerre, Rohan, qui s'y était enfermée malgré ses soixante-dix | « qui ne se trouvèrent de Français que soixanteans, ot par l'énergie de son maire Guiton, qui avait quatre et d'Anglais que quatre-vigt-dix, tout le resta menacé de poignarder quiconque parlerait de se ren-



les rues et places publiques, la faiblesse de ceux qui restaient étant venue à tel point at la nombre de ceux qui mouraient étant si grand, qu'ils ne se pouvaient enterrer les uns les autres, et laissaient leurs morts gisants où ils avaient expiré, sans que pour cela l'in-



Schomberg.

fection en fût grande dans la ville pour ce qu'ils étaient si attenués de jeunes, qu'étant morts ils achevaient plutôt de se dessécher qu'ils ne pourrissaient. . (Mémoires de Richelien.)

La Rochelle fut traitée en place conquise : ses fran-



Siège de la Rochelle

III Cornell

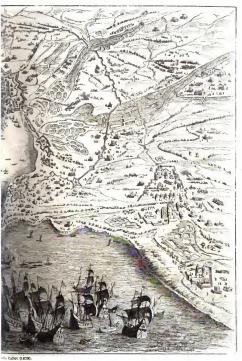

chises municipales fureut supprimées, sa mairie abolie, ses fortifications rasées. Moutauban et les autres villes révoltées firent successivement lenr soumission. Le duc de Rohan tint encore huit mois, grâce aux secours que le roi d'Espagne lui fit secrètement passer et grâce aux affaires d'Italie qui appelèrent du côté des Alpes le roi et le cardinal. Mais au retour de la guerre de Mantoue, l'armée fut dirigée contre lui. La prise de Privas dans le Vivarais entraina la reddition « de plusieurs petites villes sans uom, fortifiées à la huguenote, » ce qui fraya au roi le chemin des Cévennes. Ce pays montagneux était à la fois la pépinière, la retraite et le passage des armées rebelles depuis le commencement des guerres civiles. Le duc de Roban avait donc grand intérêt à le défendre ; mais attaqué par trois armées à la fois et ne trouvant plus dans les siens que découragement, il se soumit. La paix d'Alais, ou édit de grace

(juin 1629), termina enfin la dernière guerre religieuse. Désormais las calvinistes cessèrent d'être un parti politique et de former un État dans l'État. Toutefois. Richelieu leur laissa la liberté du culte at le hieufait de l'égalité civile. Avant toutes ses grandeurs, dans son pauvre diocèse de Luçon, il recommandait à ses quailles la tolérance et la concorde, « car si plusieurs sout divisés d'avec nous quant à la croyance, disait-il bien haut, je souhaite que nous soyons en revanche nnis d'affection. » En 1616, il avait écrit : « Les diverses créances ne nons rendent pas de divers pays. Divisés en foi, nous demeurons nuis en un prince au service duquel nul catholique n'est si aveuglé d'estimer, en matière d'État, un Espagnol meilleur qu'un Français huguenot. » Et encore : « Autres sont les intérêts d'État qui lient les princes, et antres les intérêts du salut de nos ames qui nous obligent pour nous-mêmes à vivre et mourir en l'Église en laquelle nous sommes nés, ne nous astreignent, respectivement aux autres, qu'à les y désirer, mais nou pas à les y amener par la force. » Dans le manifeste de janvier 1617, au déhut de sa carrière ministérielle, il avait dit : « La diversité des religions peut hieu créer de la division en l'autre monde, mais non dans celui-ci. » Enfin, dans un livre dogmatique publié quelques mois après sa disgrâce, il répudiait encore la contrainte : « les remèdes violents ne faisant qu'aigrir les maladies de l'esprit. » C'est nn aveu bon à trouver dans la bonche d'un homme qui n'avait pas l'habitude de reculer devant les moyens extremes, mais qui avait assez de clair hon sens ponr comprendre qu'il n'y avait de salut pour l'État qu'à suivre l'exemple de Hanri IV. Durant tout son ministère, il employa les réformés, comme les autres citoyens, dans l'armée, la magistrature et les offices de finances; il les encourages à se livrer à l'agriculture, au commerce, à l'industrie; il les protégea toujours dans leurs hiens et dans leurs personnes : exemple remarquable de modération éclairée à nne époque où personne en Europe, catholique ou protestant, ne connaissait encore la véritable tolérance. En 1630, un malheureux, devenu à peu près fou, fut exécuté à Genève comme parjure et hlasphémateur. Il s'était fait juif.

Les Anglais, qui avaient souteuu les réformés dans leur dernière lutte politique, nous cédèrent, par le traité de Saint-Gormain (1632), l'Acadie et le Cap-Breton, deux positions importantes pour garder le Saint-Laurent et les approches du Canada. Richeliou tira d'eux aussi un traité de commerce, qu'un historien anglaira qualifié de «traité honteux, fatal, où le roi et les ministres de l'Angleterre furent vaincus par l'hahileté supérienre du cardinal » Ce traité lui promettai, en outre, et lui donna la nentralité de l'Angleterre pour les grands dessesins qu'il médiait.

## § 4. GUERRE DE LA SUCCESSION DE MANTONE; JOHENÉE DES DUPES.

La Rochelle était prise, mais le duc de Rohan n'avait pas encorefait as soumission, avec les derniers protestants en armes, que Richelieu fut appelé à l'antre bout de la France par les affaires d'Italie. Il n'avait tann à en finir avec l'indépendauce politique des réformés que pour être libre de porter, au hevyin, l'attenmés que pour être libre de porter, au hevyin, l'atten-

tion et les forces de la France au debors. Au moment même où avait commencé la siége de la Rochelle, le duc de Mantone était mort sans enfants. Son plus proche britiret était le duc Charles de Nevers, sujet du roi de France, et qui même n'avait que trop sovavent figuré dans les calables de nos princes; il était père de la joile et spirituelle Marie-Louise de Gonzazueu que le duc d'Orléans, d'evenu veuf, voula-

épouser en dépit de son frère. Depuis les traités de Cambrai et de Cateau-Cambrésis, la msison d'Autriche dominait par sa brancha espagnole eu Italie où elle possédait la moitié de la Peninsule, c'est-à-dire le royaume des Deux-Siciles, le duché de Milan et les forteresses qu'on appelait les Présides de Toscane. Les petits princes qu'elle y laissait vivre étaient à sa discrétion, le pape compris, « lequel, disait Sully à Henri IV, n'osera déplaire au roi d'Espagne, tant qu'il aura les ceps aux pieds et les menottes aux mains..., étant circuit et environné des entraves de Sicile, Naples, Milau, Florence (le duc de laquella tremble toujours sitot qu'Espagne parle), desquels liens le pape avec toute sa sainteté ne se saurait dépêtrer que vous ne fassiez éclater votre voix, bruire vos armes et tonner vos canons dans Milan et dans Naples. » Richelien n'avait nulle envie de faire tonner sou canon si loiu; mais il ne voulait pas que celni de l'Espagne fût si près, dans la Flandre , la Franche-Comté et à deux pas des Alpes, car c'est une nécessité de la solitique française que d'intervenir en Italie tant que l'Autriche ou l'Espagne veulent y commander. Une occasion se présentaut d'avoir sur les bords du Pô un prince que ses habitudes et ses intérêts rattachaient à la France et qui par sa forteresse de Mantone, une des meilleures de l'Europe, nous permettait de tenir en échec les Espagnols de Milan et par celle de Casal dans le Montferrat, de mater la turbulence du Savoyard, Richelieu n'hésita pas à soutenir le duc de Nevers. Ce prince avait déjà deux compétiteurs : le duc de Guastalla qui réclamait Mantoue, le duc de Savoie qui voulait le Montferrat. Il se mit cependant en possession de son héritage le 17 janvier 1628. Mais Mantone était fief de l'empire d'Allemagne; le duc n'en ayant pas demandé l'investiture, l'empereur le déclara déchu de ses droits, et une armée espagnole se chargea de faire exécuter la sentence. Dès le 25 févriar, elle envahit le Mantouan tandis qu'nue armée savoyarde pénétrait dans le Montferrat. Au commencement de 1529, Casal, où commandait un Français intrépide, le

sieur de Guron, se défendait encore, mais il était temps

qu'ou le secourût.



Tour de Nesir et hôtel de Newrs.

Au mois de février, Louis XIII et son ministre arrivèrent à Grenoble, où devaient les rejoindre les maréchaux de Schomberg, de Basompierre et de Gréquy. Ils n'y trouvè/ent qu'une armée mal fournie de vivres, et pourtant il failoit non-seulement suffire à ses besoins dans le pays où on allait entrer, mais porter des munitions à la ville assiégée. L'artillerie était encore an pied des montagnes qu'elle avait à gravir. Le cardinal pourrui à tout avec sa trae activité, faisant office de général, de surintendant, de munitionnaire, de sorte qu'en peu de jours l'avant-garde et son canon s'établirent dans le villace de Chaumont, dernière possession



Lows XIII force le Pa-de-Suze (6 mars 1029). (Page 56, col. 2.)

de la France, au pied din mont Genèvre. La vallée où ce village est placé s'étend jusqu'à une profonde barrière de rochers qui la ferment et couvrent la ville de Suze. A travers ces rocs, conronnés alors de chaque côté par un fort, s'ouvre une gorge étroite et sinuense qu'on appelle le Pas-de-Suze, et où le duc de Savoie avait fait construire trois rangs de barricades épaisses, granies

de soldats. Tof fut l'obstacle que le 6 mars 1629 les. Français enlevèrent par leur impétuosité sous les yeux du fils de Henri IV, qui retrouvait en présence de l'ennemf la décision qui lui manquait an conseil. L'attaque fut si vive el le succès si raplée, que le duc de Savoie, qui assistait au combat, faillit être pris. Il se retira à travers ses linces en criant: « Messeurs, laisse;—moi

G.ulte Mazartui à Casal (26 octobre 1630). (Fage 59, col. 2.)

passer, car ca gens sont en colbre. » lles hita de siguer le traité de Saux (il mar), par lequel il fut couven que Charles-Emmannel domerait passage aux troupes du rei por alle en Moniferrait ; all lorarizat, movem nant finance, tout ce qui ciai nécessaire au ravialilement de Casal, alors fon presset par les Espagnels; et qu'en parantie il mettrait er orien possession de la cità-clarica de la commanda del la commanda de la

mille écus d'or, de ne rien entreprendre contre ses États, et de le défendre contre quiconque voudrait l'attaquer. Par un article secret, le due s'engageait à faire entrer sous quatre jours dans Casal une certaine quantité de virres. Les Espagnols désappointés se retirévent dans le Millanais.

C'était un nouveau triomphe ajouté à ceux que comptait déjà le ministère du cardinal. Cependant lorsqu'il arriva à Fontaineblean, au retour de cette utile et gloriense expédition, il y rencontra un visage irrité, celni de la reine mère. Cette princesse était alors sous



Prise de Pignerol (23 mars 1630). (Page 59, col. 1.)

Vindunce et la direction du cardinal de Bérulla, chef des no conseil, anis le fondature de Ortatire pouvait très-bien édifer le monde para piéée, sans rien comprendre à la politique. Il avait plut due fois géeê Ricchelius, et un ce moumen, avec d'uzcellentes intentions pour mantient l'utilise et la pair dans la finille repulsament de la comprensation de la finition et la pair dans la finille repulsament de Cardinal de Card

prices d'une mère aveugle, ni aux mutineries d'un geune cérervél, Pour en fini promptement il offrit au démission; il avait déjà mis les affaires publiques sur une le pied, qu'il compâti hien qu'on ne l'acceptent pass. Il fut au contraire, quedques mois plus tard, dé-charé principal missire. Gaston alors vefunit en Local reprincipal missire. Gaston alors vefunit en Lor-raine, et pour tirer des mains de cette cour ememie l'hériter prevanged de la couranea de France, il ali-freite prevanged de la couranea de France, il ali-missire de augmentation d'appassay un'e duché de Augmentation d'appassay un'e duché de Valois.

L'Allemagne était en ce moment le théâtre d'une lutte que nons raconterons bientot, et l'Autriche semblait sur le point d'en sortir victorieuse. En Italie, la paix n'avait guère daré. Presque aussitôt après le départ de cardinal, une armée autrichienne avait occupé les passages du pays des Grisons pour descendre en Italie et envahir

le Mantonan. L'Espagne, honteuse du rôle joué dans la dernière campagne par son gouverneur de Milau, l'avait remplacé par le marquis de Spinola, le vainqueur d'Ostende, le grand tacticien des guerres des Pays-Bas, ce qui annonçait une guerre prochaine et sirieuse. Enfin il n'y avait pas grande confiance à mettre dans le duc de Sa-

voie. « Son esprit, dit Richelieu, ne pouvait avoir repos et faisait tous les jours plus de trois fois le tuur du monde, pensant à mettre tous les rois en guerre, pour retirer profit de leurs divisions. » Pour le moment il negociait de tous les côtes: l'œuvre de 1629 bout d'un baton, s'elancer entre les combattants et

Nous avions encore des troupes eu Italie sons le maréchal de Créquy, Mais pour tenir tête à Spinola, il fallait chercher un genéral de renom. Bichelieu ue trouva que lui-même. Et à de certains égards, il avait raison. Il partit la 29 décembre 1629 pour aller ae mettre à la tête de quarante mille soldats, ayant sous ses ordres les trois maréchaux Schomherg, la Force et Gréquy. Sa commission le déclarait . lieutenant général, représentant la personne du roi pour tous les faits principaux et accessoires de la guerre; autorisé de plus à traiter de paix,

trêve et alliance, par am-

était donc à recommencer.

bassadeur ou autrement, avec tous rois, princes, potentats et républiques. » Le 23 mars 1630, il prit Pignerol, une des portes de l'Italie au travers des Alpes et que uous avions possédé longtemps. Le roi, resté en arrière pour surveiller la frontière de Champagne par

Richelieu était ainsi obligé de consumer la mâle vi- | uu l'on redoutait une invasion essagnole, vint, en mai guenr de son génie dans une misérable lutte contre et juin, prendre Chambery, Moutmélian et toute la une femme acaritre et un jeune mutin, tandis que Savoie, tandis que Spinula perdait son temps devant Cal'état de l'Europe aurait réclamé toute son attention. | sal. Le Piémout, à son tour, fut envahi, l'armée ducale mise en fuite, et les Fran-

cais occupaient la moitié des États de Charles-Emmanuel lorsqu'il mourut.

Victor-Amedee, son successeur, était en passe de perdre le reste. Marie de Médicis, qui toute sa vie fut si fatale à la France, le sanva eu rappelant sou lils à Lyon, où le cardinal dut bientôt rejoindre le roi. Dès lors tout languit de notre côté. Les Allemands prirent Mantone, et mirent à la porte le duc, son fils et le maréchal d'Estrées. notre ambassadeur auprès de cette petite cour. Casal eut presque le même sort. Nos généraux ue se crurent pas eu état de ravitailler la place, et promirent de rendre la citadelle à Spinola, du 17 octobre au 1" novembre, si elle

n'était pas secourue. Le 26,

une armée française arrivait devant Casal. Le signal du combat fut aussitôt donné. Les deux armées allaient se beurter, quand on vit sortir des retranchements uu cavalier qui agitait un mouchoir blanc au

Le marechat de la Force

Le maréchal de Cré juy.

arriver jusqu'au maréchal de Schomberg. Ce cavalier, bien connu depuis longtemps de toute l'armée, était un officier de guerre au service du pape, que le nonce de Sa Sainteté avait employé pour porter ses premières paroles de médiation, et qui, un an durant, n'avait cessé de courir d'un camp à l'autre, accrédité partout comme conrtier de propositions et messager de réponses. En cette qualité, il abordait librement les généraux d'armée et les souverains. Il avait vu plusieurs fois le roi de France et semblait rechercher surtout l'affection du cardinal de Richelien. On le nommait Giulio Mazarini.

Mazarin venait annoncer que les Espagnols consentaient à remettre Casal à un commissaire impérial, qui s'en retirerait des que l'investiture aurait été donnée au duc par l'empereur.

Le traité de Cherasco, aiusi nomina-t-on la paix qui

le 6 avril 1631 mit fin à cette guerre, avait la conséquence que Richelieu cherchait. Le the de Mantone était rétabli dans ses États, et avec lui l'infinence française prenait pied en Italie pour y contre-balancer celle de l'Espagne. Victor-Amédée, en nous l'aissant Pignerol et les forteresses du pays des Vaudois, nous donnait les passages des Alpes d'auphioses, ce mij

nous pernettait d'arriver en tout temps sans encombre dans les plaines du Pièmont. Un accord secret, conclu avec Victor-Amédee, le ramenait dans l'alliance de la France, qui lui faisait abandonner par le duc de Nevers une partie du Montferrat. Ces négociations, prolongées à dessein, avaient retenu en Italie une partie des forces de l'Autriche, donné le temps à ses



ennemis d'Allemagne de se préparer pour une latte nouvelle, et assuré à la France, de l'autre côté des monts, deux alliés au lieu d'nn.

Richelieu voulait, comme Henri IV, faire rentrer en de justes limites cette puissance autrichienne qui avait débordé sur le moude. Par la guerre de la Valleline et par les deux expéditions pour la délivrance de Casal, il avait séparé en Italie les domaines des deux branches de cette maison, qui faissient effort pour se regiondre, et rouvert la Poinsuel à la France, mais sans l'y engager. Il songenit à faire davantage, à l'abbir une condéd'attoin titalienne qui contre-balancerait la puissance de l'Espagne dans la Peninsule, et y assurerait un parfait repor, y leurs, onre vieiller tible alliée, par de Mantoue et de Savoie, nos nouveaux amis, signères cette ligne; le grand-due d'Poscane, Giones et le prince cette ligne; le grand-due d'Poscane, Giones et le prince de Parme et de Modène y adhérèrent en secrei; le pape Urhain VIII fut sur le point de faire comme eux. Ces résultats étaient déjà cousidérahles; il en préparait d'autres et de plus importants en Allenagne, mais son attention fut ecore dévournée de ces grands objets par de .misérahles intrigues. Dans la répression du complot de Chalais, il avait vanneu du même com

ennemis. Ou a vu que la reine mère le devint. Marie de Médicis avait fait eutrer le cardinal au conseil, où elle comptait qu'il lui servirait d'instrument. Quand elle vit le ministre ne songer qu'aux affaires de l'État, résister à ses caprices, à ceux de son second fils Gaston qu'elle affectionnait, elle voulut perdre cet ingrat serviteur. Louis, à peine revenu d'Italie à Lyon, y était tombé malade. Sa mère, sa femme, tout en lui prodiguant leurs soios, avaient profité de sa prostration physique et morale pour lui arracher la promesse d'éluiquer le cardinal. A Paris, les instances redoublerent. Le 10 novembre, la mère et le fils étaient en cooférence au Luxembourg, lorsque Richolieu vint frapper à la porte du cabinet. Corame il la trouva fermée, il se dirigea par une autre issue qui menait à l'oratoire de la reine. « Le veicil » s'écria le roi tout éperdu. « Vons parliez de moi! » dit froidement le cardinal. La reige, d'abord étonnée, reprit bien vite sa colère et éclata en reproches. On ignore quelle fut la fin de la scène; mais quand la cour apprit que le lendemain le roi était parti ponr Versailles, tout le monde crut à la disgrâce do ministre. Délà la cour encombrait au Luxembourg les antichambres de la reine mère. Un honnéte homme, nonveau favori de Louis XIII, Saint-Simon, le père du célèbre historien, montra au roi « un précipice dans l'humeur de sa mère et dans le nombre de gens qui, par elle, prétendaient tons à gouverner. » Averti par Saint-Simon, le cardinal accourt à Versailles : - Contiunez à me servir comme vons avez fait, lui dit Lonis XIII, et ie vous maintrendrai contre tous cenx qui ont juré votre perto. » Marie de Médicis, qui recevait déjà los compliments des courtisans, ne fut désalousée que

la femme et le frère du roi, qui restèrent sea secrets



Merie de Médicis reçue avec de grands honneurs à Bruselles (1631). (Page 62, col. 2.)

pela la journée des Dupes (octobre 1630). Elle fit aussi des victimes.

Les deux frères Marillac, l'un garde des sceaux, l'antre maréchal de France, a'étaient trop hâtés de triompher avec la reine mère: le premier fut destitué et mourut en prison; l'autre, arrêté en Piémont, au milieu de son armés, fut accusé de concussions et jugé par une commission extraordinairs, dans la maison mémo de Richelieu, à Rueul. « C'est une chose bien étrange, r-pétait-il, qu'on me ponrauire comme on fait. Il ne s'agit dans mon procès que de foin, de paille, de bois, de perre et de chaux. Il n'a pas as de quoi fonetter un laquais, « Il n'en fut pas moins condamné à mort et caccuté eu 1632. S 5. FUITE DE LA REINS MÈRE A BRUXELLES; COMBAT DE CASTELNAUDANY; EXÉCUTION DE MONTMORENCY.

La journée des Dupes anrait dû être une leçon sévère pour tous les intrigants; mais on ne se résigne pas, après avoir été tont, à n'être plus rien ; à ne plus disposer pour des amis d'un jour du trésor, des commandements, des dignités. La petite cour de la reine mère continua d'être le centre des rancunes féminines et des ambitions déçues, le rendez-vous de ces gens qui ne penvent commander et sont incapables d'obéir. Le ministre et le roi furent si fatigués de ces tiraillements intérieurs que le 23 février 1631. Louis partit de grand matin de Compiègne où était la cour, en y laissant Marie de Médicis sous la garde du maréchal d'Estrées qui avait ordre de la condnire à Moulins dans le Bourbonnais, dont le roi donnait à sa mère le gonvernement. La princesse de Conti, sœur du duc de Guise, l'ancien roi de la Ligue, et toute dévouée à la reine mère, fut reléguée à Eu; plusieurs dames de l'intimité de Marie, la duchesse d'Elbeuf, sœur naturelle du roi, la connétable de Lesdiguières, furent exilées dans leurs terres. On emprisonna quelques agents inférieurs, le médecin Vaultier, l'abbé de Foix. Le maréchal de Bassompierre, marié secrètement à la princesse de Conti, fut enfenné à la Bastille, d'où l'on ne sortait guère, et où il resta douze ans, jusqu'à la mort du cardinal. Avant d'être arrêté, il avait brûlé en toute hâte « six mille lettres d'amour. . Un pareil homme ne devait pas être bien dangereux. Louis XIII écrivit aux parlements et aux gouverneurs des provinces que « de méchants esprits avaient aigri sa mère contre le cardinal de Richelieu. qu'il avait fait tout son possible ponr l'adoucir, que le cardinal, de son côté, n'y avait rien épargné; que, ne ponyant consentir à laisser un tel serviteur s'éloigner de sa personne, il avait été contraint, après nne longue patience, de se séparer pour quelque temps de sa mère, espérant que la bonté de son naturel la ramènerait

Tout n'était pas fini. Le frère du roi, prenant fait et cause pour sa mère, quitta Orléans suivi d'une netite troupe de noblesse qui traversa le pays en criant: « Vive Monsienr et la liberté du peuple !» Il gagna par la Bourgogne la Franche-Comté d'où il se réfugia en Lorraiue, à la cour de Charles IV, ennemi irréconciliable de la France. De là partirent sans relâche de nonvelles intrigues et de nombreux pamphlets. Richelieu déjoua les unes et se vengea fièrement des autres. Il fit vendre lni-même sur le Punt-Neuf par des colporteurs le factum le plus violeut du prince, eu ne prenant d'antre précaution, mais elle était excellente, que d'y joindre sa réponse afin que chacun pût comparer et juger. C'était un procédé d'où nous pourrions tirer une excellente loi sur la presse : la défense arrivant sons les veux du lecteur, en même temps que l'accu-

La reine mère qui toute sa vie avait caresé l'alliance espagnole, crut qu'un de ses fils se trouvant an milien d'eux, avec quelques genúliboumes, el la rivait qu'à se rapprocher elle anssi de ces moreles ennemis de Ritchellen pour en recevoir aussistance et voir accourir autour d'elle une partie de la noblesse du royanne. Elle pratiqua le gouverneur de la Capelle, et le 18 juillet an soir véchappa de Compiègne pour se rende dans cette pales froutères. Le cardinal averie de avait change le gouverneur. Marie-épordue franchit la frontière. «L'Eccion que vous veue de faire, mediane, ectivit Louis à as mêre, one ne permet plas d'ignorer quelles out été d'-divenut vos intersions et ce que de grands homeurs à Bruxelles. Mais elle ne devait plus quiter la terre d'engrée, elle mourait McOupen no le vitable de l'anne et dans un étut voisin de la minère. Cétait une jonne expaine, Après avoir été mavaire éponte elle étud évenue mavaire nière, se de le pour la France ve qu'elle état pour sa famille.

Restait le frère du roi qui levait quelques troupes et envoyait des partis désoler la frontière. Richelieu savait tout ce qu'il y avait à redouter du dnc Charles IV. homme de plaisir, mais vaillant soldat, Heureusement que ce prince venait de se faire battre en Allemagne au service de l'empereur, ce qui l'empéchait pour le moment de porter trop haut la tête. Louis s'étant rendu à Metz. le duc vint lui faire sa cour : Richelieu le recut bien, mais l'avertit que le roi ne consentirait jamais à ce que son frère épousât Marguerite de Lorraine, sœur du duc, et qu'il ne laisserait point ses États devenir le refuge de tous les mécontents de France. Le duc s'aperçut qu'il ne serait point maître de se retirer comme il vondrait; il accepta les conditions qui lui furent imposées, promit de renoncer à l'alliance de l'empereur et du roi d'Espagne; de donner en tout temps passage aux armées françaises au travers de son duché, et de n'y point recevoir la mère ni le frère du roi; et en garantie de ces promesses, il livrait sa forteresse de Marsal. Gaston s'en alla, en effet, rejoindre sa mère à Bruxelles, mais après avoir épousé en secret la princesse Marguerite.

Ging mois après, il rentrait en Lorraine avec deux mille cavaliers que lui avait prêtés le gouverneur des Pays-Bas espagnols, et le 13 juin, il reparaissait comme ennemi sur le territoire français. Il crovait avoir noné une conspiration formidable à l'intérieur et au dehors, Force pratiques avaient été faites en France de tous côtés, et il comptait sur le soulévement des provinces du midi que Richelieu venait d'irriter en essavant d'introduire des officiers royaux dans l'administration intérieure de ces pays d'états. Pour l'aider, l'Espagne amassait des troupes dans le Roussillon, et le duc de Lorraine dans son duché. Monsieur de Savoie songeait à profiter de ces embarras de la Frauce pour reconvrer Pignerol; le roi d'Angleterre pour se venger des affronts subis devant la Rochelle; enfin un envoyé fut dépêché vers l'empereur, et le duc de Bavière, au nom de la reine mère et de l'héritier présomptif de la couronne, pour les faire accéder à cette coalition universelle contre le cardinal, mais aussi contre la France. La situation était grave. Richelieu s'en prit d'abord au duc de Lorraine, Son duché fut envahi, sa cavalerie taillée en pièces; dès le 26 juin il était obligé de signer un nouveau traité confirmatif du précédent et de remettre au roi ses forteresses de Stenay, Jametz et Clermont en Argonne.

Argonne.

Gependant le duc d'Orléans avançait en France; il allait d'autant plus vite que les villes lui fermaient leurs portes et que personne ne re présentait pour l'arrêter, personne non plus pour se joundre à lui. Il n'avait vu que de loin les murs de Langres, et Dijon l'avait ren à conns de canon. - Enfin il trouva une

ville où se reposer. C'était Lodève au bas Languedoc, et il était parti deux mois auparavant de Nancy. Mais cette marche avait nn but; tout à l'extrémité du long chemin qu'il avait entrepris, à denz cents lienes de son point de départ, le duc d'Orléans devait tronver enfin un smi, un complice, un protecteur de sa faiblesse, nne victime de sa folie. L'historien hésite à le nommer, et se sent pris d'une invincible douleur à l'approche de la catastrophe qu'il doit raconter. Il y a tant de faveur en France pour le nom de Montmorency, qu'on voudrait ne l'entendre mèler qu'à de nobles événements, ou tout an moins à des fantes illustres. Celui qoi le portait alors, sans avoir en l'occasion de s'élever jusqu'auz vertus qui font les grands hommes, avait montré toutes les qualités d'un seigneur aimable, vaillant et généreux. La conr l'avait vu dans ses fétes, brillant de beauté, de grâce et d'élégance : il s'était distingné dans les combats, notamment en Italie où il venait de gagner le bâton de maréchal par une bravonre toute chevaleresque. Les gens de lettres lui tenaient compte de l'affection constante qu'il avait montrée pour le jeune poëte Théophile. Il était connn du peuple, aimé des dames, adoré dans sa maison, honoré dans son gonvernement. »

L'affaire de Lorraine terminée, Richelieu avait en tonte bâte envoyé deux armées dans le Midi : l'nne, sous le maréchal de la Force, occupait le Pont-Saint-Esprit; l'antre, de six à sept mille hommes, sous le maréchal de Schomberg, rencontra près de Castelnaudary, le 1" septembre 1632, le duc de Montmorency qui en avait treize mille. « Il y avait entre les deux armées, raconte un témoin oculaire, le sieur de Pointis, de grandes ravines et fondrières qui nous assnraient beaucoup dans le désavantage que nons avions à cause de notre petit nombre. Il se tronva environ à un quart de lieue de là, an milieu de quelques vignobles, une maison vide, fort commode ponr y poser un corps de garde, à canse qu'étant dans un lien assez élevé on y pouvait déconvrir tontes les démarches de l'ennemi. C'est pourquoi M. le maréchal de Schomberg y envoya un sergent et quelques soldats, avec ordre néanmoins de se retirer en cas qu'ils y fussent attaqués. Cependant le duc de Montmorency, qui s'était avancé avec cinq cents hommes popr reconnaître la contenance de notre armée, ayant aperçu cette petite maison, crut qu'il pourrait bien y avoir là quelque monde. Il les alla charger aussitôt, et n'ent pas de peine à leur faire quitter ce poste, où il mit un puissant corps de garde de cent

cinquante hommes. · Notre armée ne branlait point, et M. de Schomberg avait résolu, étant le plus faible, d'attendre l'attaque, ayant d'aillenrs la ville de Castelnaudary pour retraite assurée dans le besoin. Le duc de Montmorency, étant retonrné fort gai vers Monsienr, lui dit : « Ab! Mon-« sieur, voici le jonr où vous serez victorieux de tous « vos ennemis; voici le jour où vous rejoindrez le fils avec « la mère (entendant parler du roi et de la reine mère); « mais il faut, ajouta-t-il en montrant son épée, rougir « cette épée jusqu'à la garde.» M. le ducd'Orléans, qui craignait l'issue du combat, lui répondit assez froidement : « Ho! monsieur de Montmorency, vous ne quitterez jamais vos rodomontades. Il y a longtemps « que yous me promettez de grandes victoires, et que « je n'ai encore eu que des espérances. Quant à moi, « je veux bien que vous sachiez que je saurai toujours

« fair ma paix et mo retirer moi troisiem». » Sur cell quellapes parsie de chaleur front disse de part et d'autre; et le dieu de Montmorrenç s'étaut ensuite raite en mo com de la salle oi étainent les contes de Morte et de Huan, et M. d'Alguebomes, nu de mes moi de la salle oi étainent les contes de Morte et de Huan, et M. d'Alguebomes, nu de mes moitmes aunit, de quij lais note cet; el lait èta cet d'unitemes aunit, de quij lais note cet; el lait èta cet d'unitemes aunit, de quij lais note cet; el lait èta cet d'unitemes et de l'est de la cet d'Uniteme ; el Note et l'est de la cet d'Uniteme ; el Note et l'est de l'est de

« Dans le temps que M. de Montmorency se disposait à nous approcher, M. de Schomberg mit son armée en bataille devant la ville de Castelnaudary, où il pensait, comme j'ai dit, se retirer s'il était poussé. Un gentilhomme du pays, âgé de soixante-dix ans, vint alors lui dire que s'il voulait lui donner cinq cents monsquetaires et deux ou trois cents chevanx, il l'assurerait de la victoire, et lui livrerait l'armée des ennemis, en leur dressant une embuscade auprès d'un ont où il fallait qu'ils passassent pour venir attaques l'armée du roi. Le maréchal éconta ce gentilbomme avec joie, et commanda à M. de Saint-Preuil, à quelques autres officiers et à moi de le suivre avec cinq cents mousquetaires des gardes et trois cents chevaux. Nons plaçâmes les mousquetaires dans ces fondrières où ils ne ponvaient être vus, et la cavalerie en un endroit plus élevé, parce qu'elle avait ordre d'attaquer, afin de conduire et faire tomber les ennemis dans l'embuscade de l'infanterie, qui était rangée et dispoeée de telle sorte, qu'elle pouvait faire en fort pen de temps nne décharge de cinq cents coups de mousquet

« Le duc de Montmorency ayant persuadé à Monsienr de s'avancer avec l'armée, nonohetant la pique qu'ils avaient eue, marchait à la tête de l'avant-garde et derrière lui les comtes de Moret et de Rieux : Monsienr tenait le corps de bataille et il n'y avait pas d'arrière-garde, mais senlement un gros de réserve M. de Montmorency donna donc le premier dans le chemin qui conduisait à nos gens; attaqué par nos cavaliers, il les repoussa vigoureusement et les défit en partie; mais comme il poursuivait uu peu trop chaudemeut sa pointe, il tomba dans notre embuscade qui en moins de rien fit une si furiouse décharge qu'on ne vit jamais un plus grand carusge en si pen de temps. Les comtes de Moret, de Rieux et de la Feuillade y furent tués. Le duc de Montmorency lui-même, après avoir forcé quelques rangs des nôtres, fut à la fin abattu sous son cheval; et la nouvelle s'étant répandue à l'heure même qu'il avait été tné avec tous les autres, Monsieur jeta les armes à terre en disant qu'il ne s'y jouait plus, et fit sonner la retraite.

Cependant, nis serpoite de la garde nommé Sainte-Marie nos vind tiere qu'il cryanit avoir vu M. de Montmorency abattu sous son cherul; mais comme J'arais une liaison très-particiblére avec et cut, que je respectais et que j'aimais tendrement, à cause de ses grandes qualités, le ne vonline pau aller moi-même à laire mon prisonnier, étant fort touté de son infortune; j'es avertid sont M. de Saint-Presuil, étant bien aise, d'ailleurs, de lui céder cette ploire. Il ne voulut pas non plus y aller tout seul, et il me pressa si fort in me pressa fier lui me pres

qu'il me fit résondre de l'accompagner. Nous nous en allames donc avec le sergent et quelques soldats au lien où il l'avaitru. M. de Sain-Preuil l'ayant aperçu en ce pitoyable état, s'écria : « Ab! mon maitre! » qui était le nom dont il Jappelait toujours. Le duc, qui avait eu antrefois quelque pique contre Saint-Preuil, et qui ne l'ainait pas, s'imagin qu'il était bien aise de trouver cette occasion de se venger; il lui rria, étant touhors de lui : « No m'approche pas; j'ai encore asses de vie pour t'ôter la tieune. » M. do Saint-Preuil l'in protesta qu'il ne venait que pour le servir, et qu'il aurait mieux aimé mourir mille fois que de rien faire contre le resuect qu'il devait à sa personne.

• M. le duc de Moutmorency s'étant un peu rassuré



Exécution du duc de Montmorency (octobre 1632), (Page 67, col. 1.)

et m'ayant aperça avec M. de Saint-Prenil, nous timoigna qu'il ésstinait herreux d'être tombé entre uses mains. Nous entres toutes les peines du monde à le retirer de la fosse où sa cuisse clait engagée sous son cheval mort, qui elait tres-pesant. C'etuit d'ailleurs une chose trés-dipue de compassion de le voir convert de sanç, et presque étoullé par celui qui lui

sortait de la bouche, étant fort blessé. Je le pris enfin entre mes bras, et le mis dans un manteau que je fis porter par quatre soldats qui le tenaient chacun par un coin. »

Le duc d'Orléans n'avait plus qu'à subir la loi de son frère; on la lui fit la plus douce possible. Il protesta de son repentir, promit de ne pas retomber eu faute, comme il avait déjà fait, de renoncer à toute intelligence avec l'Espagne, la Lorraine et la reine sa mère, tant qu'elle serait eu l'état où elle était; de vivre avec le roi en bon frère et sujet; enfin de ne prendre ancun intérêt à ceux qui venaient de se lier à lui pour faire leurs affaires, et de ne se plaindre pas quand le roi leur ferait subir ce qu'ils avaient mérité.

La mort du maréchal de Montmorency était écrite dans cette dernière clause en caractères parfaitement lisibles. Richelien venait de frapper dans Marillac les généraux indociles et concussionnaires. Il vonlait maintenant donner une leçon à ces gonverneurs de province qui, depuis les guerres de religion, étaient devenus autant de souverains indépendants, traitant



avec l'étranger et trop sonvent s'armaut contre le monarque de qui ils tenaient leur pouvoir. Un châtiment exemplaire pouvait seul les convaincre que le temps de lenr royauté était à jamais passé. Il est malhenreux que l'expiation son tombée sur celui qu'on était disposé à plaindre le plus.

Montmorency fut amené à Toulouse, le 27 octobre ; trois neures après, deux commissaires du parlement 113

se reudirant à l'hôtel de ville pour l'interroger. On lui lut d'abord la commission que le parlement avait reçue pour lui faire son procès. Sur quoi il dit avec beaucoup de doncenr qu'encore qu'il ne dût être jugé qu'an parlement de Paris, à cause du rang qu'il tenait en France, il reconnaissait néanmoins que son affaire était d'une telle nature, que, si le roi ne lui faisait grâce, il n'y avait point de juges qui n'eussent droit

de le condamner, qu'il était ainsi très-content d'avoir pour ses juges Messieurs du parlement de Toulouse, qu'il estimait fort gens de bien. Les commissaires s'assirent au bout de la table et le firent asseoir à leur main gauche. On lui confronta sept témoins, savoir : quatre officiers du régiment des gardes, denx sergents et le greftier des états de Languedoc. Il avona tout ce que les officiers du régiment des gardes déposèrent touchant la journée de Castelnaudary. Et l'un d'eux, étant interrogé s'il avait reconnu M. de Montmorency dans le combat, répondit en pleurant que l'ayant vu tout convert de feu, de sang et de fumée, il eut d'abord de la peine à le reconnaître, mais qu'enfin, lui ayant yu rompre six de leurs rangs et tuer quelques soldats dans le septième, il jugea bien que ce devait être M. de Montmorency.

« Toute la cour, cependant, était occupée à faire de très-instantes prières an roi pour lui demander la grace de M. de Moutmorency, et tout le monde faisait en même temps des prieres à Dieu pour ce sujet; le cardinal de la Valette fit paraître par-dessus tous les autres un zele extraordinaire en cette rencontre; et, après avoir fait auprès du roi tout ce qu'il put, aussi bien que le nonce du pape et que tous les princes, il eut recours aux prières de l'Eglise, qu'il fit faire de tous côtés, y assistant lui-meine avec plusieurs personnes de la cour. Les pénitents bleus firent aussi une procession, à laquelle il se mèla un grand nombre de personnes de qualité, et ils allèrent visiter les corps des apôtres saint Simon et saint Jude le jour de leur fète, dans l'abbaye de Saint-Cernin, où la messe fut chantée et où beaucoup de moude communia, chacun témoignant qu'il faisait ces dévotious à l'intention de M. de Montmorency. M. le duc d'Orléaus ne l'onblia pas : il envoya au roi un gentilhomme qui, s'étant jeté par trois fois à ses pieds, le supplia de vouloir faire grâce à une personne qui avait toujours témoigué une très-grande passion pour le service de Sa Majesté, et qui s'était engagee dans ce malheur, anssi bien que lui, plutôt par légèreté que par que volonté mauvaise et criminelle. « Parmi tous ces grands qui sollicitaient la grâce de

M. de Montmorency, M. de Saint-Preuil, mon capitame, osa, par un manque de jugement presque incrovable, meler sa sollicitation particulière; le roi s'en moqua, et le cardinal lui dit par un compliment à la Richelien : . Saint-Preuil, si le roi vous faisait justice, il vons ferait mettre la tête où vous avez les pieds. . J'entendis moi-même ce compliment, qui me parut un

peù cavalier pour un évêque.

« Le même jour, qui était le 29 octobre, les chambres étant assemblées au parlement, M. le garde des sceaux s'y rendit, accompagné des six maîtres des requêtes, et l'on y examina le proces. La nuit suivante tous les gens de guerre qui étaient aux environs de Toulouse enrent ordre d'entrer dans la ville, et se mirent en bataille dans toutes les places et carrefours, jusqu'au nombre de plus de douze mille hommes. Sur les sept ou huit heures du matin, M. le comte de Charlus alla prendre M. de Montmorency dans l'hôtel de ville, et le mena au palais dans son carrosse. Il le conduisit jusqu'à la chambre où Messieurs étaient assemblés, et, après l'avoir mis sur la sellette, il se retira. Les juges baissèrent tous les yeux lorsqu'il entra, et la plupart tenaient leurs mouchoirs à leor visage, comme s'ils eussent voulu cacher leurs larmes,

qu'ils ne ponvaient faire paraître en cette occasion avec bienséance. La sellette était placée au milieu do paronet, et on l'avait extraordinairement élevée, en sorte qu'elle était presque à la hanteur des sièges des juges Il était sur la sellette nu-tête, sans être lié, coutre l'usage du parlement de Toulouse, où nul ne parait sur la sellette que les fers aux pieds.

Après l'interrogatoire, on le fit retirer et les juges allèrent aux voix. Il n'y avait pas beaucoup à délibérer en une parcille cause : un des commissaires vota en plenrant pour la mort. « Tonte la compagnie ayant ôté le bonnet sans dire un seul mot, M. le garde des sceaux conclut de même et fit dresser l'arrêt. Alors tous les juges se retirèrent en grande hâte dans leurs maisons pour donner toote la liberté à leurs larmes qu'ils avaient été contraints de retenir par cérémonie. us le siège de la justice. » L'arrêt ayant été porté an roi, Sa Majeste ne put elle-menie s'empécher de s'attendrir, et elle changea deux articles de l'arrêt : l'un, que l'exécution qui devait être faite dans les Halles se ferait à huis clos dans l'hôtel de ville; et l'autre, que M. de Montmorency pourrait disposer de ses biens qui avaient été confisqués : ce qu'il fit ensuite par nn testament qu'il donna à M. de Saint-Preuil pour le porter à Sa Majesté, le priant de lui demander pardon de sa part. Et il voulut, par une action digne d'un vras chrétien, temoigner encore à son plus grand ennemi un'il renonçait en mourant à tont ressentiment et à toute baine, avant chargé le même M. de Saint-Preoil d'offrir à M. le cardinal de Richelieu un tahlean de

saint François, pour marque qu'il monrait son serviteur. « Sur le midi, les deux commissaires et le greffier criminel se reudirent dans la chapelle de l'hôtel de ville, où l'on fit venir M. de Montmorency, lequel se mit à genoux au pied de l'autel, et, avant les veux sur le crucifix, il ouit pronoucer son arrêt. S'étaut ensuite levé, il dit à ceux qui étaient présents : « Priez Dieu , messieurs, qu'il me fasse la grace de souffrir chrétiennement l'exécution de ce qu'on me vient de lire. » Les commissaires le laissant eutre les maius de son confesseur, l'un d'eux lui dit : « Nous allons faire, monsieur, ce que vous nous avez commandé; nous prions Dieu qu'il vous fortifie, » Comme il demeura dans la chapelle, et qu'il leva de nouveau les yeux sur le crucifix, les ayant ensuite baissés sur ses habits qui étaient fort riches, il jeta sa robe de chambre, et dit : « Ose-rai-je bien, étant criminel comme je suis, aller à la mort avec vanité, lorsque je vois mon Sauveur monrir innocent, tout nu sur la croix! Il faut, mon père, ajoutat-il en parlant à son confesseur, que je me mette en chemise pour faire ameude honorable devant Dieu des grands péchés que j'ai commis contre lui. » Dans ce moment le comte de Charlus vint lui demander de la part du roi l'ordre du Saint-Esprit et le bâton de marechal de France. Il employa tont le temps qui lui restait à s'offrir à Dieu et à se fortifier contre la mort par la vue des souffrauces de Jésus-Christ, S'étant înformé de l'heure à laquelle il devait être executé, il demanda comme une grace de mourir à l'henre que Jesus-Christ était mort, c'est-à-dire environ deux henres plus tôt qu'il n'avait été ordonné; ce qui fut laisse à son choix. Il écrivit avant de mourir à Mme de Montmorency, sa femme, un billet par lequel il la conjurait de vouloir se consoler, et d'offrir à Dieu pour le repos de son âme la douleur qu'elle ressentait de sa mort.

· Il se fit couper les chevenx par derrière, et, étant nn en caleçou et en chemise, il traversa an milieu des gardes, qui le saluèrent à son passage, nne allée qui conduisait dans la cour de l'hôtel de ville, à l'entrée de laquelle il rencontra l'échafand, qui pouvait être de quatre pieds dehantenr, Lorsqu'il fut monté, accompagné de son confessenr et suivi de son chirurgien, il salna la compagnie, qui n'était que du greffier du parlement, du grand prévot, ses archers et des officiers du corps de ville qui avaient en ordre de s'y tronver. Il les pria de vouloir bien temoigner au roi qu'il mourait son très-humble snjet, et avec un regret extrême de l'avoir offensé, dont il lui demandait pardon anssi bien qu'à toute la compagnie. Il s'informa où était l'exécuteur, qui ne l'avait point encore approché, et ne voulant plus souffrir par humilité que son chirurgien le tonchat, mais s'abandonnant absolument entre les maius da bourreau afin qu'il l'ajustât, qu'il le liat, qu'il le bandât, et qu'il lui coupât encore les chevenx qui ne l'étaient pas assez, il dit qu'un grand pecheur comme lui no pouvait mourir avec assez d'infamie. Enfin il se mit à genoux proche du billot, sur lequel il posa son cou en se recommandant à Diou, et l'exécuteur à l'instant lui coupa la tête, chacun ayant détourné la tête, tous fondant en larmes, et les gardes même jetant les plus grands soupirs.

A hini mouvui Henri de Montmorency, duc et pair, marchal et autrelios amiral de France, gouverneur du Languedoc, petiti-file de quatre connétables et de sir marchalur, premier chréfen to premier baron de France, beas-frère du premier prince da sang, et encle da fineux prince de Condé, apoès avoir gagné deux batailles, l'une navale courte les héréiques, par laquelle il dispose la prise de la Rochelle, et l'autre sor terre contre l'Empire, l'Italie et l'Espagne, par laquelle il forca les Alpes et disposa la défirmance de Casal,

. Il ne faut julas s'étoniuer, après ce que je viens de dire, si une les peuples et tout le voyame frent nuchés si sensiblement de sa mort. Amsi, dans l'instant que l'exécumen et dé faite, le grand prévé dayant fui couvrir les portes, tout le peuple estre en foule avec un empressement increvable pour voir le corps. Lour denlerar et la vébration qu'ils autient pour la presonne pouvant se concèder d'une autre manière de la petre qu'ils avaient faire, ils s'évofatient presque les na les autres pour pouvrie a moins s'approche de l'échafand et recueillir le sang répande, qu'ils metaient dans leurs monchoirs (l'oinis).

Le doc de Montmoreury n'avait que trente-buit ans. Plusieurs, di Richelieu, murranient de cete action, et la taxient en quelque sorte de rigueur; mais les autres, plus sages, lonaient la justice da roi, qui préférait le bien de son État à la vaine réputation d'une clémence dommagabell; et ils estimaient le conseque du cardinal, qui méprisait la propre sûreté de sa personne et la haine de tous les grands pour satisfaire à la fidé-

lité qu'il devait an roi. »

Le dincé de Lorraine paya les frais de la guerre. Sous présexte que le traité de Liverdum n'avait pas été extent, et que le parlement révénament créé à Met était entravé par le duc dans l'exécution de ses arrètes, Louis XIII eutre dans Nancy, et occupa milliarent la province. Le duc, faitqué d'avoir un si ombrageau ryosis, as étéché à a bédiquer en favern de son frère, le

cardinal François, ponr prendre le métier de condottiere qu'il avait déjà pratiqué avec succès et anquel la guerre de Trente ans promettait gloire et profit. Il trouvait à cette abdication un autre avantage : en se débarrassant de son duché il se débarrassait aussi de sa femme Nicolle, qu'il avait éponsée par politique et qu'il n'aimait point. Le cardinal François, pour réunir les droits des deux lignes masculine et féminine de sa maison, résolnt au contraire d'épouser Clande, sœur de Nicolle, Le temps pressait; dans nne même soirée, à Lunéville, il demanda sa main; lni-même, en vertu de ses pouvoirs épiscopanx, il s'accorda la dispense des bans, et se promit an nom dn pape celle de parenté, pnis, changeant son camail contre un babit de cavalier, se présenta à la cérémonie nuptiale. Le pape sanctionna tont; mais le roi s'en tint pour offensé. Le maréchal de la Force entra avec des troupes dans Lunéville, et arrêta les nouveanx mariés dans leur logis. Le duché de Lorraine resta depuis ce jonr jusqu'à la fin du siècle dans les mains de la France.

Quant à Gaston, il avait été épargné parce qu'il « était du sang de France qu'il faut respecter, » mais il avait reçu l'ordre de se retirer à Blois. Quand il apprit l'exécution de Montmorency, malgré ses récen tes promesses, il se sanva encore une fois en Flandre. Mais il ne trouva à Bruxelles ni sûreté ponr sa retraite, ni amitié dans ses protecteurs. Marie de Médicis y était tonjours en querelle avec lni, et engageait les Espagnols à le surveiller pour qu'il ne fit pas sa paix sans elle. Puylaurens, son favori, était mortellement hai par le père Chantelouhe, conseiller de la reine mère, lequel en vint un jour jnsqu'à recourir contre son enuemi à l'assasinat. Le 8 octobre, Gaston se sauva de Bruxelles, et après une entrevue de réconciliation avec Louis XIII où il embrassa le cardinal qu'il promit d'aimer comme lui-même, il alla cacher sa honte et chercher l'onbli an châtean de Blois. Des théologiens se chargèrent de lni pronver que son mariage avec la princesse. de Lorraine n'était pas valide. C'est la loi des monarchies one les princes du sang ne paissent s'y marier sans le consentement du chef de leur maison ; ils ne peuvent faire que des unions politiques, et la politique de Richelieu, comme l'intérêt de la France, était contraire au mariage lorrain. Gaston cette fois tint hon contre les arguments de théologie ou d'État. Mais il n'eut sa femme qu'après la mort de Louis XIII : la duchesse d'Orléans ne fut recue en France qu'à cette époque. Son favori pava ponr lui. Richelieu pour le gagner l'avait fait duc, et lui avait donné une de ses cousines en mariage. Le trouvant, malgré ces avances pen docile, il le fit enlever de Blois et conduire à Vincennes. Cette prison avait déjà été fatele au maréchal d'Ornano et au grand prienr do Vendôme: Pnylaurens y mourut au bont de quatre mois d'une fièvre pourprée.

\$ 6. HUMILIATION DU DISC D'ÉPERNON ET D'ANNE D'AUTRICHE; M<sup>100</sup> DE LA FAYETTE; LE CONTE DE SOISSONS ET CINQ-

Il esistait un deraier représentant des prétentions féodales, le vieux duc d'Épernon, l'ancien ami de Henri III et de la reine mère, et le plus fier des seigneurs de ce temps; il fut cruellement hamilié. Dans un accès de colère, il avait fait sauter d'un coup de canne le chapean de l'archevêque de Bordeaux, Sourdis. Celit-ci, plus célèbre comme marin et général que

comme prélat, était hien capable de demander satisfaction en gentilhomme; mis d'Epernon avait quatrevingts ans, Sourdis l'excommunia; et le due reçut de la cour l'ordre de quitter son gouvernement, de se retirer dans un de sec héteaux es Saintonge et de solliciter son pardon à Rome. On le hui fit attendre quatre mois, et le superhe gouvernenr dut le revevir à regonx, de

la bouche méme de l'archevéque, devant la porte de l'église paroissiale de Contras. Richellen avait trouvé plaisant de pouir ce catholique à pros grains par la main de l'Église. Quelque temps après il fit condamner à mort son fifs, le duc de la Valette, pour une faute militaire qui était bien aussi une petite trahison. La Valette, averi par l'exemple de Montumorenç, so réfu-



Le duc d'Épernon faisant amende honorable devant l'église de Coutras. (Page 68, col. 1.)

gia à temps en Angleterre; mais la leçon n'en était pas moins donnée. Elle fut encore impuissante, Maintenant que la

Elle fut encore impuissante. Maintenant que la royanté était tout et qu'elle a laissait conduire, on se dispu ait le roil avec une persévérance qu'espliquent la haine, les rancuenes, suriouit les convoitises. On cherchait par des intrigues toujours tenduces, par des complots sans cesse renaissants, à l'eulever au ministre qui voulait le pouvoir sans doute, mais non à la façou qui voulait le pouvoir sans doute, mais non à la façou

des ambitieux vulgaires, ponr en jouir parsessessement; il le voulait pour fine les grande choses que nous racouterous bieutôt, quand nous en anrous fini avec esse menées qui lui faissient dire en parânt du cabinet du roi : Six pieds de terre me donnent plus de mal que l'Europe eulière. > Pauver grand hommet que de sang on 1'a fait verser coutre ton honneur et que de temps on 1'a fait perdre contre l'intérêt de la France!

Le tout-puissant ministre que l'on voit en même

temps « ordonner des bâtiments, commander des fêtes, dicter des trapédies, se mêler aux disputes littéraires, mener des négociations, faire marcher des armées, a en effet nn maitre dont il dépend, maitre sub-

ingué sans doute par nne force de génie supérienre, mais enfin qui gronde quelquefois, qu'un caprice, une maussade humenr, un déplaisir trop vivement senti, penvent irriter an point de lui faire rompre son lien. Il est vrai qu'on a eu la cruelle précaution de douner un emploi à ce qu'il y a de haineux, de chagrin, de jaloux dans son caractère; mère, femme, frère, favoris, tout ce qui lui était objet d'affection est devenn occasion de sonpçon, d'aigrenr, de ressentiment; en telle sorte que le roi tient à son ministre par tons les attachements qu'il a brisés. Cependant on n'a pu tellement l'isoler, tellement l'asservir à la raison



Hautefort, le roi s'était aperça qu'il y avait, parmi les filles de la reine, nne donce et timide beauté, sonriant avec bienveillance à ses récits de chasse et à ses discours pieux, Lonise Motier de la Fayette. » Le père Canssin, jésuite et confessenr du roi, loin de combattre la passion de son pénitent, s'entendit avec Mile de la Favette pour renverser Richelieu: tentative qui n'eut d'autre résultat que de transformer la maitresse ou, pour parler plus exactement, l'amie de Louis en sœur Angélique et de reléguer son pienz complice à Quimper - Corentin. Toutefois. sœur Angélique garda son ascendant sur le roi; Louis alla sonvent la voir au cou-

vent, derrière la grille. On prétend qu'il l'entretenait | de ses plus grandes affaires; il est probable qu'ils parlaient bien plus de piété, et c'est sans donte à l'influence de Mile de la Fayette qu'est dû le vœu par lequel le roi plaça son royaume sous la protection de la Vierge.

A travers cette intrigue amourense et politique était venu se placer un grave événement d'État et de ménage. Ce n'était pas assez d'ôter au roi son amie ; il fallait encore, comme par une compensation cruello

qui ne pouvait que doubler ses douleurs, lui rendre suspecte, odieuse, criminelle, sa femme l'gitime, et faire aller jusqu'à l'outrage son mécontentement envers la stérile compagne de sa couche. Le dernier affront subi par Anne d'Autriche touche de si près à son premier bonheur, que c'est le cas de rappeler ici quelle était la position de cette princesse depuis son mariage. Amenée du royanme de son père, à l'âge de quatorze ans, pour épouser nn enfant de même age, il s'en fallait encore en ce temps de quelques années avant qu'on la comptât dans les affaires, dans les intrigues, et même avant qu'elle cût, dans la fa-

mille où elle entrait, la



oiselle de Hautefort.

et de son assiduité sans désirs la moqueuse Marie de

condition d'une femme qui pent devenir mère. Il est constant que la consommation du mariage out lieu seulement au mois de fé vrier 1619, que dès lors le roi s'approchait de sa femme avec timidité et que celle-ci le recevait avec peu d'encouragement. Presque aussitôt, la reine eut des soup-

cons jaloux dont la duchesse de Luynes était l'objet. Plus terd, le roi fut jaloux à son tonr, et les insolences du duc de Buckingham, les propos imprudents du malheureux Chalais, éloignèrent tout à fait de la reine un marı pienx, sévère, pudique, incapable à tel point de désirs criminels qu'il pouvait même se passer des plaisirs permis. Indépendamment de la reine mère, Richelien ne se fit pas faute d'aigrir le roi contre sa femme. Quelques-nns veulent que cette conduite ait été seulement la rancune d'nn amour rebuté. Assez de témoignages existent en effet pour prouver que ce ministre, aussi galant que

prélat qui fût alors, ne resta pas insensible aux charmes de la reine et ne se crut pas obligé de s'en taire. Mais s'il fit nn aveu qui fnt repoussé, il est probable qu'il se tint pour éconduit et ne regarda plus, dans l'épouse de son maître, qu'un obstacle politique. Ainsi vivaient depuis longues années

le roi et la reine : celle-ci traitée assez rigoureusement, celui-là toujours maussade et chagrin. La reine, entre autres consolations, s'en était donné une, sans doute bien innocente dans le fond, mais qui avait, en réalité, la forme, le mystère, les précautions, toutes les allures d'un crime d'État. On était en guerre ouverte contre l'Espagne, et la reine Anne d'Autriche entretenait un

commerce de lettres avec ses frères, le roi Philippe IV et le cardinal-infant, général des armées espagnoles dans les Pays-Bas, comme aussi avec le duc de Lorraine, vassal rebelle de la couronne et ennemi déclaré de la France. Les lettres qu'elle écrivait, remises à un domestique qui les traduisait en chiffres, et les lettres qu'elle recevait, déchiffrées par le même confident,



Voru de Louis XIII, d'apres une gravure du temps

demandaient autant de peine, de dissimulation, de mensonges qu'il en aurait fallu au complot le plus grave, et ne la tenaient pas en de moins vives alarmes. Anne d'Autriche avait dans le couvent du Val-de-Grace, bâti par elle pour une communauté de bénédictines, un logis réservé où elle se rendait pour « faire des retraites, » c'est-à-dire causer, respirer, prendre un peu

eut ordre de conduire à la Bastille (12 août 1637) Pierre de la Porte, domestique de la reine et agent de ses relations secrètes. On le trouva nanti d'une lettre pour la duchesse de Chevreuse alors reléguée à Tours, lettre qui ne contenait, suivant lui, que des compliments, mais dans laquelle on assura qu'il y avait, tracée avec une encre spéciale, une invitation à cette dame de prendre un

déguisement pour venir tronver la reine. Le chancelier se reudit ensuite au Val-de-Grâce, dont la supérieure fut arrêtée, mais où il ne trouva aucun papier compromettant. Anne d'Antriche apprit à Chantilly ce qui avait suivi son départ de Paris, l'arrestation de son domestique, la visite faite au Val-de-Grâce jusque dans con oratoire. Il existe peu d'ouvrages historiques ou de mémoires qui ne raconteut qu'elle était présente à cette instruction judiciaire, que le chancelier la surprit dans sa cellule, la pressa de questions, fouilla ses meubles et ses coffres devant elle, et poussa l'irrévérence jusqu'à faire le geste de prendre un papier caché dans son sein. Un peintre même a mis tont cela dans un tableau. Le fait est qu'elle se trouvait alors à Chantilly. Elle envoya son secrétaire an cardinal pour lui dire qu'en effet elle écrivait souvent à la duchesse de Chevreuse, mais non ailleurs, et elle renouvela cette déclaration le jour même de l'Assomption, apres acoir communié. Bientôt elle sut qu'on avait intercepté une de ses lettres adressées au marquis de Mirabel, envoyé d'Espagne aux Pays-Bas. Ce fut, à ce qu'il parait, cette lettre, remise entre ses mains par le chancelier pour la reconuaitre, qu'elle ne voulut pas rendre et qui donna lieu au mouvement un peu brusque rapporté par tous les mémoires du temps, Convaincue de mensonge sur ce point, Anne d'Autriche se résolut à faire venir le cardinal de Richelieu et à lui avouer qu'elle avait réellement adressé plu sieurs lettres en Flandre, au cardinal-infant et au marquis de Mirabel; que ces lettres contenaient tantôt des plaintes sur la manière dont elle était traitée à la cour et des réflexions assez aigres sur la personne du roi, tantôt des avis sur ce qu'elle apprenait des relatione politiques. Cette confession fut ensuite mise par écrit, enr la promesse faite par le roi et attestée par le cardinal, d'un oubli pareil à celui qu'elle avait obtenu déjà pour quelques actions blamables. La reine sut apprendre à la Porte ce qu'elle avait avoné, en lui faisant passor par Mlle-de Hautefort, deguisée en euivante, nne lettre qui rendit toutes ses réponses faciles. Elle ajonta, de sa main, à sa confession l'engagement de ne plus retomber en pareille faute et de vivre dorénavant avec le roi, son seigneur, comme une femme qui ne voulait avoir d'autres intérêts que ceux de sa personne et de son État, Cela fait (17 août), le roi, qui depuis cinq jours n'avait vu sa femme qu'à l'eglise, monta chez elle, et, à la supplication du cardinal, les deux époux s'embrassèrent devant lui. Anne d'Autriche snivit tout l'automne le roi à Fontainebleau, à Saint-Maur, dans les divers lieux où il allait chasser, et, l'année suivante, le 5 septembre 1638, elle accouchait de Louis XIV.

Anne devenue mère n'en fut pas plus en faveur amprès de som mari. Le jour de la nuissance de cellu qui devait étre Lonis XIV, le père loudait encore l'Accouchée. I faille, dit Nime de Notureille, l'excite de s'approcher d'elle pour l'embrasser. » Aussi les metontents compérent encores sur elle. Il y en avait oujours. A Corbie, l'insten et le comte de Soissens m'ayant pas relaise, le comes 'était roirie de Soissens n'ayant pas relaise, le comes 'était roirie à Sodan où il avait joui del l'impunité ordinairement assurée aux princes de sanç il avait comprés es charges sinique hes revenus, et n'avait comprés que de plus lelle. Le duc de Bouillon, sou blue, frète nich de grand Turenne,

adopta ses projets, qui plurent également à un autre réfingié, au nonveau duc de Guise, Henri, archevêque de Reims, agé de vingt-sept ans. « Le caractère ecclésiastique de ce dernier ne l'avait pas empêché de suivre un violent penchant pour l'amont, dont son oncle le cardinal, père de six enfants et marié, lui avait laissé l'exemple. Le neveu, ne voulant pas déroger, s'était marié de même, disait-on, avec la princesse Anne de Gonzague, et il parait qu'on se servait assez justement de cette irrégularité pour l'obliger à résigner ses dignités ecclésiastiques et ses bénéfices. Ce joune seigneur, qui prétendait cumuler archevêché, femme et patrimoine d'Eglise, on du moins ne céder ce qu'il tenait qu'avec toute certitude d'avoir ce qu'on pouvait lui contester, s'était retiré à Sedan, d'où il traitait avec le cardinal de Richelieu pour son retour eu France, ponr sa réintégration dans l. s biens de son père, pour son mariage avec la princesse Anne, et pour la conservation de quelques-uns de see béuéfices. En même temps, il s'associait aux complots du comte de Soissons et du duc de Bouillon. Leur plan à tous trois était d'abord de se fortilier dans la ville de Sedan; puis, lorsque les secours promis par l'empereur et les Espagnols eeraient arrivés, de marcher par la Champagne vers Paris, où l'on croyait qu'il pourrait se faire un soulèvement. A ce projet so josgnait quelque espoir, donné par les réfugiés eu Angleterre, d'un débarquement sur les côtes de Bretagne ou de Guienne, pour y réveiller soit les réformes, soit les amis des ducs de Vendôme, de Guise et d'Épernon. » Ces coupables machinations avaient lieu au momeut des plus signalés succès de la France dans la guerre de Trente ans; si elles avaient réussi, elles eussent tont arrêté. Heureusement elles avortèrent comue les autres. L'Espagne s'était hâtée de profiter d'une diversion si favorable et avait envoyé au comte de Soissons le baron de Lamboy avec une petite armée. Le 6 inillet, l'armée revale venne pour prendre Sedau et l'armée espagnole accourue à sa défense se rencontrèreut près de cette ville, sur les bords de la Meuse, Les alliés avaient 7000 fantassins, 2500 chevaux et 500 dragons, auxquels le maréchal de Châtillon opposait 8000 fautasins et 2500 chevaux. Co dernier ordonna aussitôt l'attaque, croyant proliter de l'espace étroit ou les troupes ennemies étaient comme entassées en avant d'un hois appelé de la Marfée et qui a donné son nom à la bataille. « Mais une étrange terreur parut avoir surpris les soldats qu'il commandait. A peine le premier engagement avait-il en lieu, que sur toute la ligne le désordre se mit dans les rangs. La cavalerie, sans même en être venue aux maius, donna l'exemple de fuir; l'infanterie, dont une partie seulement s'était approchée de l'ennemi, ne so croyant plue soutenue, tourna le dos, jeta ses armes, et il fut impossible de la ramener. Deux maréchaux de camp et un grand nombre d'officiers furent tués en allant à la charge, on en essayant de retenir les fuvards. D'autres furent faits prisonniers, abandonnés par leurs soldats. L'artillerie, le bagage et · l'argent du roi » tombèrent aux mains de l'ennemi. Toute cette déroute avait été l'affaire d'un moment, et à peine avait-en eu le temps de remarquer un fait d'armes isolé, perdu en quelque sorte dans la rapidité du désastre général, et qui s'était passé à l'aile droite du combat. Là, un petit escadron, composé des gendarmes de la reine et de cenx du duc d'Orléans au nombre de deux cent vingt maîtres, s'étant précipité

sur les range, sanomis avec cetté fongue valeureuse qui spapartennis surcius a corpu de la soblese, avait prefe l'infanterie, culhuir la cavalere, et les plos avancés quelques hommes pour rallier ses gena. Os l'avait va aussisti tomber mort d'an coup de pistolet que lui tria un geudarne, et des forces supérienres étant veusse foudre sur la troupe d'éties que persouse se saivait, cet tautile, lorque le ché foi l'armée du roi et non premier mavéchal de camp le marquis de Sourdis avaien fait leur retraite prespe souls juvqii Nellel, oi, il le ramassaent swe poine les d'étris de leurs régiments, on leur ture prespecte souls juvqii Nelle, oi, il le ramassaent swe poine les d'étris de leurs régiments, on leur, tue par lasacque et sanc belon, qui s'était trovul.

en quelque sorse sons le coup d'un soldat, et que personne encore « s'était vand d'avoir atenin, c'était le contre de Soissons. La mission du trompette avair pour but de faire demander à la mère et à la sever de prince comment elles voolaient disposer de son où était le roi, quelques heures spire colle de la défaite que l'armée avait essuyée, changes hientôt en join et en considence la doubler et l'impérited qui avaient saist toute la cour. Le 5 soût le dac de Boutllavairent saist toute la cour. Le 5 soût le dac de Boutlla pair.

La dernière conspiration fot celle de Cinq-Mara.

Il fallait à Louis XIII, pour l'aider à supporter l'im-



Mort de Charles de Bourbon, comte de Soissons (6 juillet 1641). (Page 72, col. 1.)

bounce ou femme, car c'était chose égale pour lui. Il avait d'èje et d'une part Barrade s's Saint-Simon, le père du grand écrivain, et de l'autre Miles de Hansfort et de la Faytet, lorqu'en 1600 on ministre lui donna peur joujou (le not est de Richelieu) Heuri, marquis de Cinq-Mara, second fis du nanchel al CSandan et la compartie de l'archive, s'escond fis du nanchel al CSandan et la compartie de l'archive, s'escond fis du nanchel al CSandan et la compartie de l'archive, s'est de l'archive, s'est de l'archive, l'archive, s'escondant et l'archive de l'archiv

étai vraiment fort habile. Aussi s'échappait-il la uuir, quand il le pour, il de Naint-Gerania, pour venir le Paris réclamer son tour ches la belle Marson Deborne, me son tour ches la belle Marson Deborne, messe. Une partie de ces équipses esta aussi, dit-ou, pour la princesse Marie de Gonagues, arrivée alors peupe la l'apé de teune aus, condomnée en quélque supervant d'éponser le firer du rol. mais qui n'aurait pas adétaigne pur épons le faute durie, et le poussit à se rapprocher d'elle en dévant encore de quelques degrés au fortune. » Nommet grant déviper, il revait la pour des des la comme de Seinous. « Nomme grant deviper, il revait le comme la il. Il était déjà entrà demi dans le complet du comme du Seinous. De prince metr, il travailla pour le travaille pour le travail en partie de la fait de la comme de Seinous. De prince metr, il travailla pour

lui-mēme. Il se flatta de renverser Richelien avec l'appui de la noblesse et peut-être avec la complicité du roi, qui paraissait faigué de son ministre. Si le roin'était pas complice, la reine du moins, ainsi que Monssien, l'étaient, et le duc de Bonillon avait promis, la mort du roi survenant, de recavoir à Sedan la reine et ses deux fils pour les soustraire au cardinal, Ses

deux intermédiaires avec Gaston et Bouillon furert-Fontrailles et de Thou. Le Gascon Louis d'Astarso, vicomie de Foutrailles, ennemi juré du cardinal qui l'avait raillé un jour sur sa laideur, était un homme de cœur et d'esprit. Quant à François-Auçuste de Thou, fils de l'historien, qui avait essayé plusieurs emplois, fait da lointains vourgee, fabanché beaucoup d'affaires,



Exécution de Cinq-Mars et de de Thou (12 septembre 1642). (Page 75, col. 1.)

sans acquérir ni un carachre certain, ni une position déterminée, et que Gioq-Mand désignain for justement par le sobriquet de Son Inquiétude, il était parent du dec de Bouillon. Habitoé comme tous les membres des familles parlementaires à un profond respect pour la loi, il désappronvait et la meutre du cardinal et toute alliance avec l'étranger, tandis que les gess d'épés avec

lesquels il conspirati trovaxient tout naturels des actes anssi odieux. Lonis XIII et Richelieu venaient d'arriver à Narbonne le 10 mars 1642, pour conquérir le Ronssillon, lorsque trois jours plus and un traité secret fut conclu à Madrid entre le des O'rlétans et Philippe IV. On y disait que le duc d'Orlétans, désirant le bien général et particulier de la France, pour faire cesser la cause

des oppressions dont gémissaient depuis longtemps la noblesse et le peuple, et rétablir une paix raisonnable an bénéfice de la chrétienté, avait offert au roi d'Espagne de prendre les armes à cette fin, si Sa Majesté Catholique y voulait concourir de son côté, avec les moyens possibles pour avancer leurs affaires. En conségnence, il avait été arrêté et convenu, d'abord que les contractants ne prétendaient aucune chose contre le Roi Très-Chrétien et au préjudice de ses États, ni contre les droits et l'autorité de la reine régnante ; ensuite, que le roi d'Espagne fournirait 12 000 hommes de pied et 5000 chevaux, pour joindre le duc d'Orléans dans une place de sûreté (Sedan) où il devait se rendre, et entrer en France sous son commandement absolu, avec les tronpes qu'il promettait de lever lui-même. Pour ces levées, il lui serait donné 400 000 écus comptants, plua 12 000 écus de pension par mois, en outre ce qu'on payait déjà en Flandre à sa femme, et 300 000 livres destinées à pourvoir et munir la place. « Et voilà ce que Fontrailles, ce qu'un gentilhomme français, auesi jalonx sans doute que personno de garder sa tête sur ses épaules, qui tirait même de sa difformité une raison plaisante pour y tenir plus qu'un autre, apportait en se jouant de Madrid à Narbonne, dans un lieu ou étaient le roi de France et le cardinal de Richelien! »

Le 11 juin, Louis XIII rentrait à Narbonne, venant de son camp devant Perpignan, qui allait bientôt nons appartenir, en même temps qu'arrivait dans la première de ces villes le secrétaire d'État de Chavigny, envoyé par le cardinal de Richelieu alors en Provence, et porteur d'une dépêche importante. « C'était la copie dn traité conclu avec l'Espagne, qui était parvenue au cardinal et qu'il faisait remettre au roi par une main sure. Les conjectures sont infinies sur la manière dont ce document était tombé en sa possession. La première version fat qu'il avait été découvert par hasard dans une barque échanée sur la côte de Catalogne, ce qui était une répétition de « pareil miracle » arrivé en 1634; ensuite on supposa qu'il lui avait été remis par la reine elle-même, afin d'obtenir, comme priv de ce service, qu'on ne lui ôtât pas ses enfants. D'autres sonpçonnèrent l'abbé de la Rivière d'avoir arraché ce secret au duc d'Orléans, et de l'avoir livre au cardinal, comme du reste il en était bien capable. Une dernière assertion plus hardie, plus étonnante au premier abord, et pour nous plus vraisemblable, est que cette communication venait du ministre d'Espagne. Le premier comte de Brienne l'indique mystérieusement dans sea Mémoires, et ceux qu'on attribue au second secrétaire d'État de ce nom l'affirment d'une manière positive. Il est certain que si le duc d'Olivarès avait signé sérieusement ce traité, ce dont on pent donter avec quelque raison, ne voyant rien se préparer pour l'exécution, nul profit n'en revenlr pour l'Espagne, il pnt croire que c'était encore un avantage à en tirer, de troubler la cour de France, de diviser le roi et son frère, d'ôter à l'armée d'Italie son général, de jeter dans le royaume mille sonpcons, et de distraire donloureusement l'esprit du roi tont attaché à la conquête d'une province espagnole. »

M. le Grand, c'est ainsi qu'on appelait Cinq-Mars devenu grand écuyer, et de Thon furent anssitét arrétés à Narbonne. Le duc de Bonillon eut le même sort à Casal où il commandait uotre armée d'Italie. Fontrailles s'était prudemment esquivé. Quant au dis-

d'Orléans qui faillit mourir de peur, il racheta cette trahison comme tontes les précédentes, en chargeant ses complices, il ent encore une fois son pardon.

Une seconde déposition, au moins aussi bontense que celle du dnc d'Orléans, fut celle du roi lui-même qui écrivit au chancelier : « Il est vrai que le sieur de Cinq-Mars m'ayant vu quelquefois mal satisfait de mon cousin le cardinal de Richelieu, ou par l'appréhension que j'avais qu'il me vonlût empêcher d'aller en personne an siège de Perpignan, on me porter à revenir lorsque j'y serais, de peur que ma santé n'y fût altérée, ou quelque autre sujet semblable, ledit sieur de Cinq-Mars n'a rien oublié de ce qu'il a pu ponr m'échauffer contre mondit cousin, ce que j'ai souffert quand ses mauvais offices demeuraient dans les bornes de quelque modération. Mais quand il a passé jnsqu'à cette extrémité de me proposer qu'il se fallait défaire de mondit cousin, et de s'offrir à le faire, j'ai en en horreur ses manyaises pensées et les ai détestées; et bien qu'il me suffise de le dire pour qu'on le croie, il n'y a personne qui ne juge qu'il n'a pn en être antrement. s'il considère que, si le sieur de Cinq-Mars avait trouvé son compte avec moi dans l'approbation de ses mauvais desseins, il ne se serait pas lié au roi d'Espagne contre ma personne et mon État, comme il l'a fait, par désespoir de pouvoir emporter ce qu'il désirait. Vons ferez connaître cette lettre à tous ceux de la compagnie que vous présidez maintenant, afin qu'ils sachent la vérité. » Richelieu mena lui-même les accusés à Lynn par le

Rhône. Ils étaient dans nn bateau que le sien trainait à la remorque; et les peuples des deux rives voyaient passer le funèbre cortége : le cardinal mourant qui menait à la mort denx hommes jennes et beanx. Ils étaient bien coupables, mais le ministre aurait dû pour sa gloire s'épargner ce rôle de geôlier et de bonrreau qu'il n'avait déjà pris que trop souvent et qui a jeté une apparence de cruauté sur les sentences les plus légitimes. Le 12 septembre, comme Richelieu quittait Lyon, Cinq-Mars et de Thou y comparurent devant une commission chargée de les juger. Une heure après cette comparution, « le rapporteur du procès, Jean-Martin de Laubardemont, conseiller d'Etat, vint annoncer aux accusés qu'il leur fallait se préparer à entendre un arrêt de mort. Cet arrêt avait été rendu à l'unanimité contre le grand écuyer, avec une ou deux voix de moins contro de Thou. Alors le dernier, se tournant vers le marquis de Cinq-Mars qui avait tout avoné, lui dit : « Eh hien! monsieur, hnmainemeus je pour-« rais me plaindre de vous : vous m'avez accusé, vous « me faites mourir; mais Dieu sait combien je vous « aime. Mourone, monsieur, monrons courageusement « et gagnons le paradis. » L'arrêt leur fut lu ensuite, eux étant à genoux et la tête nue ; il les déclarait tous deux atteints et convaincus du crime de lèse-majesté : le premier pour les conspirations, entreprises, proditions, ligues et traités faits par lui avec les étrangers contre l'État; le second pour en avoir eu connaissance et participation, et les condamnait l'un et l'autre à avoir la tête tranchée snr un échafaud dressé en la place des Terreaux. Les deux coupables furent ensuite remis aux soins de deux pères jésnites qui les dispocèrent à monrir, car l'exécution ne devait pas être différée. Ils s'embrassèrent tendrement, s'exhortèrent mutuellement au courage et à la piété, puis se retirèrent

auprès de leurs confesseurs. Vers cinq heures du soir

on vint les chercher en carrosse pour les conduire à la place des Terreaux. « Le grand écuyer, dit une relation, était vêtu d'un bel habit de drap hrun couvert de dentelles d'or larges do deux doigts avec un mantean d'écarlate; il avait un chapeau noir retroussé à la catalane, des has de soie verts et par-dessus nn has blanc avec de la dentelle; de Thou portait un habit do deuil et un manteau court. . Tous deux marchèrent bravement à l'échafaud, l'un avec une leste et gaillarde résolution, l'autre avec une résignation pleine de tendresse et de piété, mais tant soit peu verhouse. Le hasard voulut encore que l'exécuteur en titre manquât à cette tragédie. Il fut remplacé par un portefaix. Les deux amis discuterent pour savoir qui mourrait le premier. Cinq-Mars prétendait que c'était à lui comme au plus conpahle, de Thon comme au plus vieux. Le père jésuite trancha le débat en disant à de Thou : « Il est vrai, monsieur, vous êtes le plus vieux, vous devez être aussi le plus généreux. . Le bourreau coupa presque d'un seul coup la tête du grand écuyer, mais il fut obligé de s'y reprendre à plusieurs fois puur ahattre celle de son ami. Tous les récits du temps s'accordent à dire que, le jour où l'on ponvait supposer que se cansommait à Lyon l'exécution du grand écuyer, le roi étant à Saint-Germain eut une pensée pour son favori, pour ce jeune homme qu'il avait tant aimé, tant caressé, tant gâté peut-être, et cette pensée, expriméc dans le langage habituel de leur intimité, fut, dit-on, celle-ci : « Cher ami doit faire maintenant une laide grimace. »

\* Cher am doit laru maintenant une lade grimace. Le duc de Bouillon était en grand péril. Mais Richliou pensa qu'il n'avait que faire de sa tête, s'il pouvait lui arracher Sedan. Il lui liassa donc rachetre sa vie, et méme recouver sa liberté en livrant au roi cotte ville, saile depuis vinçt ans de tous les rétigéés et point de départ de tant d'armées étrangères qui, d'arcord avec les factieux, étaigent venus ravager la France.

Nous sommes à la fin de ces interminables complots, mais nous sommes aussi à la fin de la vie de Richelieu. Rovenous sur nos pas pour voir plus librement son administration intérieure et la grande guerre qu'il soutant contre la maison d'Autriche.

## § 7. AOMINISTRATION INTÉRIEURE: SOUMISSION OU PARLEMENT; CRÉATION OES INTENDANTS, ETC.

La haute noblesse, on vient de le voir, fut en conspiration pormanente contre Richelieu durant les dix-buit années de son ministère. Le clergé et la magistrature n'allèrent pas si loin, mais eurent pour lui tout autant d'aversion. A bien chercher on trouvera que ses plus grands ennemis et à de certains égards les plus dangereux parce qu'ils faisaient la guerre de plume qui commencait à devenir redoutable, étaient les gens d'Église. Le pape n'aimait guère ce cardinal-duc, ce prêtre qui oubliait sa corporation pour ne songer qu'à son pays. Richelieu cut voulu être nommé légat du saint-siège en France pour dominer de plus haut le clergé, le saintpère s'y refusa, et los jésuites lui firent une rude guerre que du reste il leur rendit bien. Le 15 février 1641, il réunit à Mantes une assemblée du clorgé pour en obtenir six millions payables en trois années; y trouvant do l'opposition, il intima l'ordre aux plus récalcitrants, deux archevêques et quatre évêques, de quitter sur-lechamp la ville pour se retirer en leurs diocèses.

Avec le parlement, il y mit encore moins de façon.

En 1617, alors qu'il était en exil, il écrivait : « Le parlement doit une ontière obeissance aux volontés du roi, mais il la doit raisonnable. » En changeant de place il changea de point de vuo. Il punit de la destitution, de l'emprisonnement ou de l'exil toute velléité d'opposition. Lorsqu'en 1641, au milieu de la guerre de Trente ans, les magistrats voulurent refuser l'enregistrement de nouvelles taxes, Louis XIII vint tenir un lit de justice, et fit de nonvean entendre les plus hautaines parolos, En vain l'avocat général Omer Talon supplia le roi de se laisser toucher par les prières, « à l'exemple du Dieu vivant dont il était l'image sur la terre ; « il fallut obéir, « sans plus de raisons et cesser de mettre la main au sceptre du souverain. » Défense expresse fut intimée au parlement de faire des remontrancos sur los édits concernant le gouvernement et l'administration de l'État. On n'en admit que pour les édits bursaux, à charge d'enregistrer ceux-ci « toute affaire cessante, si le roi jugeait qu'ils devaient être vérifiés, » nonobstant les remontrances. Richelieu n'avait ponrtant pas de dédain pour l'opi-

nion publique. Comme tous ceux qui sont forts, il en appelait souvent à elle et s'en trouvait bien ! mais il aimait mieux dire ce qu'il avait fait que de discuter ce qu'il avait à faire. Aussi beauconp de manifestes, d'exposés de sa conduite, même ce que nous appelons aujourd'hui des articles , qu'il insérait dans le Mercure de France, le plus ancien de tous nos journaux, mais point . d'états généraux ; seulement quelques rares assemblées de notables, qui, choisis par le roi, avaient moins d'esprit d'indépendance et pouvaient avoir autant de lumières. Il y en eut une en 1625 au sujet de la Valteline et do la rupture avoc le pape; nne antre à la fin de 1626. A celle-ci aucun prince ou duc ne fut appelé, mais des magistrats, des ecclésiastiques, des couseillers d'État et le prévot des marchands de Paris. Le ministre leur développa ses projots pour créer une marine qui protégeat le trafic lointain, pour instituer nne arméo permanente où les grades soraient accessibles à tous, pour réorganiser les finances en dégrevant les classes laborieuses, pour encuurager le commerce et l'industrie en y appelant la baute hourgeoisie et les nobles, enfin pour reformer l'administration intérieure. Le chancelier Marillac , celui qui fut une des victimes de la journée des Dupes, rédigea sur les cahiers de cette assemblée un édit en 461 articles, qui fut présenté au parlement, mais non enregistré et qui par conséquent n'obtint pas force de loi. On y tenait compte de beaucoup de domandes faites par les états de 1614. Cet essai de réformation générale, qu'on appela par dérision le Code Michau, blessait beaucoup d'intérêts et tomba par le mauvais vouloir des parlements. La disgrâce de son auteur acheva de le discréditer. Richelien, occupé de graves questions politiques, n'eut pas le loisir de tenir la main aux réformes civiles. L'article 229 déclarait tons los grados de l'armée accessibles aux roturiers ; l'article 452 promettait la noblesse personnelle au négociant qui avait en mer depuis cinq ans un navire de 200 tonneaux, pour tout le temps qu'il continuait son trafic. Le même privilége était accordé au négociant en gros ; et il était dit que le gentilhomme qui s'adonnait au trafic par mer ne dérogeait pas, Le Code Michau, si injustement onblié ponr les

grandes ordonnances do Louis XIV, contenait cependant eu germe dans ses articles la renaissance de notre commerce et de nos colonies. Il introduisais un ordre et une disciplina sévères sur nos fottes, proclamait l'importance de connaissances diverses et étendues pour quider la pratque de la navigation, et cherchait à assurer à la France le service de cens de ses sefants qui presedaisen me aptitude spéciales (prime de l'inscription maritume que Colhert constitus, et même les prince qui put aut de direction de la constitue de la constitue, et même les princes qui plus aturd, dominérate en Angleterre, es

vertu de l'Acte de navigation : organisation despotique trop vantée, puisque la Hollande a bien su conquérir une grande puissance maritime en dehors de ces maximes hostiles à la liberté du commerce.

Des l'année 1636, Richelien avait ordonné la démolition des forteresses féodales qui ne ponvaient servir à la défense des frontières, et qui étaient pour la royauté une menace permanente, pour les villes et les campagnes un objet de terreure, pour les nobles un souvenir



Reformation du juxe, d'après une gravure du temps.

de leur ancienne puissance et un enconragement à la révolte. La même année il abolit les charges de grand amiral et de connétable, qui donnaient à cenx qui en étaient revêtus une antorité presque royale sur la flotte et sur l'armée. Ils étaient trop maîtres, et Richelieu voulait l'être partont.

Les acquisitions de la France en Lorraine étaient bien loin de la main du roi; pour que ces pays sentissent l'action du gouvernement, il créa le parlement de Metz; et, pour avoir une justice plus expéditive, il renonvela l'institution des grands jours; cenx de l'ontiers, en 1634, condamnèrent pour exactions et violences plus de deux cents nobles.

Enfai I it une véritable révolution dans l'administration provinciale par l'institution des intendants. Sous les derniers Valois, les gouverneurs, qui étaient tons de haute nohlesse, s'étaient rendus à pen près indépendants dans leurs provinces; et ils reçardient cescharges comme un patrimoine qui devait passer à leurs enfants. - Le carnéter de la maison des Montmorency. qui depuis nn long temps étaient gouverneurs de Lanquedoc, était, dit Ritchelieu dans ses Mémoires, si avant imprimé dans ces penples, qu'ils ne croyaient le nom du roi qu'imagnaire. » Henn IV savié été ohligé d'acheter leur obéssance. Richelien, qui reprit en toute chose et continua l'œuvre du premier Bourbon, en Pezagérant, cris des officiers supérieurs de justice, de

police et de finances, appelés du nom modeste d'intendant s' Choisis par le roi dans la roture, sans crédit personnel, ils farcet tont à la discrétion du ministre (1633). Ces officiers, sgents dociles du pouvoir central, surveillèrent jalousement les grands, les parlements, les villes, les états provinciaux; ils concentrèrent peu he, peu, entre leurs mains, tons les pouvoirs civils, et fini-



Révolte à Rouen (1639). (Page 78, col. 2.)

tion, avec l'autorité militaire, qui était nulle dans les provinces intérieures. La royanté gagna beancoup à frappé plus cette institution, origine de nos préfectures, et l'unité Un des

Cette institution, origine de nos presectures, et i unite

1. L'institution des intendants de finances remonte à Henri II,
mais fut régolarisée et étendue par Richelieu. Il n'y eul pas un intendant par province ou circonscription militaire, mais par greséralaté ou circonscription financière. Superinés dyurant la Fronde. ile

rent par ne laisser aux gouverneurs que la représentation, avec l'autorité militaire, qui était nulle dans les provinces intériernes. La royanté gaços beancoup à l'appé plus profondément la nouvelle fédaltier.

Une des suites du siège de la Rochelle avait été un furent rétablis par Mazaria. Louis XIV les investit de toute l'autorité administrative dans les provinces, et même du pouvoir jusiciaire; mais des mutations très-frèquents- ou des destrutions leur faisieres senit à dépondance dans laussièle le maître voluis le sur faisieres senit à dépondance dans laussièle le maître voluis le sur faipremier essai d'organisation pour notre marine. Après chaque expédition , les vaisseaux de l'État rentraient en un port où ils restaient sons la garde de leurs capitaines qui ne les gardaient point. Les bâtiments se détérioraient et on perdait un temps infini à les réparer, puis à les rassembler pour les faire agir ensemble. En 1629, Richelieu chargea d'Infreville de visiter toutes les côtes de l'Océan et d'y choisir l'emplacement de trois arsensux. Il désigna le Havre , Brest et Brouage. Des magasins y furent anssitôt construits, et, en 1631, trois commissaires généraux vinrent s'y installer. D'Infreville s'était trompé pour Bronsge et le Havre ; il avait deviné juste pour Brest, comme il devina Duquesne qu'il recommanda à Richelieu. De nombreux vaisseaux furent armés, et dans la guerre de Trente ans les flottes de France dominérent sur l'Océan et la Méditerranée. Pour les finances, Richelien rentra dans les mauvaises voies d'où Sully était sorti. Il augmenta les impôts, ce qui était inévitable avec d'anssi grandes affaires que celles qu'il poursuivait, mais il sut mal les menager. La différence entre le revenu net et le revenu brut devint énorme. Sur 80 millions que le pays donnait, en 1643, le trésor n'en recevait que 33, et la dépense étant de 89, le déficit s'élevait à 56, sans compter que le revenu de trois années était mangé d'avance. Ainsi le trésor était dans ls détresse et pourtant les peuples étaient horriblement foulés. Des émeutes syaient éclaté à Paris et dans les provinces. En 1636 les paysans se



Madagascar sous Louis XIII. d'après une ancienne gravure.

soulevèrent en Auvergne et en Limousin, sous ce nom de Croquants que nous avons déjà rencontré à la fin des guerres de religion. En 1638, la saisie des rentes de l'hôtel de ville smena une émeute dans Paris même. Cette bangneroute ne rendit pas la solde des troupes plus facile à trouver et elles se payèrent d'elles-mêmes en pillant les provinces. En 1639, nouvelles insurrections, cette fois en Normandie, surtout à cause d'une ordonnance qui rendait les habitants de chaque commune solidaires pour le payement des taxes. Plusieurs officiers des finances furent tués dans la ville même de Rouen; le penple envahit les bureaux de recettes. brula les registres, enleva l'argent et chassa les commis. Dans la basse Normandie, les paysans, menacis de l'établissement de la gabelle, prireut les armes, se choisirent un chef, qu'on dit avoir été un prêtre, et

sous le nom de Nus-pieds ou Souffrants qu'ils se donnaient, parcoururent la province en bandes organisées militairement. Ils soutinrent bravement dans Avranches. une attaque des troupes régulières. Ce mouvement fut durement réprimé, et on était trop habitué aux désordres des finances et aux affreuses misères des campagnes pour s'inquiéter beaucoup ni des uns ni des autres. Richelieu organisa les consulats, favorisa le commerce extérieur, mais imposa an Canada les règlements étroits qui le perdirent; il encouragea les industries naissantes des glaces et des tapis, et fit venir des ingénieurs des Pays-Bas pour dessêcher les marais, continuant encore en cela Henri IV et préparant Colbert, qui fut sou admirateur, parce qu'il retrouva lui-meme, sur mille points, les traces de celui qu'il appelait toujours le grand cardinal,



# CHAPITRE LV.

## QUERRE DE TRENTE ANS JUSQU'A LA MORT DE RICHELIEU.

S 1. POLITIQUE ÉTRANGÈRE DE RICHELIEU.



EPUIS le traité de Vervins, la France n'avait pas eu de graude guerre; et comme l'industrie, le commerce occupaient peu les peuples et poiut du tont la nohlesse, il y avait dans la génération uouvelle, eucore émue par les récits des temps de fière indépendance, d'aventures et de batailles, que impa-

tience du repos, un besein d'action qui, fante de direction, s'étaient tournés en agitations stériles. De 1610 à 1624, la France manqua d'nn homme; elle en avait un maintenant, et cet homme, après avoir discipliné ces voloutés

rebelles, après avoir réuni ces forces divisées, allait leur montrer un but diene de grands conrages et les v pousser de sa puissante main.

Précisant la peusée de Henri IV. Richelieu disait: « Jusqu'où allait la Gaule, jusquelà doit aller la France. » Mais les Espagnols, maitres des Pays-Bas, de la Franche-Comté et du Roussillon, euveloppaieut encore de trois côtés la France amoindrie, et teuaient l'Italie par Naples et Milan. On l'a vu commeucer par eux. et. des les premiers jours de sou ministère, renouveler les anciens traités couclns par Henri IV avec Venise, la Savoie, la Hollande et l'Angleterre.

Aux negociations il avait joint les actes, chassé les Espagnols de la Valteline, pour qu'ils n'y passent pas donner la main anx Autrichieus; assuré au duc de Nevers Mantoue et le Moutferrat, afiu d'avoir un allié en Italie; enfin, par denx expéditions vivement menées, contraiut le duc de Savoje à faire amitié avec la France et à nons céder Pi-

même temps, il avait les yeux sur l'Allemagne et la main dans toptes ses affaires.

gnerol, c'est-à-dire le libre passage des Alpes. En Nous avions fini nos guerres de religion en 1598. L'Allemagne, toujours en retard, avait commencé les sienues eu 1618, à propos d'un article mal compris de la paix signée à Angsbourg par Charles-Quiut soixante-trois ans plus tot.

Cette clause, le réservat ecclésiastique, juterdisait aux héuéficiers ecclésiastiques qui passaient dans le parti protestant d'y porter avec eux les grands hiens dont l'Église leur avait donné l'administration temporaire. Cela était juste ; mais les sécularisations, qui faisaient de domaiues tenns eu usufruit une propriété héréditaire, avaient valu, parmi les grands, plus de prosélytes à Luther que ses plus vifa traités contre la cour de Rome. Avant lui, le clergé possédait en bieus-fonds nu tiers de

l'Allemagne; des abbés, des évêques y étaieut princes. Quelle tentation n'é-

prouvaient-ils pas de garder pour eux-mêmes ces immenses domaines qui leur avaieut été coufiés pour qu'ils ussent subvenir aux frais du culte et secourir les pauvres! Quelle teutation aussi n'avaient pas les princes temporels de mettre la main sur cette riche proje, en réduisant le clergé à la pauvreté des temps apostoliques! Dans le uord de l'Al-



Le Père Joseph.

lemagne, les protestauts envahirent ainsi les archevêchés de Magdehourg et de Brême, les évêchés de Minden. d'Halberstadt, de Verdeu, de Lubeck, etc. Mais dans l'ouest et le sud, l'opposition catholique fut plus forte. Eu 1582, Gebhard de Truchess, archevêque de Cologne, et comme tel

nn des sept électeurs de l'Empire et duc de Westphalie, abjura le catholicisme, se maria et prétendit conserver sa femme et son électorat. Le pape le déclara déchu et institua un nouvel archevéque, qui fut mis eu possession de Cologne par un corps de troupes espagnoles. Gehhard avait compté sur les protestants : mais c'était le calvinisme qu'il avaitembrassé : les luthérieus l'abandonnèreut et il perdit son duché.

Ici les réformés étaient battus ; ils le furent eucore à Aix-la-Chapelle, qui chassa leurs ministres; à Strasbourg, où ils essayèrent inutilement de faire arriver un des leurs à l'évêché; à Donawerth, d'où les protestants fureut expulsés, et qui descendit du rang de ville libre à celui de simple municipalité du duché de Bavère. Ains s'accomplisant le projet de restauration catholique entrepris en Allemagne par le saint-siège. Les protestants, effanyés de tous les coups qui les frappaient, songèrent enfin à se dé-fandre en s'organisant. Ille coadurent, en 1608, l'Étoiné compélique. Leurs adversaires, pour ne pas rester désaranés en face de cette meancé, formèrent de leur octé la faige codiniéraes, sons la direction du des Maximilles de Bavères. Ce prices avait mourré de honne heure une haine de la faige codine heur une haine mourré de honne heure une haine de la faige codine de la faige codine heure une haine mourré de honne heure une haine de la faige codine de la faige codine heure une haine heure une haine de la faige codine de la faige codine de la faige codine heure une haine heure une haine de la faige codine de la faige cod

coise an. Il derivat h an arte, lore da mentre de Benri III per l'appes Classon. : Ta la giptia acceu llemi III per l'appes Classon. : Ta la giptia acceu planiri indichle que le roi de Franco avai de sette nonvelle. Le nombre le plus influent de la Ligne, appès velle. Le nombre le plus influent de la Ligne, appès lui, dell'Irchichle Ferfinande di Syrie, plus tref empereur, qui déclarait sinner mient mendier son pain que de oblever l'Irchiche dans see Class II cavit chause de la poutre et brêder de un sesse de fois du mille bit de la poutre et brêder en une seule fois du mille bit hes, Puis, ver le lois de l'accettor, il 'avai pase' la



Wallenstein,

première pierre d'un couvent de capacies. En foc de cish bemuese, le part protesses, albihil délà par fe cish bemuese, le part protesses, albihil délà par fe baines religieuses de luthériens la calvinistes et des luthériens entre eux, n'avait aucun prince remarquable. Les chefs domaisent à l'Allemagne le spectacle des plus seaudieuses reitalités. Le d'un de Neubourg après l'ouverture de cette riche succession (1609); l'élestere de Emnéhourge se fic christs pour le même motif. L'un appels les Espagnols , luttre les Hollandies. Henri l'Allat intervenire eux en, quand if di chiguerre. Ce fut à l'autre bout de l'Allemagne, as. Bohème, qu'elle Celta. Durant cons amnée (1618-1629), elle fut presque exclusivement religieune. Mais, après avoir abatut les héveiques de Bolème, dépoullé l'élecauri abatut les héveiques de Bolème, dépoullé l'électricité, les catholiques allemands commencèreut à s'appercivair qu'ils n'avaient travaillé que pour l'Autriche, comme la Ligue en Prance n'avait autrefois travuillé que pour l'hypinge II. Le gicheria de l'emperent. l'habite es unducieux Médesine, entendait réduire les Le problèmes qui s'est tant é doit agatée en ce pays. de son partage entre des princes indépendants on de son noins sois un seul matire, était sur le point d'être rrèsolt dans le seus de l'unité, sous le despotisme de la majson d'Autriche. Tout cardinal qu'il était, Richelien fit alors comme François l'r, comme Heuri II, comme Heuri IV, il prite main la cause des princes allemands, saus regarder à la religion. Son émissaire, le P. Joseph, travaills a ji len les étecture, h diè de de Raisbond,

on 1530, qu'ils arrachèrent à l'empereur le renvoi de Waldstein et le licenciement de son armée, pois refasèrent de donner à son fils le titre de roi des Romains, que Ferdimand Il regardait comme le prix tacite de ses conossions. « Un pauvre capacia, s'écriait l'avec collère, au mettre dans son capachon ais bonnets d'estronaut l - Après l'avoir désarmé, Richelieu alla lui chercher un onnemi au fond du Nord. Le roi de Subède, Gustave-



Gustave-Adolphe.

Adolphe, mouté sur le trône à l'âge de dut-sept, aus (feil), s'était déjà fait consaitre par de grands succès : il avait humilié les Danois et les Rosses; il flaisist latou une guerre heureuse à la Pologne. Richelieu miénage une trève eutre le jeune héros et les Polonais (épatembre 1829), pui le jeite sur l'Allomagne, en lui moutrant, pour exciter son ardeur, d'immense dépoulles à sairis, ses coreligionaires è unegre, et un grand

t ans | rôle à jouer sur un théâtre retentissant (traité de Besccès : | wald, janvier 1631).

Gistave-Adolphe apparaît dans l'Empire comme un foudre de guerre. Il invente nne tactique nouvelle, qui déconcerie ses adversaures; il bat Tilly près de Leipzig, le tue an passage du Lech et vient périr à Lutzen, dans les brass de la victoire. A d'autres le monde i « s'écrie-t-il en tombant (1639). Richelieu ramasse l'espérance et la fortune du jeune hérox. Il est libre maintenaut

de ses plus grands soucis à l'intérienr; il peut porter son attention et ses forces au debors. Il substitue hardiment, dans la lutte contre la maison d'Autriche, au Danemark épinié, à la Suède venve de son roi, la Franco pleine de jeunesse et d'ardeur.

§ 2. PREMIÈRE PARTIE DE LA PÉRIODE FRANÇAISE; AL-LIANCES ET FORCES DF LA FRANCE; DÉFENSE DE SAINT-JEAN DE LOSNE.

Contre l'Antriche et l'Espagne plus étroitement unies, il noue d'abord un solide faisceau d'alliances. Par la convention de Paris, il promet 12000 hommes aux confédérés allemands, qui lui remettent l'Alsace en dépôt (nov. 1634) par celle de Saint-German il achète Bernard de Saxe-Weimar, le meilleur élève de Gustave-Adolphe, et son armée (oct. 1635); par celle de Compiègne, il s'assure l'alliance de la Suède que lui promet le chancelier de cette couronne, Oxenstiern, autre grand ministre qui disait, quelques années auparavant, à son fils partant pour visiter les grandes capitales de l'Europe : « Allez voir, mon fils, avec quelle petite dose de sagesse le monde est gonverné, » et qui l'eût sans doute envoyé alors vers Richelieu pour voir ce que peuvent la volonté et le génie d'un homme ponr la grandeur d'un État. Il traite, à Wésel, avec le landgrave de Hesse-Cassel, qui fournira des troupes eu retour d'un subside (oct. 1636); à Paris, avec les Hollandais, pour le partage des Pays-Bas (février 1637); à Rivoli, avec les Suisses et les ducs de Mantone, de Parme et de Savoie : au dernier il promettait la Lombardie (juillet). Il essaya meme de gagner le roi d'Angleterre en lui offrant, pour prix de son alliance on de sa neutralité, du seconrs contre ses sujets rebelles, Charles répondit, avec plus de fierté que de prudence, par ces mots, qui résument presque toute la pobtique de l'Angleterre à notre égard : « Le jour où les ports des Flandres seront attaqués par les alliés, une flotte et une armée anglaise de 15 000 hommes arriveront aux Dunes. . Le redoutable cardinal se retourna aussitôt du côté des presbytériens : « Le roi sanra bientôt, écrit-il à notre ambassadeur, que je ne suis pas un homme à mépriser. L'année ne s'achèvera pas sans qu'il ait à regretter d'avoir rejeté mes propositions. » De secrets emissaires partaient aussitôt ponr l'Écosse et, un mois après, le covenant était signé. Richelieu n'avait plus à craindre d'être gêné par le rei anglais. En fait d'alliés, le cardinal ne regardait pas au titre :

En fait d'alliés, le cardinal ne regardait pas au tire: covennatires d'Écose et preshytérieus de Londres, protestants d'Allemagne et du Nord ou républicains de Hollande, peu lui importait, dès qu'ils pouvaient servir la France.

some at rules. Trailes amoneen! J'estensine que le querve a proudre. Richilenia patres ur tentes non frontières: aux Pays-Bas, pour les paraiger avec la Hallande, sur el Rhin, pour courir le Champagne, la Lorraise et saist; l'Alsace; on Allemagne, pour tendre la unia na Stedénie et brief tempisetence de l'Antirche; cei Italie, pour maintenir l'autorité des l'Antirche; cei Italie, pour maintenir l'autorité des l'Antirche; cei Italie, pour maintenir l'autorité des l'Antirches du la l'Albace et l'Influence de la Prauce d'infraise dans les d'Albace et l'Influence de la Prauce le Roussillon, sur l'Ockan et la Médierrance, pour détriure les flottes expegaçoles, sontenir les révules du Derugal et de la Catalogne, et menner les côtes d'Itale. Il aficientale la-lu-mème, avec un just orgunil, quels prodigieux efforts il demanda à la nation pendant sept années; encore ne parle-t-il point des armées de Roussillon et de Catalogne : « La postérité, dit-il au roi, aura peine à croire que, dans cette guerre, ce royaume ait été capable d'entretenir sept armées de terre et deux navales, sans compter celles de ses alliés, à la subsistance desquelles il n'a pas peu contribué, Cependant, il est vrai que, outre une puissante armée de 20 000 hommes de pied et de 6000 à 7000 chevaux, que vous avez tonjours eue en Picardie, pour attaquer vos ennemis, vous en avez en une autre en la même province composée de 10 000 hommes de pied et de 4000 chevaux, pour empêcher l'entrée de cette frontière. Il est vrai, de plus, que vous en avez toujours eu une en Champagne de même nombre que cette dernière; une en Bourgogne de pareille force; une non moins puissante en Allemagne; une antre aussi considérable en Italie, et encore une autre en Valteline. pendant certain temps. — Bien que vos prédécesseurs aient méprisé la mer jusqu'à ce point, que le feu roi, votre père, n'avait pas un seul vaisseau, Votre Majesté n'a pas laissé d'avoir en la Méditerranée, pendant tout le cours de cette guerre, vingt galères et vingt vaisseaux rends, et plus de soixante bien équipés eu la mer Océane. - Vous avez de plus, tous les ans, secouru les Hollandais de 1 200 000 livres, et quelquefois de davantage; le dnc de Savoie de plus d'un million; la conronne de Suède de pareille somme; le landgrave de Hesse de 200 000 rixdales, et divers antres princes de diverses autres sommes, selon que les occasions l'out roquis. . (Narration succincte.)

Laprivente de la reptore fui l'enlevement par les papeagoné de l'Erret, par l'évit init sons la protection de la Prance. La guerre commença papeagoné de l'Erret, par l'entre de l'entre d'Avent, près de Liège (mai 185). Mais les l'Indians e l'éfractivente de voir les Prapeis la victaire d'Aven, près de Liège (mai 185). Mais les l'Indians s'effaron-étrent de voir les Français si près d'eux, ils aimsient bien miens pour vioine l'Euquage affaille que la Français mêmes pour vioine l'Euquage affaille que la Français reliant de l'entre de l'entre ser mirés se reinaix, air fond de la Hollands, à des sièges intuilles, l'enuemi préparait courre la Prance na commisse, par les Desquages derivent par la description de l'entre de la l'entre de l'entre

Picardie, les impériaux par la Bonrgogue. Le plus grand danger fut d'abord sur la Somme ; la Capelle, Bohain, le Catelet, furent enlevés en quelques jours; Roye, Corbie, ne tinrent pas davantage. Les partis ennemis couraient toute l'Ile-de-France jusqu'à quelques lieues de Saint-Denis, répandant partout la désolation, car ils n'épargnaient rien. Un moment, Paris et la cour s'éponvantèrent; mais le cœur revint vite à la grande cité. - Tous les bourgeois se cotisèrent; toutes les portes cochères s'obligèrent de fournir un cavalier; les petites, un fantassin. Tout le jeune bourgeois, à toute force, voulait aller à la guerre. » Les volontaires acconraient en fonle, levieux maréchal de la Force s'était établi sur le perron de l'hôtel de ville pour recevoir les noms, et la bonrgeoisie donna au roi les moyens d'entretenir durant treis mois 12 000 fantassins et 3000 chevaux. Louis XIII, plus hardi cette fois que Richelien, avait refusé de se retirer sur la Loire. A la tête de 40 000 hommes, il alla rejeter les Espagnols hors des frontières et reprendre Corbie, où le cardinal n'échappa au plus grand péril qu'il ait couru de sa vie que parce qu'au moment de

donner le signal de l'assassinat, le cœur manqua an frère du roi (1636).

Pendant que Louis sauvait la Picardie, il manquait de perdre la Bonrgogne. Mais les bons exemples sont contagieux; cette fièvre de patriotisme qui agitait Paris gagna tout le royaume, et une petite ville montra que

l'héroisme est encore le meilleur calcul.
Gallas, un des généraux de l'emperenr, avait franchi la Saõne avec 30 000 hommes. Il s'approcha de Dijon, et le trouvant bien gardé, se rabatiti tont à conp sur Saint-Jean de Losne, petite ville hâtie dans une vaste prairie, au bord de la Saõne, avec un pont sur le

fleuve, dont il voulait se saisir, afin d'avoir toujours libre entrée dans la province.

L'histoire ordinaire, forcée d'aller aux grauds éremements et aux personages célèbres, soulièr tro pouvent de àrréter à des faits qui n'out pase ude retentissement parce qu'il, dont su peut d'influence sur la marche conservis dans la mémoire des bommes. Il est juste de remetre en lamine les ascetes de dévoument obscur, parce qu'ils furent d'ustant plus hérolques que ceux peut bulière les de sacrines, la recomme et la gloire, et qu'ils faissient simplement de grandes choses, en ne croyant faire que leur devir. La défense de Sistin-

Jean de Losne est un fait de ce genre. Gallas avait en tête le cardinal de la Valette, dont Richelicu avait fait un général d'armée, comme il avait fait de l'archeveque de Bordeaux un chef d'escadre; car il aimait à confier des commandements mititaires à des prêtres, les tronvant plus dociles et les estimant moins dangereux ponr lui que les grands seigneurs. C'était, du reste, la mode de cette époque, où le clergé se mélait volontiers à tont. Le prince de Condé venait d'échouer devant Dôle par l'habileté et la bravonre de l'archeveque de Besançon et d'un capucin, le P. Eustache, que le marquis de Mouglat appelle un des meilleurs canonniers de son temps. La Valette, avec raison, n'avait pas voulu disperser le peu de forces qu'il avait dans toutes les bicoques de la province, et Saint-Jean de Losne ne méritait guère un autre nom. Le conseil du roi, ne le jugeant même pas défeudable, avait donné l'ordre de le démanteler; mais les bourgeois avaient promis à Tavannes de se bien battre au besoin, et on leur avait laissé leurs murailles, en ne leur donnant toutefois qu'une garnison de 150 hommes du régiment de Conti et 8 petites pièces de canon. A l'approche de la puissante armée de Gallas, plusieurs bourgeois s'enfuireut; il en resta 400 à peine en état de porter les armes, mais ceux-là résolns à tout plutôt que de laisser l'ennemi entrer chez enx. La garnison avait peu d'ardeur, car la guerre, alors, ne connaissait pas les ménagements qu'on lui a imposés depuis, et toute garnison qui s obstinait à tenir dans une mauvaise place courait grand risque, après avoir été forcée, d'être pendue. Les officiers qui commandaient à Saint-Jean de Losne ne voulaient pas même attendre la première volée de canon. Les deux échevins, Pierre Desgranges et Pierre Lapre, qui avaient la garde des clefs, leur dirent que les portes leur étaient ouvertes. Un autre hourreois trouva moven de leur dunner du cœur : il lenr distribua 600 écus d'or. Après la levée du siège, le roi vonlut le récompenser par des lettres de noblesse; il les refusa; raison de plus pour nous de garder son

aou : ce breve bomme s'appelait Clande Martenac. Le 28 contre, Gallas it sommer la place de se trevedro, avec de grandes menness si elle résissit. Le 31, la brèche dest diéj fine aux faibles mormalles, aux moralles, de la brèche dest diéj fine aux faibles mormalles, de la commanda l'assait, le commandant de Sait-anne de Lones, d'all que Sain-Pour, le commandant de Sait-anne de Lones, d'all que Sain-Pour, le ciu mindale, il as 61 potent sur la brèche; les finemes sidéreus leurant; le endante chergasein les serues de leura pleves. Aprèc photomes beuves d'entre, les mighetieux et derre de leurant pleves. Le montre de blesses, dis 200 mortes et un plus grande mombre de blesses, dis 200 mortes et un plus grande mombre de blesses.

Gallas ne s'attendrit pas à cette résistance. Avant de tenter un second assaut, il somma de nonveau la ville, et proposa cette fois une capitulation bonorable; sur quoi les habitants s'assemblèreut, et l'acte suivant fut dressé:

« Nous, Pierre Degranges et Pierre Lapre, échevins et juges ordinaires de la ville et commune de Saiut-Jean de Losne, savoir faisons à tons qu'il appartiendra que, cejourd'hui 2 novembre 1636, environ l'heure de mid, nous nous sommes assembles avec les habitants ci-après dénommés, au corps de garde de la porte de Soêne, savoir :

« M. Michel de Toulorge, conseiller, avocat da roi en ce bailliage, sieur Jean Pelletier, procureur du roi; honorable Clande Martenne, Jean de Lettre, Jean Dumay, Étienne Robin, François Verderet, Bénigne de Villcbichot, Philibert Michelot, Glaude Baron, Bénigne Ramaille et Autoine Pusin, faisant partie des notables habitants de ladite ville, pour nons résoudre promptement sur le siège qui nous a été formé et assaut livré dès le jonr d'hier, par les armées de l'empereur, des rois d'Espagne et de Hongrie et du duc Charles; même sur ce que leur tambour serait entré une seconde fois dans la ville, il y a environ une heure, ponr la sommer de se reudre et se sonmettre à leur puissance et autorité; et d'autant que le canon ennemi avait fait brèche, battait incessamment en ruine et envoyait continuellement des grenades et des bombes qui pouvaient étonner et affaiblir le courage de quelques-uns, et que depuis le matin l'armée ennemie paraissait en escadrous sur la rivière de Saône, du côté du bois de Langonge, et qu'il y a apparence que c'est pour nous donner un second assaut; il était nécessaire de prendre une honne et prompte résolution et témoigner au roi la singulière fidélité que la ville a tonjours eue à son service, le zèle et l'affection que tous les manitants doivent avoir pour leurs familles, biens, vies, houneur et conservation d'icenx : par la voix commune de tous les habitants, a été conclu et résolu qu'ils préteront de nouveau, comme par effet ils ont présentement prêté en nos maius la sorment de fidélité au roi et à la ville, déclarant tous vouloir courageusement exposer lenrs vies aux efforts des ennemis pour la défense de la place contre toutes les autres intelligeuces à ce contraires. Même sont résolus, eu cas que par malheur ils vinssent à être forcés, de mettre le feu dans leurs maisons et aux poudres et munitions de gnerre étant en la maison de ville, afin que les ennemis ne recouvrent aucnn avantage ; et ensuite de ce, tons mourir l'épée à la main, et à toute extrémité, et où il y aurait moven de retraise, de le faire sur le pont de Saône, et jeter, en sortant, une arcade d'icelui dans l'eau afin d'avoir moven de se retirer en sûreté.

« Et comme il y a des principaux de la ville qui sont

à leurs postes et en faction sur la muraille, a été résolu que la délibération ci-dessus leur sera présentement montrée par le greffier-commis, afin de savoir s'ils y veulent adhérer; en témoir de quoi nons nous sommes soussignés avec tous les haliaintes et Jean Gaguet, greffier-commis, pour le sonpon de la maladie contagiense chant dans la maison de M. Claude Nivelet, greffier et

secrétaire ordinaire de la ville, ayant en sa puissance le livre des deithérations, par le moyen de quoi la présente n'y peut être insérée. Signé sur la minute, Desgranges, Lapre, Toulorge, Pelletier, Dumay, Martenne, de Lettre, Robin, Tavoux, de Villehichot, Ramaille, Pusin, Verdenet. Michelot, Perrier, et Gaguet, greffier. È à l'instant, par ledit Jean Gagnet,



Le marèchal de la Force reçoit sur le perron de l'hôtel de ville les noms des volontaires (1636). (l'age 82, col. 2.)

groffer-commis, ladita délibération a été montrée au siere Januel, l'autenant civil, commandant à la porte de la tour Truchot, l'equel a adhéré au susdit serment et éves tonssigné avec bus les habitants y étant préseuts et sachant rigner. Signé, Jeannel, Boisot, Ponce, Dunay, Maillot, Jolicker, Vaudrey, Deneven, Lahet, Godard, Michelot, Millot, Pierre, et Gagnet, greffer. La l'Iustant une suis transporté au lem de la brèche

où était M' Glaude Poussis, procureur-spuic, qui a chirè à la unibie resolution, et a signé sur la brèche avec tous les bahitants sachaut le faire et étant à la brèche. Signé : Poussis, Gapraie, Belo, Brocard, Michel, Rougeot, Denis, Garnier, Ferrand c' Denevers. ». Voilà un acte tel que greffer une a painsi réule, de c'est bien du style de procureur; mais que vous seanble de co sernent de fidélité ar ou i et la la ville, rebel de co sernent de fidélité ar ou i et la la ville, renouvelé avec toutes les formalités légales, an moment de subir l'épée à la main, qu'ils prenneut dans leur maiori commune, qu'ils vent laire signer par les habitants de grete aux portes, sur la muraille et à la hébble, car ils soni, lédats abese peu nombreux pourhebble, car ils soni, lédats abese peu nombreux pourbreble, car ils soni, lédats abese peu nombreux pourmaitres de la forme, euseunt dit mieux. On-tie grande maitres de la forme, euseunt dit mieux. On-tie mieux fait, même dans leurs meilleurs pour d'un present des fait, même dans leurs meilleurs pour leur pour leur present des

Les préparatifs nécessaires pour accomplir la résolution de l'assemblée furent aussitôt exécutés. Tons les matériaux faciles à enflammer furent disposés dans les maisons, de manière qu'on pêt y allumer soudainement un feu violent. Des mèches aboutissant à ces foyers d'incendie sortaient de chaque porte, et les fem-

mes, les enfants se tenaient auprès, chargés d'y mettre le feu, an signul de la grosse cicloc. En tête de la principale rue, vis-à-vis de la brèche, on creusa un fournean qui fit tout prèt à recevir les poudres, et qui desait jouer sous les pas de l'emenui victureux; les rues furent embarrassées de barricades; on ne laissa libres que quelques ruelles écartées et conduisant au pont.

Cependant nue d'charge de tonte l'artillerie enneaire nanonça l'assauri, les impériaux courreurà la la brèche, essa, ant de combler le fossé avec des fascines et des planches, et gravireun le rempar. La latte fut texte, longtemps douteuse, et, dit Richelien, ne fut pas susquos aux femmes qui pri fassent des mervilles à jeter des pierres et à porter du refraichissement aux soldats. « Un moment les assaillaints couronivers il a



Sière de Saint-Jean de Losne (2 novembre 1636), tl'age 83, col. 2.),

brèche; on les crut dans la ville, et un enfant allait allumer l'incendie, lorsque quelques bourgeois, tenns en réserve, accoururent et les rejetèrent dans le fossé.

an reserve, accountement en repeterent unan le sessionaries seinen jours le temps était à la plain, i à Soule mousie et débordait dans les fossés de la ville, dans les transchess et le batteries. Les impérantes, les impérantes, les impérantes les transches et le batteries. Les impérantes, grénis par l'eau, laux élèvee en avant de la parte de Dipos, et qui les prenait de Banc, receiveur et se rejuérent sur est couvrage, qui, sans fossé til palissade et n'ayant d'autre rempart que des soumests, était faintement shorabhés un rempart que des soumests, était faintement shorabhés il en soules tant, que les autres, enfor rebuirés, malgré les médicars, que les autres, enfor rebuirés, malgré leur mificiers, qui les revrousjates et combat à coupe

d'épée, s'enfuirent à leur camp, laissant derrière eux 300 morts.

On riait encore aux priese quand des cris de joire étativentedans la ville. Cétairest dous babinated Auxones qui vennient annoner l'approche d'un secours. Quelques heures après, le colonel Rattauteurs, lui dixime, dans la place. Il a vait évité à graud peine l'armée encemie, en marchant longtempe dans l'eu de la Schoe jusqu'à la ceinture. Deux régiments et 800 chevaux les suivient. Gallas no povarit jule sepére emporter à place, que mantenant l'inordation et me bonne garnons défendant. Il se rutire présper unempera la son de des dante. Il se rutire présperament auxons servaire fut d'esastreues, de ses 30 000 beumes, il o en ramena pas 1200 or a Allenauge. La Bourgogne, à non tour, était délivée par le dévouement d'une pojnée d'hommes. J'à relevé pieusement leurs noms, car l'histoire doit faire comme ce vieillard des tombeaux, qui allait par les montegnes de l'Écosse, cherchant sous la monse et la runce les lieux où les saints étaient tombés, pour gratter la pierre de leur sépulcre et faire reparaître an jour les noms que le tumps avait effacés.

### \$ 3. CONQUÉTE DE L'ALSACE, DE L'ARTOIS ET DU ROUSSILLON.

L'année snivante, 1637, le cardinal de la Valette prit les villes de la haute Sambre : Catau-Cambrésis, Landrecies et Maubeuge. Sourdis, archevéque de Bordeun, dévraini, Inc d'après, une flore espagnale, ab lunter de Fountaine, et reusque hair due fois les coltes du royaume de Naples et de l'Expagne. Mais et cette unnée (1628), les grands succès firent sur le Rhin; Bernard de Saxe-Weimar battil les impériant Rhinisél, print leur golferni, dens de Werb, et emporra d'assant Vieux-Brasch après trois vicciers. Il songenit à se faire à souvenis de l'Alasce et de Brisque, quand di mooraut, fort à propas pour la Prance, qui printe de se des de l'action de l'actio

tillon et Chaulnes, assiégèrent Arras, Une armée de



Le chat espagnol, d'après une gravure du temps.

30000 hommes, commandée par Beck et Lamboj, accourt pour la déliver. Les mar-échus sond d'un avic contraire, l'un veut se tenir dans les retranchement l'untes sortir des lignes pour livre bataille; on en rifère à Richelieu: « Lorque le roi, leur di-i-i, von a confé le commandement, il vous a comples, s'ontes on ne sortet pas de vos lignes, mais vons réponde es en vos létes de la prise de la ville « Onchques journ après, les Espagnols sont batuns, et la ville est forcée

1. Le mot se trouve dans les Ménoires de Paységur, qui assista à 30 combats, à 120 sièges, ne fui jennis an blessé ni malade, et manuri à quatre-ingi-deux ans, en 1622. La Meillerzy était cousin de Richalieu, et elors le général favori du ministre et de la cour, comme grand pressur de villes, ce qui a fut douter de l'austraticité du mot. Richelieu se fit peus-être ce jour-là puis seriere qui m'étail décide à l'être.

(août 1640). C'était une seconde province enlevée à la maison d'Autriche. La France combattait en même temps dans le nord

de Ilalie. Après la mort de Victor-Amédic (1640), ses férres, le prince Plomas de Carigana et le cardinal Manirie avaient dispaté la répeto de veuve, Christine, fille de Henri IV, et avaient obtemu l'appui d'une armée espaçuole. Richelise envoy dans le Prémont le contre d'Herrourt, qui resporta trois hrillantes victoires à Casal, à Turin et à Irvêr, pétablit l'autorité de la régente, et par un traité bablie, fit reutrer les princes de Savoie dans l'alliance française (1640-1642).

L'Espagne n'attaquait plus alors : elle avait assez à faire que de se défendre contre les Catalans et les Portugais qui vensient de se sonlever (1649). Le cardinal n'étai pas d'erager le ces révoltes; il formnit des secours au nouvean roi de Portugal, Jean de Bragance, et il décida les Catlans à reconsaire Lonis XIII comme comte de Bavreloue et de Roussillon (1641). Les armés française, commandée par la Mobie-Hondancourt, entre dans la Catalogue et en chasa les Deposités, mes avier, que le rea concident de la France, qui depais ne l'a pas perdu (septembre 1649).

L'Espagne occupée chez elle, l'Autriche était plus facile à vaincre en Allemagne. La défaite de Nordlingen et la défection de l'électeur avaient forcé les Sué-

dois à recuber jusqu'en Pomiranie. Dégagé par la puissante duverion de la France, Hamme, le second puissante duverion de la France, Hamme, le second Gustore, susti, en 1628, repris l'offensive et blutu les (1629), priette en Bobiene, et, aité du comus de Guigier, de la compartica de la compar



La prise et défaite des chats d'Espagne par les rats français devant la ville d'Arras, d'après une gravure du temps.

s'avançait audaciousement avec l'armée weimarienne dans l'ouest de l'empire, que les Suédois attaquient par le nord-est : il triomphait de Piccolonini à Wolfenbuttel (1641), de Lamboi à Kempen, dans l'électorat de Cologne (1642), et il donnait la main à tous les mécontents de l'Allemagne.

#### S 4. MORT DE RICHELIEU ET DE LOUIS XIII.

Ce fut an milien de ces succès que mouru Richelieu, à l'âge de cinquante-sept ans. Le 1<sup>st</sup> décembre 1642, il fint saisi d'un mal dont il recomnt aussitôt la gravité. Dès le lendemain, il voulut savoir la vérité sur son état. On le hercait de ces espérances qui se donnent

torjure sus malades. Parker freedomens, dit-l'à und es sen médicia. — Manesigence, dans vint-quarte haures tous serze mort on guéri. — C'est parker, cels, «di-l'; di manda le curé de Saint-Estante, qui lui apporta le viatique. Voilà mon ique, di-l'quand on la précental Hootid, devez qui personale quand on la précental Hootid, devez qui personale participation de la Piant. — Je n'en a jamais en d'autres que ceux de l'East. — Je n'en a jamais en d'autres que ceux de l'East. «Diassis la França partou victorines, le maison d'autriche abattun; le reysante segmell de quatre production de la propieta de l'autriche abattun; le reysante segmell de quatre production de l'autriche abattun; le reysante segmell de quatre production de l'autriche abattun; le reysante segmell de quatre production de l'autriche abattun; le reysante segmell de quatre production de l'autriche abattun; le reysante segmell des quatre productions de l'autriche abattun; le reysante segmell de quatre production de l'autriche abattun; le reysante segmell de quatre production de l'autriche abattun; le reysante segmell de l'autriche abattun; le reysante segmell de l'autriche abattun de l'autric

Snédois et nos soldats presque aux portes de Vienne. Il avait douc teuu la promesse qu'il avait faite à Louis XIII en entranta un ministère : il avait, an de-hors, relevé le nom du roi au point où il devait être parmi les natious étrangères; il avait, à l'intérieur, tout fait plier sous sou autorité. Mais ici, d'un péril on

était tombé dans un antre, de la liceuce aristocratique dans l'arbitraire du despotisme royal, qui, se regardant comme au-dessus de toute loi, se mettait quelquefois an-dessus de tonte justice, et disposait à son gré de la fortune, de la liberté et de la vie des citoyens. On vit alors uon-seulement des coufiscations et des



emprisonuements arbitraires, mais des condamnations capitales prououcées par simples lettres pateutes adressées au parlement,

Ce n'est pas que Richelien fût un ennemi systématique de l'aristocratie. Il abaissa les grands, mais non pas la noblesse. Il l'estimait nécessaire et avait horreur, autaut peut-être que Saint-Simon, du pèle-mèle des classes. Il voulait que chacun restát à sa place, et, quoiqu'il fet lui-méme de bieu petite maison, quoiqu'il fet lui-méme de bieu petite maison, curvajat que la naisance pouvait suri lea de beaucou de choses, et à la rigueur il n'eût rieu demandé de plus, même pour faire un hou évique. Il s'indigne de la place que la bourgeoisie tieut déjà dans l'État par les charges qu'elle occupe. Il sout présumpters, les charges qu'elle occupe. Il sout présumpters,

grands Comple

dici-li, inseph tel point que de vouloir avoir le premier leus, où it su peuvent avoir que le troisieme, ce qui est tellement contre la raison et contre lo bien de votre service, qu'il est absolument nécessaire d'azqu'il est aboulement nécessaire d'azla France ne serati plus ce qu'elle a été et ce qu'elle doit étre, mais seulement un corpe monstreuxe qui, comme tel, ne pourrait rovir de subsistance ni de durèe. Et comme il n'a pas l'àbatiche de reculte devant la conséquence de ses principes, il veu, dans le vant le conséquence de ses principes, il veu, dans le vant le conséquence de ses principes, il veu, dans le vant le conséquence de ses principes, il veu, dans le vant le conséquence de ses principes, il veu, dans le vant le conséquence de ses principes, il veu dans donze villes, où il en lassers un de jéssites et un de séculiers, et à Paris, où il y en aut vrios de laques et

un de jésuire, « afin d'arrêter la manie qu'ont les pauvres gens de faire étudie leur enfants, co qui les étoures du trafic et de la guerre. » Des marchands et des soldats, voits e qu'il demande au tiers étoure la laisse dans le même but subsister la visalité des charges qui subsitité pour les fonctions publiques l'hérédité à la concurrence, ce qui retiendra d'autant les bourreois dans le trafic.

Nous lui reprochions tout à l'heure d'avoir mal géré les finances. Mais il considérait l'impôt à un double point de vue, comme moyen de fournir des resources à l'État, comme moyen aussi de tenir le penple dans l'Obéissance : « Tous les politiques sont d'accord, ditlì, que si les peuples étaient trop à leur aise, il serait



Le Jardin des plantes, créé par Richelieu en 1626, d'eprès une gravure du temps.

impossible de les contenir dans les règles de leur devoir.... S'ils étaient libres de tributs, ils penseraieut l'étre de l'obéissance. » Et il les compare aux mulets « qui se gâtent par un long repos, plus que par le travail. »

Le terrible ministre n'avait pas que le goût du pouvoir; il avait fussi celui des lettres et des arts; pluseurs établissements utiles ou magnifiques datent de son ministère. Il institua l'Académie française, en 1635, la destinant à gouverner la langue et à régler le goût litéraire ; il reconstruisit la Sorbonne, où l'on voit encore

 Il fixa à quarante le nombre de sex membres, et ce nombre n'e jamais été dépassé. L'Acatémie e, à sa tête, un directeur et un chanceller, qui sont temporaires, un secrétaire, qui est perpeluel. Tout y est à l'élection et à la majorité des voix. Il feut

son tombeau, chef-d'eurre de Girardon; il bătit le collège du Pleais el Podici-d'aronte (Pelais-Popy), dont il fi don au roi; enfiu il fonda l'Imprimerie rypale et cre le Jacilio des plantes, apport fini il Macéman d'histoire naturelle, pour l'instruction des étudiants en médecire. Il montra aux écrivais une déférence à laquelle ceux-ci n'étaient pas habitués. Il suipeait que Chapelaine et Gombault restassent couverte desaulais. Ni l'un ni l'autre n'étaient de grande esprix, assurégent mais il hocorai les elettres en leur personne.

une majorité de dix-huit voix ou moi: a pour valider une élection et le récipiendeire prononce un discours de réception auquel réponds un membre désigné à oet effet, L'Academie déceme des prix de diverses sortes et e donné déjà eis éditions de son dictionnaire; la dernaire est de 1835. Le jour de la reddition de Montauban, les ministres protestants se présentent devant lui. Il refase de les recevoir « comme corps d'Église, » mais il les admet « comme gens qui faisaient profession des lettres. » Ces égards, continués par Louis XIV, préparaient l'importance politique de la littérature au dix-huitième siè-el Il pensionan des savants et des poètes, entre autres

Corneille: il encouragea le peintre Vonsi, et il rappela de Rome le Ponssin; enfin, il vit naltre le grand siecle littéraire de la France, comme il en a commencé le grand siècle politique; car le Cid est de l'année 1836, et le Discours de lanvétor de 1637. Il étaitiui-même un écrivain remarquable. S'il est tort de vouloir faire des tragédies et de se croire l'égal de Corneille; il compossa une foule



Installation de l'Académie fr. nçaise par Richeileu en 1635.

d'ouvrages théologiques fort estimés de son temps, et des Mémoires, un Testoment politique, qui le sont heauconp du nôtre. On y trouve souvent de l'emphase et le style prétentieux de l'époque, nais quelquefois aussi une énergie tonte cornélienne.

Tenons-lui compte encore d'autre chose : il aima passionnément la France et la grandeur de son pays. En 1638, son confident, son ami, le père Joseph se mourait. Richelieu court près de lui et pour soulager sa douleur, pour adoucir son agonie, il ne trouve que co cri : « Courage, père Joseph, courage, Brisach est à noust ! Louis XIII ne changes rien à la politique du cardinal, et appela au consell celui qui ponvait la continner, Jules Mazarin, l'ami et le dépositier des pensées du

grand ministre. Louis ne survécut à Richelien que six mois (14 mai 1643), comme s'ils étaient tous deux inséparables dans la vie, ainsi qu'ils le sont dans l'histoire. Ce prince ne mérite pas le dédain qu'on a pour lui.

Il ne faut point dire, avec Saint-Simon, que « les Muses ont donné au ministre bien de la gloire qu'elles ont dérobée au maître. » Mais il garda dix-hnit ans un ministre qu'il aimait peu; il en fit moins son conseiller



Les sceaux de France,

que le dépositaire de sa toute-puissance et le dictateur | dévouement pour l'intérêt public. D'ailleurs, Louis XIII de la France. Cette résignation à accepter un ministre dont les exigences furent sonvent pénibles, quelquefois dont les exigences furent souvent pénibles, quelquefois | sur le trône une verte cruelles, doit être comptée an prince qui ent ce rare | chasteté de saint Louis.

avait du courage, parfois de la décision, et il montra sur le trône une vertu qui s'y est vue rarement, la



Le pont Saint-Michel sous Louis XIII, d'après uns gravure du temps-

l'année 1627, y fit bâtir un petit château qui a été | laquelle Louis XIV renonça.

C'est ce prince qui commença Versailles. La sei- | conservé par son fils. Il forme le centre du palais, au gnearie de ce lien appartenait aux évêques de Paris fond de la conr de marbre. On y retrouve l'emploi de (archevêques depuis 1622). Louis XIII l'acheta et, dès la brique rouge, très à la mode sous Henri IV, et à § 5. UN PROCÈS DE MAOIE; URBA'N ORANDIER: UN PHILO-SOPRE BRULÉ; VANINI; LA OAZETTE; LE MONT-DE-PIÉTÉ. LES POSTES ET LES THÉATRES; MIRAME.

A regarder le dix-septième siècle par bien des côtés, on y voit l'esprit de société, la culture de l'intelligence amener l'adoucissement des mœnrs; mais, d'autre part, on y sent vivre encore un dernier reste

de l'esprit du moyen âge. Les mêmes hommes qui entendirent les accents inspirés du Cid et de Polyacute not pu voir brûler un malhenrenx sonpconné d'avoir des relations avec le diable, et un fou qui avait perdu sa raison à la recherche de problèmes insolubles. Ces deux procès, qui eurent un grand retentissement sous Louis XIII. Sont ceux du curé lirbain Grandier et du



Supplice d'Urbam Grandier, 18 soût 1694. (Page 94, col. 2.)

philosophe Vanini. Le curé était orthodoxe; il disait sa messe suivant les canons de l'Église; il avait même fait ses étades dans le collège des Jésuies de Bordeaux; mais, par malheur, il était beau, bien fait et s'avies décrire un livre contre le célibat des prêtres, qu'il ent soin cependant de ne point publier. Ajonter à cela qu'il n'aimait bas les moines, ce qui était s'exposer à de

cruelles vengeacces. Lucio Vanini était, comme son nom l'indique, né en Italie, Il fut élevé an milien des discussions philosophiques, é, croyant échapper à l'inquisition, vint en France, où le fanatisme semblait moins grand qu'en son pays. Cest à Lyon qu'il publia, en 1615, son premier écrit sous co titre bizarre : Amphithédire de la Providence tiersulle, majque et



diein, chritien at physique; attrologie calholique conser les anciens philicophes, les athies, les épiciriens les péripatiticiens et les stoiciens. Vanini proclamait Aristote comme son maître; mais il entendait les éricules tote comme son maître; mais il entendait les éricules tote comme son maître; mais il entendait les éricules et ne faisait un cas des scolastiques. C'était un garand dauger : quatre ans après ce premier ouvrage contre l'athésime. Vanini fut condaime hour canant d'athésime.

Il est vrai que, dans l'intervalle, il avait publié ma arte livre, où il derchit à dévoiur les secrets de la nature, « reine et déeas des mortels ; livre l'àde qu'on y troussil, amaig ent inaurat pas dé faire envoyer son auteur an gibet. En 1619, le parlement de jump l'algène, où il d'erut faire amende honoreble, jump l'algène, où il d'erut faire amende honoreble, l'auteur le le la comment de la comment de la comment puis partier réfusé de livre sa langue an hourreau. Il falt employer les tonsilles pour le la tiere; et, quand le fer la saini et la coups, junata ou s'entiquand le fer la saini et la coups, junata ou s'entimant de la comment de la comment de la comment de la comment pur la comment de la comment de la comment de la comment puis de la comment de la comme

La mort d'Urbaiu Grandier emprunte aux circonstances quelque chose d'encore plus odieux. Ou l'accusait de sorcellerie. Il avait, disait-ou, fait abattre une uuée de démous sur le couvent des Ursulines de Loudun. Ces Ursulines étaieut logées dans une maison particulière et recevaient de jeunes élèves. Une graude licence régnait dans le convent, et, la nuit, les jeunes pensionnaires faisaient sonvent du bruit pour se divertir. Le prieur mourut. On crut voir revenir son esprit. La frayeur troubla quelques têtes faibles et l'hallucination gagna presque toute la communauté. C'était une de ces épidémies morales qui sont aussi contagieuses que certaines maladies physiques, et que la médecine d'aujourd'hui sait guérir, comme elle vieut tout récemment de le faire dans une petite ville de la haute Savoie, par des procédés tout laïques. Il se peut encore qu'à Loudun ces étranges phénomènes ne fusseut, ainsi que le prétendaient les défensenrs de l'accusé, qu'une comédie organisée par ses ennemis. Il est étoupant, en effet, que toutes ces jennes filles, quand on leur demanda d'où venait le démon qui les possédait, aient nommé Grandier. Il fut arrêté et jugé par une commission que l'on composa, eu grande partie, de ses accusateurs. Eux-mêmes, bien entendu, croyaient fort an diable, aux sorciers, et avaient grand'peur des uns et des autres. Pour voir si le panyre curé u'avait pas sur le corps des marques sataniques révélant le pacte qu'il avait nécessairement conclu avec le démon, ls envoyèrent un chirurgien pour le raser, l'épiler et le piquer. Sous prétexte de chercher les parties du corps moins sensibles que les autres et où serait la marque du diable, le chirorgien lui percait les chairs jusqu'aux os. Le malheureux ne prouva que trop par ses cris qu'il était un homme comme les autres. Pour lui faire avouer ce qu'ou désirait si fort apprendre, ou lui donna la question. La torture fut si violente, « qu'il en eut les jambes rompues et que la moelle des os eu sortit à la vue de tout le monde. Il perdit plusieurs fois connaissance, qui ne lui fut rendne qu'à force de couns redoublés . . On le mena au supplice précédé de prêtres revêtus d'aubes et d'étoles qui l'enorissient et lui jetaient de l'eau bénite an visage quaud i voulsit parler an peuple. On l'attacha à un cercle de fer, et on devait l'érangler avant de mettre le feu au blûcher; mais on uous la corde de manière que le bourreau ne port la serre, de sorte qu'il fint brid iff. Les moises présidaient a cette cérémonie, et leur impatience était si grande, qu'un récolie et deux caponies, es nastteutre l'ordre du hourreau, saisirent des torches de paulle en mierul le fer (18 adoit 1834).

On a vouln faire de ce procès un acte politique. Cela un le rendrat pas moins coliux. Mais Richelhey, dans ses Minofrez, lui conserve le caractère religieux. Le grand ministre croyai nau possèdé du démon comme à la pierre philosophale, e il estime que Grandier avait et très-justement brûld, montrunt par là que les sesprits les plus forts ne le sont pas encore assex pour chapper aux étreites des préjugés de leur temps.

Cependant c'était à la même époque que unissait, bien humble et bien modeste, le plus grand eunemi des fansses idées et des manyaises croyances, le journal. En 1631, Théophraste Renaudot, originaire de la ville qu'habitait Grandier, de Londuu, publiait la première Gazette. Renaudot était directeur d'un bureau d'adresses. Sa maison, située dans la rue de la Calandre, au Grand-Coq, était le rendez-vous d'une foule de gens de toute condition et l'écho de tous les bruits de la ville. Cette faculté d'information lui donna l'idée de répaudre ce qu'il apprenait. Il créa sa gazette, qui paraissait tous les huit jours eu une demi-feuille inquarto. Richelieu comprit tout de suite la force de ce pouvoir nouveau et s'en servit pour diriger l'opiniou. Mais la Gazette faisait quelquefois montre d'indépeudance et disait : « Seulement je ferai en ce lien, aux princes et aux États étrangers, la prière de ne perdre inutilement le temps à vouloir fermer le passage à mes nouvelles, vu que c'est une marchandise dont le commerce ne s'est jamais pu défendre et qui tient cela de la nature des torrents, qu'il se grossit par la résistance. » C'était fièrement inaugurer la naissance de cette force

nouvelle, alors bien modeste, aujourd'hui si puissante. On doit encore à Resaudot une utile institution, les monts-de-piété. L'Italie et la Flandre eu avaient, mais c'étaient de véritables bauques. Renaudot eut le premier l'idée de prets sur gages, sur meubles. Il sollicita plusieurs fois l'autorisation de fonder un mont-deiété. Comme on différait toujours de la lui accorder, il la prit, et un arrêt du conseil de 1637 la lui confirma. Renaudot explique lui-même le caractère de la nouvelle institution : « Cenx qui ne veuleut pas se défaire de leurs meubles et toutefois out affaire d'argent, en trouvent dessus et ont, en payant six deniers ponr livre de la somme qu'ils toucherout, jusqu'à deux mois pour faire leur rachat.... S'ils le désireut, on leur continue ladite faculté de rachat pour autres deux mois, en payant pareil droit de six deniers pour livre. aiusi tant que la chose vendue ue sera point dépérie, »

Les postes reçurent aussi à cette époque de notables mediorations, Junqu'abors elles étaient réserrées aux courriers du roi, Ces courriers parent, sous Louis XIII. transporter des dépétables privèes. Les départs furent réguliers, des bureaux s'ouvrirent dans les grandes villes, et enfin on établit ut natri femançuable par se modération. Le port d'une Jettre de Paris à Lyou était utaé à deux sous (anjourd'hui trente ceutimes). Quel-

ques années après (1653), la petite poste était établie à Paris pour l'intérieur de la ville. Le tabac, dont l'usage se répandit en France, fut

Le tabac, dont l'usage se répandit en France, fui imposé eu 1629. Le tabac étranger paya treute sous par livre. Le gouvernement ne soupçounait pas alors quelle source de richesse il trouverait plus tard dans

la fumée de cette plante l

Puisque nous en sommes aux institutions ou curiosités du temps, rappelons pour n'avoir pas à y revenir l'établissement en 1653 de la première fontine ou socrèté d'assurances mutuelles sur la vie par l'Italien Tonit et, en 1655, de la première fabrique de las au mêter insallée dans le chiteou de Matiral, au hois de mêter insallée dans le chiteou de Matiral, au hois de d'Orient à Paris le café, que l'ambassadeur otteman mit à la mode en 1659.

Cette société, qui voyait brûler avec plaisir un sorcier ou un philosophe, commençait cependant à avoir un goût moins grossier en fait de divertissements, et, quand on ne pendait point, s'amusait à voir des tragédies moins terribles. Le theatre prenait faveur, non plus le théâtre primitif du moven âge, où la foule restait muette et attentive devant des scèncs tirées de l'Évangile, mais le théâtre comme nous l'entendons, lieu de réution et de récréation littéraire. Un arrêt de 1548 avait interdit aux confrères de la Passion la représentation des mystères. Leur salle de l'hôtel de Bourgogne, rue Mancouseil, anjourd'hui la halle aux cuirs, fut louée à d'autres comédieus qui grandirent rapidement dans la favenr du publie. Ils jouaient pendant le jour. C'est ce que nous apprend une ordonnance de police datée de 1609.

dix sols aux loges et galeries. »

Louis XIII finit par nommer ces acteurs de l'hôtol
de Bourgogne, ses comédiens, ordinaires. Ils prirent
alors le titre de troupe royale, et obtinrent non-seuloment la révocation des priviléges accordés aux confrères, mais encore l'injuste confixation de la salle

même de l'hôtel de Bourgogne. Ce fut cette troupe qui représenta les œuvres de Corneille.

Nous nous plaignons parfois de nos théâtres, voyons comment étaient organisés ceux de nos pères :

Une salle carrée, les loges appliquées courre les parais latérales d'oi lon ne pouvait toir à secte qué decôté, point d'ordestre, les voides près des coalises, un destination de la coalise de la coa

chandelles ou de les hner, selon qu'ils s'acquittaient de leur service avec plus on moins d'adresse. On jetait aussi des pommes sur les violons quand ils tardaient, à l'entr'acte, à commencer leur symphonie.

Les seigneurs et les bourgeois n'oublisieux cependant pas le confortable, et un historien du théâter français, Chapuzeaux, parle de distributiries de confitures et de hiqueux. L'écte on presuit de celles qui refatichissen, l'hiver de celles qui réchauffent, du roscelloi, du via d'Éspagne. J'ai vu le temps que l'ons accusait dans les mêmes lleus que de la hiere et de la misure, a de quelque céde q'uo as course, Paris au fai jamais ui si besu, ni si pompeux qu'aujourd'hui. Que d'inti-il douc du Paris d'à prive du Paris d'a pose d'inti-il douc du Paris d'à prive du

Nots parlerous plus loin des chefs-d'euvre qui frenet josé dans ces pauvres salles de théâtre, mais nous ne pouvous fauiter l'époque de Richelieu sans faire mention d'une pièce qui occupa le grand cardinal autant que les afairres les plus difficiles de son minantre, n' d'une pièce qui occupa le grand cardinal sons propose du li flut dups la cottour; conse voulone parler de la tragedie de Morant, competence autorité de la tragedie de Morant competence que se sur les magnificiences isouise qui d'hélieut personaes et ne sanxa point l'ouvrage. L'abbé de Marolles qui la vit jouer va nous se dire le socché ;

« Il y eut aussi cette même année 1639 force magnificence dans le Palais-Cardinal pour la grande comédie de Mirame, qui fut représentée devant le roi et la reine avec des machines qui faisaient lever le soleil et la lune, et paraitre la mer dans l'éloignement, chargée de vaisseaux. On n'y entrait que par billets, et ces hillets n étaient donnés qu'à ceux qui se tronvaient marqués aur le mémoire de Son Eminence, chacun selon son rang, son ordre et sa profession. Il y avait des places pour les évêques, pour les abbés, et même pour les confesseurs de M. le cardinal. Je me tronvai du nombre des ecclésiastiques et je la vis commodément, mais, pour dire la vérité, je n'en trouvai pas l'action beaucoup meilleure par tontes ces belles machines et grandes perspectives. Les veux se lasseut bientôt de cela, et l'esprit de ceux qui s'y connaissent n'est guère plus sa-

tisfait. Le principal des comédies, à mou avis, est le

recit des hons auteurs, l'invention du poête et les beaux vers; le reste n'est qu'un embarras inutile.

«Monseigneur de Valency, Jors révique de Charres et qui fin hiendis carbevique de Riem, partu en habit court un ri. Bit de l'action et doesendit de dessus le sant le partie de l'action et doesendit de dessus le sante planieurs officiers qui portient trugi bassin de vases dorrès, chargés de citrous doux et de confirmer, en consider de quoi les tuiles du hébres s'avvirrent para faire paratire une grande salle ois se tint le bal, Eminence, un pas derrèse elle, avait un manteau long de tafficas conferre de feu, suit un manteau long de tafficas conferre de feu, sur une sinarre de petite édific; et le rois e vitra sussiói que la condide frii finie. An estat, si je une trompe, cette pièce ne n'avait point apport tuit d'appareit, ausquéles ou avait point apport tuit d'appareit, ausquéles out.

Richeleu en fut douc pour ses frais de luxe et d'esprit. Les grands ministres trouvent ridicule que les poétes se mèlent de politique; le jour de la représentation de Nirame, les poètes prirent leur revanche sur le ministre qui se piquait de poésie.



I boogle



# CHAPITRE LVI.

# MINORITÉ DE LOUIS XIV ET ADMINISTRATION DE MAZARIN. S 1. RÉGENCE D'ANNE D'AUTRICHE; MAZARIN ET LES IMPORTANTS.

La fils afue de Lonis XIII svait moins de cinq ans. qui devait décider de toutes les affaires, h la pluralités don père, qui se défait de la ricu, mélés la teutes de sevis i. Anne d'Autriche estaciait hien op paralités intrigues de l'aristocratie, sous Richelieu, lui avait ter des tuteurs, après aveir en si lengtemps des mai. Inside la régence, mais en placaup nebré d'elle un comme il tres; elle fatta le parlement : Elle serait toujeurs



Lit de justice tenu par Louis XIV à l'âge de quatre ans. (18 mai 104%)

demandait d'annuler les dernières velentés de son époux. Le parlement, heureux de rentrer par ce conp | « avec pouveir de faire choix de telles personnes que

bien aise, disait-elle, de se servir des conseils d'une | éclatant dans la vie politique, cassa le testament du rei anssi auguste compagnie ; » en même temps, elle lui | avec la même facilité qu'il anrait jugé la canse d'un particulier. Anne d'Autriche fut proclamée régente, que ses soldats araient pourtant enlevé. On avait songé à le nommer gouverneur du roi. Sa mort fut nu deuil public. Les Weimariens, obéssant mai à plusieurs chofs, s'étaient laissé surprendre par les Impériaux à Duttlingen, dans des cantonnements trop séparés. Tarenne, nommé maréchal à treute-deuxans, rasse mble les débris de cette armée et la recompose. Condé hi ambre.

10 000 hommes, et, le 3 août, ils attaquent le général bavarois, Mercy, sons les murs de Fribourg en Brisgan. « L'art le plus habile et la plus henreuse disposition

« L arī le pius habile et la plins henreuse disposition da terrain semblaient protéger le camp des Bavarois. De hautes montagnes et un hois marécageux en formaient l'enceipte; tous les abords en étaient garnis de redoutes et de palissades; des postes nombreux conredoutes et de palissades; des postes nombreux con-

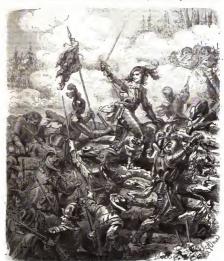

Bataille de Frikourg en Stragau, appelée aussi journée des Abatis (3 août 1643), d'avrès une ancienne gravure.

(Page 101, col. 1.)

vraient les revers des hauteurs. Le duc d'Enghien se charges de l'attaque directe par les montagnes; le maréchal de Turenne prit un chemin détourné, pour gagner une autre issue qui s'ouvrait sur le flanc de l'ennemi et que défendait me ravine profonde avec un épais abatis de bois. Les deux approches devaient se faire en même temps, quelques beures avant la mit.

Quand le dnc d'Enghien supposa que le maréchal avait atteint le but de sa marche, il donna l'ordre da combat. Deut de ses régiments furent d'abord reponssés; alors il mit pied à terre avec le maréchal de Guiche et conduist lui-même à la charge les régiments de Conti et de Maxarin; tous les volontaires se précipitèmen sur ses pas. Ce mouvement, entralanta le reste de l'armée, les palissades firent franchies, les redoutes emportées, la ligne de défense rompne, et l'on se posta sur la croupe de la montagne, dont les Bavarois avaient bravement disputé tous les échelons. De sou côté, le maréchal de Turenne avait forcé les premières défenses qui fermaient l'étroite entrée où se portait son attaque; il y avait trouvé une vigoureuse résistance et les meilleures troupes du comte de Mercy : des combats meurtriers avaient eu lieu à chaque pas. Il n'avait pu pénétrer et s'étendre dans la plaine où reposait le camp ennemi, mais il en occupait le passage à la portée du mousquet des Bavarois. La nuit arrêta les combattants dans cette position qu'on croyait retrouver le lendemain : mais le jour la montra changée à l'avantage des Allemands. Abandonuant au duc d'Enchien la montagne qu'il avait occupée, au vicomte de Turenne l'entrée de la plaine, le général Mercy avait improvisé un autre retranchement sur nue hauteur plus près de Fribourg, où il rallia toutes ses troupes et son canon. Alors les Français se répandirent sans obstacle des deux côtés sur le terrain où l'ennemi se tenait la veille. Une forte pluie et la fatigue du combat précédent obligèrent le duc d'Enghien à se reposer toute cette journée. Le matin de celle qui suivit (5 août), les Français s'avancèrent contre le nonvel obstacle qu'on leur avait créé. L'ue première tentative imprudemment faite par un des maréchaux de camp engagea le combat avant que l'ordre en fût donné. Rien n'étant prêt pour la sontenir, les assaillants et ceux que le bruit avait appelés à leur aide furent fort maltraités par l'ennemi. Le duc d'Enghien, à l'armée duquel ces troupes appartenaient, courut pour les rallier, les maintint quelque temps à force de courage, perdit la plus grande partie de ses geus et fut contraint de se retirer. Joint ensuite au maréchal de Turenne, il vonlut essayer une nouvelle attaque, qui fni encore sans autre succès qu'un immense carnage. La nuit seule y mit fin, laissant les Allemands martres de leurs positions et les Français dans le camp où ils s'étaient établis. Telle avait été, dans la simplicité de ses résultats positifs, la hataille de Fribourg, dont il a bien falln retrancher le fait, devenu historique comme tant d'autres, du bâton de commandement jeté dans les lignes ennemies par le prince de Condé, pnisque aucun de ses contempurains n'en a en connaissance : Cette bataille avait duré soixante heures, divisées par un jour de repos sous les armes. On n'y avait ni gagné du terrain, ni débusqué l'ennemi, ni sauvé ou délivrénne ville; mais, de part et d'autre, s'était montrée une admirable valeur : ici, unie à l'habileté qui évite les fautes; là, jointe au coup d'œil rspide qui les comprend et les répare. Il était difficile d'y reconnaître pour l'un ou pour l'antre une victoire; le plus clair

pour i un ou pour rantre une vactorre; le plus clair ctatt une parte étorme pour tous les deux. « (Bazin.) Morcy s'élaligne sans être inquiété, mais il s'avoux vaince, en laissant les deux généraux enlever Philippehoury, Worms, Mayence, et ainsi nettover d'ennemis

les bords du Rhin.

Tandis que Condé retourne à Paris jouir des accla-

t. On a fait mieux: on a donné à Condé na Maton de marchal de France, oublissia qu'il n'avant jamais de t qu'il ne pon-vait pas être marchals Mais si Condé n'a pès peté son blion de commandoune il date as canne) dans les retranchements entennems, pour l'aller chercher l'épès à la main, il est bien certain qu'il s'y serait volontiers peut l'indement de la main, il est bien certain qu'il s'y serait volontiers peté lui-même.

mations populaires, Turenne s'engage avec trop de confiance à travers l'Empire pour répondre à l'appel de Torstenson, qui lui a donné rendez-vous à Vienne, et il est vaincu à Marienthal par Mercy (mai 1645). Le duc d'Enghien accourt avec des renforts, fait reculer l'ennemi, pénètre jusqu'en Bavière, et achève la déroute de l'armée impériale dans la sanglante affaire de Nordlingen, où Mercy est tué (août 1646). En 1646, il passe en Flandre; il assiège Dunkerque à la vue des Espagnols et donne le premier cette place à la France. L'année suivante, il est en Catalogne, où il y a des revers à réparer; il assiège Lèrida, que deux maréchaux avaient déjà altaquée vainement; il est reponssé (1647). C'était sa première défaite : il la répare sur nn antre théâtre. Son absence avait rendu le courage aux Espagnols dans le nord, et l'archiduc Léopold, frère de l'empereur, s'était avancé jusqu'à Lens, en Artois: Conde les heurta avec sa vigueur ordinaire. En deux heures la hataille fut gagnée (10 soût 1648).

Turene opfrait toojuer, en Allemagen, et, par sa tectique à la fisi seante et hanfei, jeuit les fandemente d'une riputation que le temps n'a fait qu'accretire. Reins a Sodiois Wenquel, successer de Toristenon, il gagen les hatailles de Lavingen (nor., 1617) et de Saumerhaunen (mai 1689; il contriguire l'étor et de Saumerhaunen (mai 1689; il contriguire l'étore de Bavier à soutre de see East, à l'âge de quatre-light sans et auss une pluis torrestielle qui grossit tout à coup le seut de l'Inn, il marchait sur Venne. On agits un instant, au conseil de l'emperque.

si Ferdinand III ne fuirait pas de sa capitale Il y avait longtemps que l'on négociait. Proposées dès 1641, les conférences s'étaient ouvertes le 10 avril 1643, dans deux villes de Westphalie, à Munster et à Osnabrück. Il s'agissait de remanier la carte de l'Europe, après une guerre qui avait duré trente ans, de donner à l'Empire une constitution nouvelle et de régler le droit public et religieux de plusieurs nations chrétiennes. La France fut représentée à ce congrès par d'habiles négociateurs, le comte d'Avaux et Abel Servien; mais ses meilleurs diplomates, c'étaient Condé et Turenne, dont l'épée avait simplifié les négociations en rendant la paix uécessaire. Pourtant, au dernier moment, l'Espagne se retira, espérant profiter des troubles de la Fronde qui commençaient alors en France'. Les autres États, pressés d'en finir, signèrent le traité (24 octobre 1648).

Dana la guerre de Trente una J'Antriche vanit esgan d'étoufire la liberies religiones et politiques de l'Allemapper; l'Autriche étant vainone, ce qu'elle avant vouls abstrue subsistis su grandir convor. Les profestants curent plaine liberié de conceinne, et l'anterité impériale, augetire monqueste, foi analité; les princes et Sais silienands, confirmés deur l'exercico plain ce de l'act silienands, confirmés deur l'exercico plain le deuts de s'allema 4 des ginisances entrepriss, pour que co ne fit, deast une restriction valon, « zi contre l'empereur si contre l'Empire. »

1. Elle venait de dompter elle-même les Napolitains qui a'éstaint révoltes sous la conduite du pécheur Maximillo, puis aveires appeil le des de doise, descendant par les formes de aveires appeil le des de doise, descendant par les formes de la calific de la calificación de la calific de la calificación de la califica

traire du cardinal de Richelieu, qui avait l'esprit hardi tel count timile. » Si Richelieu, qui était sujet à des accès de découragement, était tombé du pouvoir, il n'y serait pas remonté; tandis que Mazarin, deux fois figutín, nes aliassi jamais abattre, gonveran du lien de son exil et vint monrir dans le souverain commandement et dans l'extréme grandeur. » (Mispent.)

Cependant, tous ceux qui avaient souffert avec la reine, on popur les, chients accournes, et, se cryonat déjà les mattres de l'État, affectaient des airs de supériorité et de procession qui lirent donner à leur partie de proposition qui lirent de l'autorité de l'autor

irrivérencieusement une béte mitrée, et qui était entré an conseil avec le titre de ministre d'État; s'il faut en croire Gondi, la première dépéche écrite par lui aurait été une sommation aux Hellandais d'avoir à rentrer dans l'Égliss catholique, s'ils voulaient rester dans l'alliance de la France.

Il s'agissait de défaire l'onvrage de Richelieu; les importants ne s'en cachaient pas. L'ancienne amie de la reine, la duchesse de Chevreuse, revenne au Lonvre après dix ans d'exil, déclara bien haut qu'il fallait restituer aux grands tont ce que Louis XIII leur avait enlevé; mais depuis que la reine avait le pouvoir, elle en était devenno avare. Si elle n'avait pas voulu le partager avec d'habites conseillers, ce n'était pas pour l'a-

badonner à des brouillons qui recommençient les complots, et hientôt recommencerunt la guerre civile. Mélant à des raisons de politique des raisons de vanité, comme il arrive toujours quand les fennese gouvernent, elle se réfroidit pour le duc de Besufort, parce qu'ille découvrir qu'il était passionnément épris de la cette complice autrefois si chère de tant de péties cotette complice autrefois si chère de tant de péties coparations de bondoir, devint elle-même importune de

La déconverte d'une tentative d'assassinat contre Mazarin la décida à rumpre les derniers liens avec ses ancians amis. Poier fut relégué dans son diccère, Beaufort au donjon de Vinconnes, Vendone, le duchesse de Chievreuse et les antres « dans leurs maitres de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre le trois mois et d'entre (1640). L'Abbé Armaul reconte que, vers cette époque, Anne d'Autriche, se trouvant al Rueil dans la masson de Richeleu, s'arrèta devant son portrait, le considéra quelque temps en silence et dit : « Si cet homme vivait encore, il serait plus puissant que jamais. »

### § 2. SUITE DE LA GUERRE DE TRENTE ANS; VICTOIRES DE CONDÉ ET DE TURENNE.

La guerre étrangère continuait. La mort de Richelieu avait enhant il es Eugenois, lis avaient repril'ofinaire du Cété de la Champagne et ils assirjeasient Rocroy, sons la conduite d'un vieux capitaipe, don Francisco de Mellos, espérant, cotte ville prise, arriver à Paris sans obtatele; car les n'avaient desant eux qu'une armée inférieuxe en nombre et un genéral de vingt et un ans, Louis de Bourhon, alors le duc d'Engiten, plus tard le grand Condé.

Le fut le 19 mai 1643 que les armées se rencontrèrent. Les deux ailes, formées de cavalerie, s'abordèreut bien avant que le centre pût combattre. Condé,





Le duc de Beaufort.

la surprise de quelque nouvelle attaque; leur effroyahle décharge mel les udres en furrie; on ne voit plus que carnaçe; le sang enivre le soldat, jusqu'à ce que le grand prince, qua no pat voir éjorger ces hons comme de timides brebàs, caina les courages émus, et quels your requirement les courages émus, et quels your requirement les ojume prizos ches la vatoire avant relevé la haute contenance, à qui la clémence ajoutait de nouvelles grânde de partie par les contenances afoutait de nouvelles grânde.

Le due d'Enghien poursuirit son succès avec oute fongue, cette audace heurene qui citaint le caracire de cet autre Alexandre. Chaque année fut marquée par une victoire. Les Espagnois chassés de França, il s'empare en courant de Thionville (noût 1643), et se toure contre l'Antiche et ses alifié d'Allemagne. Nos affaires allaient mal de ce côté, Guébriant avait garpé une solide gélorè a condime l'armée veinarienne, la plus difficile qu'il y oût à tenir en ordre; mais il avait été mortlement blessé devant Rottwell, Les deux puissances qui axient amené cette défaite de l'Autriche avaient stipalé pour elles-mêmes d'importantes indemnités. La Subde ent l'Ille de Rugen, Wisnar, la Pourfanie occidentale avec Stettin, l'archevéché de Brême et l'évéché de Verden, c'est-3-dire, les bouches de trois grands fleuves allemadus, l'Orie, l'Elbe et le Weser, avec cinq millions d'écus et trois voix la diète.

La France continua d'occuper la Lorraine, tont en promestant de la restiture à no due, quand il aurait accepté nos conditions. Elle obtint la resonciation de l'Empire à tont droit sur les trois évéches, Most, Teal Empire à tont droit sur les trois évéches, Most, Teal ville de Pignerol, cédés par le disc de Savoise no 1631; sur l'Alsnee, qui lui fut abandomies, à l'exception de Strabsony, ce qui poratit sa froutière, en avant des Vosges, jusque a Blin. Elle ent encore, sur la rive droite de ce fieure, Vilena-Frisach na su fit recommidénte de ce fieure, vilena-Frisach na su fit recommidénte de ce fieure, vilena-Frisach na su fit recommidénte de la navigation du Ribit of parantie.

Cétaient de grands avantages, car, en conquérant l'Alsace, la France se plaçait, d'une part, entre la Lorraine et l'Allemagne, de l'autre au nord de la Franche-Comté, que depuis Henri IV elle enveloppait par le sud, de sorte que ces dens provinces se trouveront désormais à notre discrétion et que leur réunion à la France ne sera plus qu'une question de temps.

Non-seulement la France dessinait mieux ses frontières pour sa défense, elle prenait même une position offensive. Par Pignerol, elle avait un pied an delà des Alpes, en Italie: par Vieux-Brisach et Philippshourg, elle avait nn pied an delà du Rhin, en Allemagne. En faisant reconnaître aux États allemands le droit de contracter alliance avec des puissances étrangères, elle eut le moyen d'acheter toujours quelques-uns de ces princes indigents; et, en garantissant l'exécution du traité, elle se donna le droit d'intervenir à toute occasion dans les affaires de l'Allemagne. L'Empire, u'étaut plus qu'une sorte de confédération de quatre ou cinq cents États inthériens et catholiques, monarchiques et républicains, laignes et ecclésiastiques, deviendra nécessairement le théâtre de toutes les intrigues, le champ de bataille de l'Europe, comme l'Italie l'avait été an commencement des temps modernes, et pour les mêmes raisons : les divisions et l'anarchie.

Le traité de Wentphalie, qui set la hace de tontete convention diplomatique depuis le milion du disseptième siète jusquà. la Révolution française, metati fin à la supriantaté de la maison d'Astriche en Europe, et préparait celle de la maison de Boarbox. SI était finente pour l'Allemagne, oi le constitue l'anaugeniame qui dura encore des deux religious extinque et protessaria, e l'Opposition des intérêts qui sont neis de cette diversité de crysners, il fat tule à la Callemagne d'alors viant ires à domora la civiliaztion génerale et la France était déjà en plein siècle de Louis XIV.

#### S. 3. LA RÉVOLUTION D'ANGLETERRE DE 1648.

Pendant que ces grands événements s'accomplissaient d'un côté de la France et onvraient sur le Rhin de larges perspectives à notre politique, une révolution qui s'opérait de l'autre côté de notre froutière, an delà

de la Manche, assurait pour le moment notre grandeur, en abaissant une ancienne rivale. L'Angleterre, sous sa grande reine Élisabeth, avait,

on l'a vu, vaincu l'Espagne, aidé Henri IV à sortir du chaos sanglant des guerres de religion, contrihué à la fondation de la république des Provinces-Unies, enfin partagé avec nous le protectorat des États protestants.

Mais, en 1603, l'Angleterre était tombée des mains d'une femme, qui avait été nu grand roi, dans celles d'un personnage qui n'était pas même un homme, Jacques I" Stuart, on maitre Jacques, comme l'appelait Henri IV, ce roi pédant qui ne savait pas agir, mais qui discutait beanconp et écrivait encore plus. La dynastie des Tudors avait fondé de fait, en Angleterre, le ponvoir absoln : le premier des Stuarts, qui était incapable de l'exercer, prétendit le fonder en droit. Dans son livre intitulé la Vraie loi des monarchies libres, il déclarait que le roi commande et que le sujet obéit; que les rois règnent en vertu du droit divin; que le Tont-Puissant, dont ils sont l'image, les a placés au-dessus de la loi ; que, par couséquent, un prince pent faire des statuts et punir sans l'intervention d'un parlement, et qu'il n'est pas lié à la stricte observation des lois de l'État.

Ce que le roi écrivait, le clergé anglican l'érigeait en dogme, et, dans ses canons de 1606, il recommandait expressément l'obéissance absolne envers le

Cette donble affirmation était nes donble impradence. Il y a des problèmes qu'in se faut point poser, parce qu'ils provoquent des solations contraires. Le despoitsme peut vivre longtempe dans les fais, il na peut se hisser discnier longtemps. Pendant que Juques J' écrivait la thorie de l'obbissance passive, nation s'habituait par la discussion à la liberté, et y arriva hieutit par une révolution.

Trea nicium par une vocanium.

A l'avionament de Charles I. en 1828, l'Angeleure N. I avionament de Charles I. en 1828, l'Angeleure de moras graves et pures, appliqué, instruit, qui mainenti dans sa mason la règle et la d'ecnes. Mais cette joie diminus quand on vit Charles donner sa confance à Buckingham, que nous connaisson dejà, et permettre que les catholiques entourassent brayamment la nouvelle reine, cette segue de Louis XIII dont Richelieu

avait ménagé le mariage avec le roi anglais. Compromis par son entonrage, Charles In était, d'ailleurs, en dissentiment avec la nation sur les questions fondamentales du droit politique. Son père l'avait imbu des doctrines de l'absolutisme. Il voyait dans le reste de l'Enrope les libertés communales vaincnes, les prérogatives aristocratiques anéanties, et le ponvoir des rois élevé an-dessus de tonte contradiction et de tonte entrave. Charles Ier aimait ses sujets ; mais, pour assurer leur honheur, il entendait, comme les Tudors, garder sons clef lenr liberté. Il onblinit ce qui avait amené, nou la perte, mais l'éclipse des libertés publiques de l'Augleterre : la fatigue de trente années de guerre, darant la latte des deux Roses ; puis la question de la Réforme qui, pendant trente antres anuées, avait occupé tous les esprits; enfin la guerre avec Philippe II, où il s'était agi de l'existence même de l'Angleterre. En face de tels périls, le pays avait bien pu laisser ses rois preudre le ponvoir absoln ; mais maintenant que l'Espagne était monrante, que la France ue menacait pas encore, et que la question religieuse était décidément vidée, l'Angleterre voulait rentrer dans ses anciennes voies, et reprendre les libres allares de son gonvernement représentatif momentanément suspendues.

L'amour pour les libertés publiques se réveillait, en effet, an sein de la bourgeoisie qui, enrichie sous Élisabeth et Jacques l'\* par le commerce et par l'industrie, avait profité des prodigalités du roi et de ses conrisans pour devenir créancière de la noblesse et de la couronne. Elle sentait l'importance qu'elle avait

dans l'État. Elle formait la majorité dans la Chambre des communes; elle exerçait toutes, les professions libérales; elle était maîtresse des capitaux. Rien d'étonnant à ce qu'elle voulût maiutenant prendre part an porvoir, et contrôler les actes d'un gouvernement malhabile.

mananne. Une autre force poussait l'Angleterre dans cette voie. Le roi et les grands avaient hien fait, an seizième siècle, dans la religion, lenr réforme unt aristocratique; le penple u'avait pas fait la sienue, et cette ré-



forme populaire, démocratique, nulciale, commençait à paindre : Cétain celle des partiains. Henri VIII et Elisabeth avaisent constitot une Églisse officielle, trèinichement dorde, et plus doche eurore le porovier que ne l'avait jamais été l'Égliss catholique. Mais co-clerq, qui vivait dans la splendera, préchait l'obéis-sance absolue euvers les princes, et se déclarait linimente d'institutou drivie, se austificiais pioist coux à qui on avait mis la Rible à la main, et qui ne von-laiset plus y livre que le dévenement et la parrivel function de l'autorité de

des penuiers létites, que les imprécations des prophete tes courte les transa, que la répubation courte les habitudes idoltiriques de l'Église établie, courte sa hiérarchie, son culte, sa liturgie et ses formules conservées. Ceux qui demandeut des libertés politiques cours qui demandeut des libertés religieuses perocourrevont bienôt et, réunis, feront une révolution dont ils se disputerent ensuite les révultats.

Charles essaya d'abord de gouverner avec son parlement, en lui demandant de n'être qu'un instrument dans les mains de le royanti; pais le trouvats indicile, il se passa de lu product ones années. Más se passer des chambres, Cétati se condumer à l'économie e à l'inscion. Le rui cessa donc d'appayer les projestants de France; il accepta la pais que Richelius inà proposa, et pour cire mairre en Angelerre, renonce comme son père à toute scion sérieuse sur le continent. Il se tint à l'écart de la prande latte engagée entre les deux principes religieux qui se disputient l'empire da monde, q'i Angelerre, u'il Suissible vaut' l'empire da monde, q'i Angelerre, u'il Suissible vaut'

mise à la tête du protestantisme, resta sous Charles I<sup>ee</sup> étrangère à la guerre de Trente ans, tandis que Richelien et la France accablsient la maison d'Autriche et sauvaient les protestants d'Allemagne.

Cette politique sans dignité n'empêchait pas que la cour n'eût de grands besoins. Pour y satisfaire, ses ministres, Laud et Strafford, établirent des impôts illégaux et emprisonnèrent sans jugement leurs adversaires. L'archevêque Laud, surtont, ponrsuivait les dissidents avec une incroyable barbarie. Ainsi le doc-



Charles t", roi d'Angleterre (1625-1649), d'après le tablicau de Van Dyck.

test Leighton fut, pour une brechure, condamné au phoir, an fonsat, à un maiston des ornilles: a présquoi, le bourtrane lui fondit le nez et lui marqua la figure d'un fer rouge, Meme peines contre l'avect l'Prune, qui de pilor dissit à l'assistance : «Cléricies, si nons avons fait cas de notre liberé, nons ne serious par compromis la doire gardre-le bien, je vous en compromis la diver gardre-le bien, je vous en compromis che l'est gardre-le bien, je vous en compromis la doire gardre-le bien, je vous en conjure; tener forme, soyes fidèles la la casse de Dien et da pays, antremant vous tumberes, yous et vou edinats.

dans une éternelle servindes. - La persécution devint si vive, que des milliere d'hommes se détachèrent de la patrie. En 1827, des partiains allèrent an délà de l'Atlantique fonder une colonie autor de la baie de Massachassetti, trois ans plastard, d'autres s'etablirent dans la New-Hamphire el le Manne. Le geuverneums s'alarma de ce déplacement de populations désaffectionnées. Un ord'en conseil inortit les efinigations and dissidents. A ce moment, buit navires prêta à partré tétient à l'aucre dans la Tamies ser l'une d'auc dissi déjà monté Cromwell. Il obéit, mais d'antres continuèrent à chercher nn sol plus hospitalier. Les colonies anglaises d'Amérique, anjourd'bui les États-Unis, prirent ainsi naissance.

Après onze ans de despotisme, ayant sur les bras la guerre d'Écosse, Charles I\*\* se trouva dans l'impossibilité de continuer ce régime. Ses ressources diminuaient chaque jour et ses dangers croissaient de toutes parts. L'Écosse était soulevée, l'Angleterre désaffectionnée, l'armée qu'il mena contre les Écossais refusa de combattre. Sans soldats, sans argent et au milieu de la haine publique, il fut réduit à appeler auprès de lui les députés du pays. Ils vinrent, mais décidés à mettre fin à un despotisme sans grandeur. Dès les premiers jours, le parlement, soutenu par l'opinion publique. s'empara de l'autorité. Perception et administration de l'impôt, empruuts, jugements même, il envahit toutes les fonctions, tous les droits du pouvoir exécutif. Il abolit les tribunaux exceptionnels, proclama sa périodicité, enfiu décréta d'accusation le comte de Strafford, en qui se personnifiait toute la politique royale depuis onze aus. Au fond, c'était le procès de la royanté avant le procès du roi. Strafford fut condamné. Charles pouvait le sauver en refusant de sanctionner le bill ; il sigua l'arrêt de mort de son ministre. Strafford, à cette nouvelle, leva les mains au ciel et murmura : Nolite considere principibus et filiis hominum, quia non est salus in illis. - Ne placez point votre confiance dans les princes et les fils des hommes, il n'y

a point de salut à espérer d'eux. » Le jour de l'exécution, le gouverneur de la Tour l'engageait à prendre une voiture pour échapper aux violences du peuplo ; il refusa et sortità pied, précédant les gardes et promenant de tous côtés ses regards, comme s'il eût marché à la tête de ses soldats. Arrivé sur l'échafaud : « Je souhaite, dit-il, à ce royaume toutes les prospérités de la terre; vivant, je l'ai toujours fait; mourant, c'est mon seul vœu. Mais je supplie chacun de ceux qui m'écontent d'examiner sérieusement, et la main sur le cœur, si le début de la réformation d'un royaume doit être écrit en caractères de sang ; pensez-y bien en rentrant chez vous. » Puis il posa sa tête sur le billot et donna lui-même le signal (27 mai 1641). Laud, mis en prison en même temps que Strafford, ne fut condamné et exécuté que quatre ans après.

Charles tenta un coup d'Etat pour ressaisir le ponoir : il vint en personne au parlement dans le but d'arrêter lui-même les chefs de l'opposition. Mais la chambre refusa de livrer les députés, et devanl l'attiude menaçante du peuple, le roi n'oa employer la force. Il quitta Londres pour commencer la guerre civile (16492)

Le parti du parlement suit il capitale, les grandes luilles, les ports, la flotte. Le ri a vatt la plas grande partie de la noblesse, plas curreie aux armes que les troupes parlementares. Aussi estai d'adont l'aumtage. Mais le parlement redouble d'émpte : plusieurs membres des Commonses prirent les amuss. Hamphen leva parmi ses propres éctauciers, ses amis est ses voiupour au discipline et les violentes, ses amis est ses voiupour au discipline et les violentes de pour au discipline et les violentes de pour des parties de l'est partie de l'observité, forma dans las commés de l'est, avec les fils de formiers et les petits propriétaires, des eccalrons d'élite qui opposiant l'enflousissue religieur aux sestiments d'honneur qui animaisen les cavaliers. Tout en ce dernier plassiat aux finantiques des sectes puritians ; son eatly aiston religieuse, son empressement à se faire l'égal et le compaçon de ses plus grossiers panis, un langage à la fois supsique et familier, ses manières tour à tour triviales et enthousientes qui lei donneant l'air, tantò de le finapiration, tantò de la franchise, même ce libre et souple génie qui semblait nutrer un service d'une cause saine toutes les resources de l'habileté mondatine. Aussi et au-fil bientôt sur eux un puissant emadatie. Aussi et au Puissant emadatie.

pire.
Pendant trois années la gnerre l'ut indécise, malgré
l'indomphable ténacié des escadrons de Gromwell, qui
avaient mérité surié des escadrons de Gromwell, qui
obse de fer. Enfin, les républicains écrasèrent à Naseby la dernière armie royale (1645). Charles vainon
chercha nn refuge au milieu des Ecossis, qui le livrerent au parleuent pour 400 000 livres sterling (1647).

Gromwell négocia d'abord avec lui. Mais Charles viétait pas sionère. « Sois tranquille sur les concessions que je pourrai faire, écrivai-il à la reine. Je sarrai bien, quand il sere temps, comment il faut se conduire avec ces d'olse-bl, et au lieu d'une jarretière de les sie, je les accommoderai d'une jarretière de chandres de la commoderai d'une partier de chandres de la ruine du roi et fit commencer son procés (1848).

Charles comparut deunt une haute cont de justice, préside par John Berdahave di trijeç par Coussell. Il refusa de les reconnaitre pour juges, mais n'en fut pas moins condamné et acécudé devant son ancien pais de Whiteball. Il montre sur l'échsadud un admirable ange-froit, on regrettant de tous sea actes que a faiblesse lors du procès de Straffort. Cyne Dien come dont j'à permis l'exécution à l'égan de Straford est punie maintenant par une autre sentence injunte. y 6 férrier 1649.)

On comprend maintenant pourquoi Richelien avait de depuis 1629 libre de toute inquividue au najet de Aragheirer, et nous allous voir comment cutse prize de poussession de pouvoir par le parlement angiais encourages de l'antre dôté de la Manche des espérances et des tentitres qui n'allerates qui n'allerates qui n'allerate pas i loin, mais qui oblighent la cour de Prance de fuir de Paris et de commencer la guerre divile au moment of Charles d'Angleierre rentrait dans Londres vaince et prisonnier.

§ 4. GOUVERNEMENT INTÉRIEUR DE LA PRANCE DE 1643 A 1648; JOURNÉE DES BARRICADES; MATRIEU MOLÉ; RETZ; PAIX DE SAINT-GERMAIN.

On a vuçue Mazarin avaitocotiuné glorienesment au debors la politique de Richelieu, mas au dedans son pouvoir était ébranlè par les factions. C'est une senzine apprès la batalile de Leus qu'ent leu la journée de parès la batalile de Leus qu'ent leu la journée des parès la destaite de Leus qu'ent leu la journée de leus qu'ent leur le la commandation de les faitre parvienners non élévation et as qualité d'útmager, à farce de douceur, de souplesse et de molecule de la commandation de la

pas de s'humilier autant qu'il l'eût soubaité devant le monde; qui marchit dans les rues avec deux peits laquats derrière son carrosse... Toes les suité farent rappleis, tous les prisonniers remis en liberés, tous les criminels farent justifiés, tous ceux qui avaient perul des Careges y entrévent y ondonant tout, ons refusait rien; el Mine de Bourvais, estre autres, est permission de blair dans a plane fonçale; pas en souviens plus du nome des fait qui experie par chait réduir à la ces deux peits mont : La rrine est in Jonnel. Mais cet des d'or, naut vanté par les poétes contemporaiss, darra pes.

Le dernier règne avait légué d'immenses embarras financiers au cardinal Mazarin, qui les augmenta encore par sa mauvaise administration. Il lui fallait beancoup d'argent pour achever la guerre étrangère, ponr gagner les seigneurs en les pensionnant, et anssi pour satisfaire à sa scandaleuse avidité. Le surintendant était un antre Italien, Emery, impopulaire comme tous les ministres des finances de France, mais qui s'en inquiétait peu, « les financiers n'étant faits que pour être maudits. . C'est lui encore qui osait dire en plein conseil que la bonne foi n'était qu'une vertu de marchands. Aussi n'était-elle point à son usage ; il avait été condamné, vingt ans anparavant, comme banqueroutier frauduleux. Il eut recours à des expédients onéreux et vexatoires; il fit des emprunts à 25 pour 100; il créa des charges qu'il vendit ; il retrancha des quartiers aux rentiers de l'État; il retint une partie des gages des fonctionnaires; il remit en viguenr une ordonnance de 1548, tombée dans l'onbli, qui défendait de bâtir dans les faubourgs de Paris au delà de certaines limites, sons peine de démolition et d'amende, et par l'édit du toisé, il torça les propriétaires de se racheter à prix d'argent des peines portées contre les délinquants (1644); il mit une telle rigueur dans le reconvrement des impôts, qu'en 1646, il y eut à la fois dans les geôles du royaume 23 000 personnes pour les taxes, dont 5000 y moururent. « Tout le royaume, disait Omer Talon en janvier 1648, est malade d'inanition. Le paysan ne possède plus que son âme parce qu'elle n'a pu être vendue à l'encan. . Enfin, six mois plus tard, hanqueroute universelle, « attendu que les créanciers de l'État étaient tous des gens de rieu ou trop riches. » C'est de cette crise financière que sortit la Fronde.

La journée des Barricades est du 26 août. Depuis quo, par l'établissement de la paulette, les charges étaiont devennes une propriété héréditaire, parfaitement sûre, leur valenr vénale s'était singulièrement accrue. Il en rejaillissait sur ceux qui les détenaient la considération qui s'attache partout à la fortune, lorsque cette fortnne est honorée par la dignité des mœurs, le patriotisme et la supériorité des lumières. Les magistrats avaient trouvé dans cette sécurité et dans cette considération un esprit de fierté et d'indépendance qui faisait du parlement un fover d'opposition où étaient, au besoin, vivement défendas, contre les favoris, la noblesse, le clergé, et quelquefois contre la royanté même, les traditions nationales et les principes monarchiques. Depnis la mort de Richelieu, il s'était plus d'une fois essayé à la résistance et il se laissait appeler « le protectenr-né du penple. » La menace qui de loin en loin était faite de rembourser le prix des charges et de détruire par conséquent cette

hérédité des fonctions publiques, sans être bieu sériense, l'irritait pourtant. Les exigences financières du surintendant lui fournirent nn excellent prétexte de parler baut, en paraissant parler dans l'intérêt du peuple. Il s'était opposé, en 1644, à l'édit du toisé; il s'opposa, en 1646, à l'édit du tarif, qui remaniait les droits à payer pour l'entrée des marchandises dans Paris, de manière à lenr faire rendre davantage, « Aucons de messienrs do parlement, dit Omer Talon, le ressentirent en leur particulier, ayant été obligés de payer pour les fruits du cru de leurs maisons. » Ce ne fut qu'après de longues discussions que la levée de ces droits fut antorisée pour deux ans. Encore fallnt-il un lit de justice, mais la cour y entendit de dures vérités : « On prétend, dit Omer Talon, qu'il n'est point facile de conclure la paix avec les ennemis; qu'il est plus aisé de les forcer par les armes que de les sonmettre par la reison; qu'il est avantageux à l'État de ne pas laisser inutiles les victoires du roi qui ont augmenté nos frontières de nouvelles provinces. Soit que ces propositions scient vraies on fansses, nons pouvons dire à Votre Majesté que les victoires ne diminuent rien de la misère des peuples; qu'il y a des provinces entières où l'on ne se nourrit que d'nn peu de pain d'avoine et de son. Ces palmes et ces lauriers pour lesquels accroître on travaille les peuples, ne sont point comptés parmi les bonnes plantes, parce qu'elles ne portent aucun fruit qui soit bon pour la vie. Sire, toutes les provinces sont appauvries et épnisées. Ponr fonrnir an Inxe de Paris, on a mis imposition et fait des levées sur tontes les choses dont on s'est pu imaginer. » De nonveanx édits bursaux amenèrent un commencement d'émeute (janvier 1647); nn autre frappa directement les officiers des cours souveraines. Cette fois le parlement se cabra et santa à pieds joints dans la politique. La tête troublée par la popularité que leur valait cette persévérante opposition au ministre, les magistrats se dirent qu'ils tenaient la place des états généraux, qu'ils valaient bien le parlement d'Angleterre qui, à cette heure, faisait une révolution; et, le 13 mai 1648, les membres des quatre cours souveraines, le parlement, la chambre des comptes, la cour des aides et le grand conseil, s'unirent dans la chambre de Saint-Louis, an palais de justice, « pour servir le public et le particulier, et ri-former les abus de l'État. »

punite est particuler; a retormer a auto de l'Arc. Le premier ministre fit d'abord casser l'arrêt d'uvior; pais, se ravisant, il autorisa les délibérations de cette assemblée, qui présendait donner une constitution nouvelle à la France; et il décids, non sans peine, la régente à céder : « Yous étes vaillante, lui disait-il, comme nu soldat qui ne connaît pas le dançait.

Bil avait raison, le dançar chair grand, car beaucop de gene commençaire à les finies des questions qu'on no se faisait pas depais longetupe et qui anacent les révelulous. — Le parthemet gronds, dit le surface de la commençaire de la commençaire de la commençaire de munel, tost le manole s'éveille ; en chevelas commes à titude sel sois; en ou sele touvan plac. Os réfura, on cris, on se les deamada; et dans cette agitation le panpe entre dans le senentaire; il les en évolo qui doit toujours couvrir test en que l'on pent dire, et tout ce que l'ans peut criste du driel des peugles et du doits' que dans le illenot. La tallé du poliri profana tous oes mystères.

Les compagnies, en effet, proposèrent à la sanction royale vingt-sept articles, qui devaient être désormais la loi fondamentale de la monarchie. Quelques-unes de leurs demandes étaient excellentes, d'autres moins ntiles, la plupart impraticables. La plus importante était qu'à l'avenir les impôts ne ponrraient être légalement

perçus, s'ils n'avaient été discutés et enregistrés, avec la liberté de suffrages, par le parlement de Paris L'était faire passer une partie du pouvoir législatif à une aristocratie de denx cents magistrats, qui achetaient lenr charge. Une autre de lenrs réformes portait une atteinte profonde à la centralisation administrative créée



Le cardinal Mazarin (1602-1661).

par Richelien, en abolissant les intendants des provinces, ces oppresseurs de la patrie, comme les appelle le fougueux défenseur des grands, ces vils adulatenra d'un ponvoir tyrannique qui, selon le mot du cardinal de Retz, avaient frappé la noblesse et la magistrature à la prunelle de l'œil. Les compagnies étaient mieux inspirées, quand elles réclamaient des la victoire de Lens. Le roi, qui n'avait alors que dix ans,

garanties sérienses en favenr de la liberté individuelle, la suppression des lettres de cachet, des tribunanx extraordinaires, et surtout que toute personne, arrêtée par ordre du roi, fût interrogée dans les viugt-quatre heures ou relachée.

A ce moment même, le prince de Condé remportait

s'écria en l'apprenant : Le parlement sera bien fiébé. Ce grand succès donnant du cœur au cardinal, il résolnt de faire enliever trois des plus opinilàtres magistrats, Novion-Blancménil, Charton et Broussel. « Ils n'étaient pas chefs de parti, dit Voltaire, mais les instruments des chefs. Charton, homme très-borné, étair conque par le sobriguet de président Lé dis ça, parce

qu'il ouvrait et conclusit toujours ses avis par ces mois. Broussel n'avait de recommandable que ses cheveux blanes, sa haine contre lo ministère, et la réputation d'élever tonjours la voix contre la cour, sur quelque sajot que ce fit. Ses confrères en fissient peu do cas, mais la populace l'idolitrait. Au lieu de les enlever anns éclat, dans le silence de la nuit, le cardinal crut



Arrestation de Broussel (1648). (Page 110, col. 1.)

imposer an penple en les faisant arrêter en plein midi, tandis qu'on chantait le Te Deum à Notre-Dame pour la victoire de Lens, et que les Suisses de la chambre apportaient dans l'église soixante-treize drapeaux pris sur les ennemis. Ce înt précisément ce qui causa la subversion de nroyaume.

An sortir de l'église, la reine dit tout bas à Com-

minges: «Allez, et Dieu veuille vons assister. » Les grandsofficiers ne quittienti jumais la porsonne du roi: la vue de Comminges restant dans Notre-Dame pendant que la cour s'éloignait effraya les magistrats, qui se current meancés: «Chacun d'eux prit la fuite et, à leur gré, l'église n'avait pas assex de portes pour les laisser sortir au plus tôt. » Comminges avait envoyé chez Charton, on ne pat le trouver: Bianceménii fat pris assa peine. Le litentant s'était réservi l'expédition le plus périlleuse, l'arrestation de Broussel. Pierre Bross-sel logati dans une rou étroité de la Cité; les fentères de la maison donaiset sur le port Saint-Landry où nn grand nombre de mariniers se tensier ressemblés. Comminges fit svancer son carrouse devant la porte et monte. «Un petit bapasi la luyar nover sam differer, il se saint de l'entrée, «v y laineau deux gardes, monta ses de la comminge sur la fin de son diner, et sa famille autour de la Comminges liu dit qu'il lui appertait un ordre du rai pour se saint fe de sa promote na destant la revour se saint fe de sa promote na desta de la Comminges liu dit qu'il lui appertait un ordre du rai pour se saint fe de a prerouser, mais que

vil wenhit ti'jengwer la prien de lite la lettre de cachet qu'il lai amont, il d'wait qu'il le naivre et debirchet mei la les manis de la lettre de la compe qu'il avait itoniqué dans le parlement, se trouble actendant nommer le roi de cette sorte, et témoging que cette visile lui d'aphisait fort. Il la rispondit qu'il n'util pas en état d'obèir, qu'il avait pris médecine et qu'il demandait du temps. Une vieille femme du logis se mit à crier aux voisins qu'ou voulait emaneures unaître et lavre demande du secours, sint emaneures unaître et lavre demande du secours, pas obèi, qu'elle l'empècherait hier de faire du mal à so mairre. Au bruit de cette femme, le peuple s'aux-



Emeute dans les rues de Paris-après l'arrestation de Broussel (1648).

semble dans certe petite rur : les premiers qui accourureute on annéeret d'autres, et en un monset tile fait plaine de cannille. Comme ils virent ce carrosse plein d'armes et d'hommes, ils se mirent sous à ricir qu'ou l'armes et d'hommes, ils se mirent sous à ricir qu'ou l'armet coaper les rhène des cheuns et qui parlèrent de ment coaper les rhène des cheuns et qui parlèrent de proposition de l'armet de l'armet de l'armet per de Commisses le défendirent sullinament per la present à leur dessein, meascant de ten creat qui voudraient l'entreprendre. « (Mune de Motteville, ) Commisses entendis l'ab bruit, compiri qu'il failsi se hiter, arricha Broussel de force de sa maison et des embressements de sa famille, le jest dans son carrosses.

et partit. Le peuple ospendant grossissait et à chaque insuari il fillait l'iverbatille. Devant le logis du premier péridient, sur le qui près du pont Neuf, le carmier péridient, sur le qui près du pont Neuf, le carrone sevant et se roppie. Comminges était perdu, saus le régiment des gardes qui était encore en lais. Oh lui maneau au autre carrones près de les passars dont par menaces on avait fait nortir engèues femmes. Comminges y monts et aisse la son sur la place, que le manue de la carrone de la cardente, mais, enfin Il set encore à sulir him des accidente, mais, enfin errit uau Tallieries où un relais l'altendit, gepau le châtena de Madriel et de la Sain-Germain, où il mit en strette son prisonale. Cependant l'émeute éclatait dans Paris où le bruit de cet enlèvement de Broussel avait eu le temps de se répandre. On courui, doctria, on ferma les boutiques, on tendit les grosses chaînes de fer qui étaient à l'entrée des rues principales, ot quatre cent mille voix crièrent: « Liberté of Bronssel! »

Il y avait alors à Paris un personnage qui est resté fameux pour son esprit, ses intrigues et son ambition fort peu ecclésiastique. Paul de Gondi, plus connu sous le nom de cardinal de Retz, descendant d'une famille florentine venue, à la suite-de Catherine de Médicis, à la cour de France et qui y avait fait fortune. Comme s'il cût voulu rappeler son origine italienne, il avait écrit à dix-huit ans la Conjuration du comte de Fiesque, e. Richelieu avait dit eu la lisant ; « Voilà un dangereux esprit. » Ciuq ans plus tard, Gondi formait, avec quelques jeunes seigneurs, le projet de tuor le cardinal, et lui-même se vante, dans ses Mémoires, d'avoir étudié l'art des conspirations dans les Vics de Plutarque et le Catilina de Salluste. Ce fut avec ces dispositions qu'ilentra dans l'Église. Il fut nommé en 1643 coadjuteur de son oncle, qui était archevêque de Paris; mais son ambition allait bien plus haut que cette dignité: il visait au rôle de Richelieu, et it ue se servait de sa place que ponr gagner de la popularité dans Paris, préchant ini-même pour se faire connastre du peuple, prodiguant les aumônes pour se faire aimer, se ruinant pour payer d'avance la guerre civile. Aux reproches qu'on lui faisait de sa prodigalité, il répondait : « César, à mon age, devait dix fois plus que moi. » Il ne s'effrayait pas trop de ces comparaisons avec Gésar, avec Richelieu : d se crovait l'étoffe d'un grand homme et le faisait croire aux autres; les circoustances n'en firent qu'un brouillon.

Onand il apprit l'arrestation de Broussel et l'agitation de Paris, il crut le moment favorable pour s'interposer entre la cour et le peuple, ot se rendre nécessaire, courut au Palais-Royal et essaya d'y représenter la grandeur du danger. Auue d'Autriche, prévenue de longue main contre lui par Mazarin, lui répondit avec colère, e proférant de son fausset aigre et élevé ces propres mots : « Il v a de la révolte à s'imaginer que l'on « pnisse se révolter. L'autorité du roi y donnera bon ordre. » Un courtisan cependant, le sieur Guitaut, s'écria : « Mon avis est de rendre ce vieux coquin de a Broussel mort on vif. » Le coadjuteur tompéra cette boutade, mais conclut également à la mise en liberté du prisonnier. « Je vous entends, monsieur le coadin-« tenr, reprit la reine, vous voudriez que je donnasse « la liberté à Broussel : je l'étranglerai plutôt de ces « deux mains. » Et en achevant cette dernière syllabe, dit Retz, elle me les porta presque au visage. »

Tontodio, le condustrur et la Meilleraye sortient seve la permissione baire supérir el liberté de Broussel. Mais l'impérionnie d'un marchal faillit non compromettre : il se mit à la téu des cheuva-légers de la force : « Vive le roit i liberté à Broussell : Dans le tumblis, on ne l'emensair pas, et il cheundis passe qui continue, on ne l'emensair pas, et il cheundis le nome plas de monde avec son èpée qu'il n'en apaisa par sa voix. (n) eria aux armes. Lu crochecure brandissai un sabre, la Meilleraye le tras d'un coup de pistole. Les de l'aux de la comme de l'aux de la comme de l'aux de l'aux

cier du maréchal et un des pages qui portaient le derrière de la soutane du coadjntenr. De Retz recut luimême un coup de pierre à l'oreille; un garçon d'apothicaire lui appliqua le monsqueton sur la tête : « Ah l malheureux, s'écria de Retz, si ton père te voyait!» Ce garçon regarda alors celui qui l'apostrophait ainsi : il s'aperent qu'il allait tuer son archeveque, et le relevant, l'acclama avec toute la foule qui s'amassa autour d'eux. Le maréchal de la Meillerave profita de cette diversion pour se retirer au Palais-Royal, pendant que Gondi entramait la foule du côté des Halles, où il treuva la fourmilière des fripiers tout en armes. « Je les flattai, dit-il, je les caressai, entin je les persuadai. » Ils s'apaisèrent. Le coadjuteur, sier de son succès, revint vers la reine qui le recut avec un sourire ambigu: « Allez vous reposer, lui dit-elle, monsieur, vous avez bien travaillé. » Quant à la liberté de Broussel il n'en fut plus question. Retz avait été joué; an souper de la reine on le tourna en ridicule : il jura de se venger, on avait donté de sa puissance et du service qu'il avait rendu : il résolut de montrer ce qu'il pouvait. « Demain à midi, dit-il à ses amis, je serai maître de Paris. .

Il passa la nuit à s'entendre avec Miron, maître des comptes, colonel dn quartier Saint-Germain l'Auxerreis. Le lendemain, tout le monde prit les armes. En moins de deux heures deux cents harricades s'élevèrent. Retz raconte qu'il vit une lance trainée plutôt que portée par un petit garçon de huit ou dix ans, laquelle lance était assnrément de l'ancienne guerre des Anglais. Il fit briser un hansse-col sur lequel la figure du jacobin qui tua Henri III était gravée avec cette inscription : · Saint Jacques Clément, » Tout le monde applaudit et cria : « Vive le roi! » Mais l'écho répondit : « Point de Mazarin! » La reine fit supplier le condjuteur d'apaiser le tumulte : celui-ci se rejeta sur son impuissance. tandis que le messager entendait partout mêler aux cris de « Vive le roi! » cenx de « Vive le coadjuteur! Le parlement s'était assemblé de grand matin : la

populace le força de se rendre en corps an palais pour redemander ses membres emprisonnés. Touses les barricades s'abaissèrent devant lui; mais le reine fui milentible. Le parlement à son retour ne trouva d'abord qu'un morne sileuce au lieu des acclamations passées. A la barrière des Sergents, les murmeres commencirent; à la secoude, des menaces so firent entendre; onfin la troisiteme lui refusa le passage.

Un marchand de fer, capitaine de ce gnartier, saisit le premier président Mathieu Molé, et, le menaçant : - Tourne, traitre, lui dit-il; et si tu ne veux être massacré, toi et les tiens, ramène-nous Broussel on Mazarin en otage. » Plusicurs des membres prenneut la fuite, d'autres hésitent, mais leur chef n'hésite pas. Ou l'iusulte, des mutins le prennent par sa barbe. Il leur parle comme s'il était assis sur son siège au parlement, et avec le même visage assuré et grave : « Quand yous m'aurez tué, leur dit-il, il ne me faudra que six pieds de terre. » Il écarte la foule et les plus violents par l'antorité de son maintien; il revient au palais, au petit pas, dans le feu des ininres, des exécrations et des blasphèmes. « Cet homme, ajoute le cardinal de Retz, qui raconte ce bel exemple de courage civil, est, à mon sens, le plus intrépide qui ait paru dans son siècle. »

Cependant l'émeute grandissait. Les magistrats ten-

tent une neuvelle démarche auprès d'Anne d'Autriche; et la reine d'Angleterre, victime d'une autre révolution qui avait commencé d'une façon moins menacante, la décide enfin à céder. Le calme renait aussitôt, et « la ville semble en un instant plus tranquille qu'un jour de vendredi saint, »

La reine ne voulait pas rester plus longtemps à la

merci des Parisiens. Elle prétexta une excursion à Rueil : le roi, le cardinal de Mazarin quittèrent le Palais-Royal à six heures du matin. Personne ne s'opposa à leur passage, sinon « quelques troupes de coquins qui se mirent à crier : Aux armes! et qui voulurent piller quelques chariots du bagage, » La reine ne quitta la



Le président Molé insulté dans les rues de l'aris. (l'age 111, col. 2).

main ; aucuns préparatifs n'y avaient été faits : c'est à peine si on y trouva quelques bottes de paille ponr coucher la famille royale.

La cour n'était pas riche en ce moment. Retz raconte que cinq ou six jours auparavant il était allé rendre visite à la reine d'Angleterre : « Je la trouvai, dit-il, dans la chambre de mademoiselle sa fille, qui a été depuis Madame d'Orléans. Elle me dit d'abord : · Vous voyez, je viens tenir compagnie à Henriette ; la · pauvre enfant n'a pu se lever aujourd'hui faute de fen. . Le vrai était qu'il y avait six mois que le cardinal n'avait fait payer la reine de sa pension ; que les marchands ne lui voulaient plns rien fonrnir, et qu'il n'y avait pas un morceau de bois dans la maison.... La postérité aura peine à croire qu'nne fille d'Angleterre, petitefille de Henri le Grand, ait manqué d'un fagot ponr se lever an mois de janvier, dans le Louvre et sons les yeux d'une cour de France.

Une fois hors de Paris, la reine ne voulnt pas entendre parier de transaction et refusa longtemps de recevoir les députés du parlement qu'elle considérait comme nne compagnie rebelle. « Vraiment, disait-elle, si j'écontais leurs demandes, mon fils deviendrait un beau roi de carte. « Cependant la fermentation de la

grande ville, l'attitude des magistrats qui sembhaient ne vouloir point reculer devant la guerre, l'empressement des mécontents à embrasser la cause du parlement, le commencement des hostilités près de Charenton déterminèrent Anne d'Autriche à négocier.

Le 24 octobre 1648, l'ordonnance de Saint-Germain sanctiouna tontes les demandes de la chambre de Saint-Louis, associant en quelque sorte la magistrature à l'exercice de la puissance sonveraine: c'était la jour même où la paix de Westphalie avait éés signée.



Le cardinal de Retz.

§ 5. GUERRE DE LA FRONDE; LE PARLEMENT, LES SEI-GNEURS, LES BOURGLOIS, LES CRANSONS; CONVENTION DE RUEL.

En cédant, le premier ministre n'avait voulu que segmer du temps; quand il fut délirré de la guerre étrangère, il résolut d'en finir avec cette faction des gens du roi qui assassimatini l'outerit royale. Le 6 jazvier 1649, Anne d'Antriche sortit de Paris avec ses enfants et appels des troupes antour d'alle. Le parlament, incapable de lutter saul contre la cour, de-

manda ou accepta les services des princes et des jeunes seignenrs, qui ponvaient s'amuser à la guerre civile, sons un ministre qui ne savait plus faire tomber les têtes.

C'étaient le prince d'Elbeuf, Lorrain rainé, mal famé, rapace qui pendant dis ans avait appris les armes sons les drapeaux des ennemis de la France, le prince de Conti, frère de Condé, petit, bosso, que de Retz dans son langage n'elin appelle « nu zèro qui ne multiplinit que parce qu'il était prince du sang. « M. de Longueruille, deccendant du fameux Dunois qui espérait deveuir par arrêt du parlement « à demi légitime, « et qui avai déjà été de quatre ou cinq guerres civiles sags être devenu moius flottaut et moius firésolu; « le duc de fouillou, vrai seigeneur fodal, pour lequel le patricisme constatui dans l'intérêt de sa masson ducale « ui, en échapee de sa principanté de Nodin, arrail qui, en échapee de sa principanté de Nodin, arrail caulé qui ne faisait la guerre que « pour mériser le caulé qui ne faisait la guerre que « pour mériser le courret plaire aux heaux quest de Mime de Longeaux de la courret plaire aux heaux quest de Mime de Longeaux de la courret plaire aux heaux quest de Mime de Longeaux de la course plaire aux heaux quest de Mime de Longeaux de la course plaire aux heaux quest de Mime de Longeaux de la course plaire aux de la course de la course

L'âme du complot était le coadjuteur qui gouvernait Paris avec des sermous, des aumônes et des chansons. Il sut mettre en avant un homme derrière lequel il put cacher tont son ieu.

• Il me fallait, dit-il dans ses Mémoires, avec une franchise singulière, un fantôme que je pusse mettre devant moi, et par bonhenr il se trouva que ce fantôme était le petit-fils de Heuri le Grand; qui parlait comme

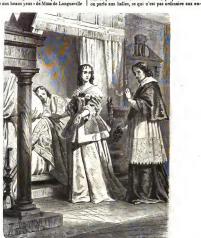

Le cardinal de Retz chez Henriette d'Angleterre. (Page 112, col. 2.)

fants de Henri ls Grand, et qui avait de grands cheveax bien longs et bien blonds. On ne saurait s'imaginer le poids de ces circoustances et concevoir l'effet qu'elles firent dans le peuple.

Ce prince, dont le coadjuteur parle si lestement, était le ducde Beaufort, prince de peu d'esprit, mais de heauconp de courage, ce qui faisait de lui un excelleut instrumeut en des mains habiles. Voici comment le Courrier burlesque racoute une entrée de Beaufort dans Paris : ces vers peigneut le personage, celni qu'on appela le roi des halles et qui avait tous les iucouvénients de sa

royauté.

Ce fut cette même journée
Qu'une petite haquenée
Apports de nostre costé

Alexandre ressuscité, Ce grand Beaufort dont la présence Nous rendit beaucoup d'asseurance, Ce héros, ce fils de Henry, Ce brave, ce prince aguerry, Ce Mars qui bat, qui rompt, qui frappe, Et perce tout jusqu'à la nappe, Ce prince plus hlond qu'un bassin Et plus dévont qu'un capucin.

Et plus devost qu'un ca

Ni barangère, ni marchande Jeune, vieille, laide, galande, Qui luy criait à qui plus fort: « Baisse-moi, monsieur de Beaufort. » L'uoe tendait un vilain omoße; L'une tendait un vilain soufie; L'une estalait ses cheveux blancs; L'une estalait ses cheveux blancs; L'une de la company de la

Enfin ayant baisé sans cesse Aux lieux publics, dans les marchés, Maiots becs torchez et non torchez, Il fut descendu chez sa mère.

Gondi essaya de gagner aussi Condé; mais le prince répondit avec fierté à ses avances : « Je m'appelle Louis de Bourbon, et ne veux point éhranler les couronnes. »

La lutte qui commença alors mérita le nom que l'histoire lui a conservé, celui d'un jeu d'enfant, la Fronde. · Bachaumont s'avisa de dire un jour, en badinant, que le parlement faisait comme les écoliers qui frondent dana les fossés de Paris, qui se séparent des qu'ils voient le lientenant civil et qui se rassemblent quand il ne parait plus. Cette comparaison fut trouvée assez plaisante : elle fut célébrée par les chansons et elle refleurit particulièrement lorsque la paix étrnt faite entre le roi et le parlement, on trouva lieu de l'appliquer à la faction de ceux qui ne s'étaient pas accommedés avec la conr.... Nous résolumes de prendre des cordons de chapeaux qui eussent quelque forme de frondes. Un marchand affidé nous en fit quantité, qu'il déhita à une infinité de personnes qui n'y entendaient ancune finesse; et nons n'en portàmes que les derniers pour n'y point faire paraître d'affectation, qui en eut gâté tout le mystère. L'effet de cette bagatelle fut incroyable. Tout fut à la mode de la Fronde, le pain, les chapeaux, les gants, les monchoirs, les éventails, les garnitures; et nous fûmes nous-mêmes plus à la mode par cette sottise one par l'essentiel (de Retz).

- La reine, les larmes aux yeux, pressa le prince de Condé de servir de protecteur au roi. Le vainquenr de Rocroy, de Fribonrg, de Nordlingen, de Lens, ne put démentir tant de services passés : il fut flatté de l'honnenr de défendre une conr qu'il croyait ingrate, contre la Fronde, qui cherchait son appui. Le parlement eut donc le grand Condé à combattre, et il osa sontenir la guerre.... On nomma, dans la grand'chambre, les généraux d'une armée qu'on n'avait pas. Chacnn se taxa ponr lever des tronpes. Il y avait vingt conseillers ponrvus de charges nouvelles, créres par le cardinal de Richelien : il fallut qu'ils donnessent chacun 15 000 livres ponr les frais de la guerre, pour acheter la tolérance de leurs confrères. La grand'chamhre, les enquêtes, les requêtes, la chambre des comptes, la conr des aides, qui avaient tant crié contre des impôts faibles et nécessaires, fonrnirent une somme de près de 10 millions pour la subversion de la patrie. On leva 12 000 hommes, par arrêt du parlement : chaque porte cochère fonrnit un homme et un cheval. Cette cavalerie fut appelée la cavalerie des portes cochères. Le coadjuteur avait un régiment qu'on nommait le régiment de Coriuthe, parce que le coadjuteur était archevêque titulaire de Corinthe.

Les troupes parisiennes, qui sortaieut de Paris, et revenaient tojons baltues, éviaient reçue avec de buies et des éclats de rire... Les cabares étaient les unates où l'ou leant les conseils de guerre, an milieu des plaisanteries, des chansons et de la gaiset le plus dissoles. Efini, on vii le coadjurer veiir prender séance au parlement avec un poignard dans se poche, dont on appercent la poignar de cor crisit : Visili e brévisière de notre arrhecéque. « (Voltaire, Siècle de Louis sIV.)

Les duchesses, comme les prélats, se jetèrent dans la bagarre.

Mine de Longueville était grosse, mais « glorieux de jouer no fie et doccuper touise les trompetts de la fersonme». Elle fit le genrière sansant qu'il était en de la fersonme. Le fit le genrière sansant qu'il était en le plant de la fiel de l

gueville.) Elle fit mieux encore. S'apercevant que dans la foule on concevait des soupcons contre elle-même et contre le prince de Conti, parce que c'était Condé, leur frère, qui assiegeait Paris, elle prit avec elle ses enfants en has âge, et dans une grossesse avancée, elle se rendit au quartier général de l'insurrection à l'hôtel de ville, se remettant entre les mains du peuple et se donnant elle-méme en otage avec ce qu'elle avait de plus chcr. Son exemple fut suivi par la duchesse de Bouillon. · Imaginez-vous, dit Retz, ces deux belles personnes sur le perron de l'hôtel de ville, plus belles en ce qu'elles paraissaient négligées quoiqu'elles ne le fussent pas. Elles tenaient chacnne dans leurs bras nn de leurs enfants, qui étaient beaux comme leurs mères. La Grève était pleine de peuple jusqu'au-dessus des toits; tons les hommes jetaient des cris de joie et les femmes plenraient de tendresse. »

Avec de si belles dames au conseil de guerre, il ne faut pas s'étonner si tont était mis en chanson. Hot un des beaux esprits de la cour d'Orléans chantait les jeux et les ris chassés par les tambours; il se plaint, mais bien à tort, qu'on ne puisse « accorder les trompettes et les fleurettes. »

> L'on ne voit plus d'esprit sensé; Tout est renversé. Le sénateur Tranche à présent du grand gladiateur.

Les échevins ont quitté la police Pour la milice, Et le bourgeois Croit avoir droit de réformer les loiz.

Place royale où tant d'amants Contaient leurs tourments;

Bourgeois de Paris pendant la Fronde.

Était souvent flatté par Constantin : Tu n'entends plus, au lieu de tant d'aubades, ue mousquetades, Et les amours

Où leur destin

Pour leurs jouets n'ont plus que des tambours.

Un autro dans le Courrier burlesque, journal et

histoire du temps raconte une sortie des Parisiens :

Le dimanche et le vingt quatre Sortirent tous prests à se battre Force gens bien faits, gros et gras Les cheveux frisez, le poil raz En souliers noirs, en bas de soye, Tels que ceux qui vont tirer l'oye.



Le prince de Condé conduit à Virgennes (janvier

Ils allaient bravement ponr enlever Corbeil au roi. Par malheur ils trouvèrent snr la route bon nombre de cabarets. Il coula du vin au lien de sang.

> .... Nos gens eu désordre Le lendemaiu sout revenus Ayant la plupart les pieds uus; D'autres ayant perdu leurs armes.

Il ne fant pourtant pas faire la Fronde plus insignifiante qu'elle ne l'était. On savait parfaitement pourquoi on avait pris les armes. D'abord on était fort mal. Une banqueroute universelle venait de bouleverser les fortunes et les esprits, on voulait sortir d'une telle situa-

tim, et pour parier commo le négent parla plus maté. 
le pouple car suit parleira liber ainous. Mate pour 
qu'une révolution s'accomplisse, il ne suffit pas qu'il 
qu'une révolution s'accomplisse, il ne suffit pas qu'il 
qu'un révolution s'accomplisse, il ne suffit pas qu'il 
qu'un fait des hommes propress à faire ce danquement; or, en 
closs, personne se ne priococquair de in chose publiciseil; les grands leur importance preduce; le parlemant 
suit; les grands leur importance preduce; le parlemant 
suit; les grands leur importance preduce; le parlemant 
colté de la Manche le parlemant d'Angeleterre, et le 
papie, qui aveyait et nott etch qu'une démantaire 
d'ampôte, ce qui était aire nou pilas grands sonci, platie 
d'un prêce, or qui était aire nou pilas grands sonci, platie 
viene, Pour celaire, il companit hes que ce manuve-



Vincennes sous Louis XIII.

ment de réaction contre le système de Richelien le porterait au pouveir. On se marchaid done pas à l'aventure, mais, comme chacon tirait à soi, tout craqua. Le ridicule de la Frondo i est pas dans la rantié des prétentions; il est dans le désordre de ces ambitions contraires et aussi dans l'impossibilité de succès. Une latte contre l'autorité royale, entre Richelien et Louis XIV, se povarit résuis, et en politique, ce qui est impossible devient ausément réducle, à moins que quelque bean dévonement of honore la dévine.

Les magistrats furent les premiers à vouloir se retirer de la bagarre. Ils avaient bien vite recounn que les seigneurs ne cherchaient qu'à perpétuer le désordre pour bouleverser l'État. Les gens de robe avaient d'ailleurs un sentiment plus vif de la patrie que les gens d'épée, dont les affections comme les intérêts passaient souveut la froutier. A Paris, Matthen Mulé avait reponsed avec indignation la proposition d'admettre en sénace un envoyé de l'Espagne. A Bordeaux, le président d'Affis, un peu plus tard, fit rendre un arreit pour courir sus à un autre agent accrétife aprèse de la princesse de Condé, qui commandait alors dans la ville. La nouvelle d'un trait signé par les seigneurs avec l'Espagne, décida le parlement; le premier président fut chargé de traite avec Mazarin.

Le peuple et les princes ne tenaient nullement à la paix, et ce fit une séance orageuse que celle où le parlement enregistra les conditions du traité. « On n'entendait, raconte le cardinal de Retz, dans la salle, dans les galeries et dans la cour du palais que des voix confuses : Point de pain, point de Mazarin! Il faut aller à Saint-Germain quérir notre bon roi; il faut jeter dans la rivière tous les Mazarins! M. le premier président témoigna une intrépidité extraordinaire. Quoiqu'il se vit l'objet de la fureur du peuple, on ne vit pas un monvement sur son visage qui ne marquat une fermeté inébranlable et une présence d'esprit presque surnaturelle! Ce qui est quelque chose de plus grand que la fermeté.... » Il tint hon et siégea jusqu'à la fin de la séance. . ... Le peuple était si fort animé, que l'on appréhendait qu'il n'enfonçât les portes de la grand'chambre. On proposa à M. le premier président de sortir par les greffes, par lesquels il se pourrait retirer en son logis sans être vu. A cela il répondit ces mots : « La conr ne se cache jamais. Si j'étais assuré de périr, je ne commettrais pas cette lacheté, qui, de plus, ne servirait qu'à donner de la hardiesse aux séditieux. Ils me tronversient bien dans ma maison, s'ils croyaient que je les eusse apprébendés ici. »

Le coadjutenr interposa sa popularité : « Je fis le tonr, dit-il, par les buvettes', et quand je fus dans la grand'salle, je montai sur un banc de procureur, et, avant fait signe de la main, tout le moude cria silence pour m'écouter. Je dis tont ce que je pus pour calmer la sédition.... Je jonai en un quart d'heure trente personnages différents : je menaçai, je commandai, je suppliai. Enfin, comme je crus me ponvoir assurer du moins de quelques instants, je revins dans la grand'chambre; je mis devant moi M. le premier président, en l'embrassant, M. de Beaufort en usa de la même manière avec M. le président de Mesmes, et nous sortimes ainsi avec le parlement en corps et les huissiers à la tête. Le peuple fit de grandes clameurs; nous entendimes même quelques voix qui criaient : Répul lique! mais on n'attenta rien contre nous. M. de Bouillon courat plus de péril que personne, ayant été conché en joue par un misérable de la lie du peuple qui le prepait pour Mazarin.

La paix n'en passa pas moins au travers de tous ces

désordres, grace aux concessions de la conr.

La convention de Ruel diminna quelques impôts, autorisa les assemblées des chambres et ramens, après quelques hésitations, la cour à Paris (avril 1849).

# \$ 6. LES PETITS-MAÎTRES OU JEUNE FRONCE; ARRESTATION

La paix ne dura gubre » bien que le roi l'edu cabetéc chemment, les seigment syant tous arraché quelque bean lamban des libéralités royales. « Condé voulait dominer le gouvernement qu'il avait protée, il l'atique la régente et le premier ministre par des expenses continnelles; il les humilia par des inchences de marvais goût. Il écrivait au cardinai : Alf "fluvirarismo rèpuser Faguires, il lui diatt un jour-laibre a l'ompéchair pas l'emploi de moyens moins superbes. Pour mune le crédit du ministre au point où il apappayité le plas, Condé charges un de ses petits mattres, Jaref, de reprendre apartée de la renie e l'oté de Bickinghund.

 Les bureites du parlement étaient les salles où les magistrats allaient se chauffer ei presure de légers repas. Il n'y avait qu'eux qui pussent y entrer; mas il y avait d'autres burettes pour les avocais et les pladeurs. Chaque chambre du parlement ava is ab burette, et le roi payait la dépense qui s'y faisait. et de supplanter Mazaria. C'était d'un tecticien habite, Mais, cette fois, Goodé fut battu et Jarzé renvoyé ignominiessement. En même temps que Condé s'aliémait la cour, il mécontentait les anciens Frondeurs : il ne parlait qu'avec mépris de ces bourçois qui prétengement, action et précomptaure, qui poussérent à l'extrème les défants de leur chef, et qu'on appela les prits maîtres.

point mainter,

a. MM, de prinsac, de Virry, de Matha et de Fran
"MM, de presidenant debacthés, et la licena
milique la ref domant encore plet de liberté, list 'emportient tou les jours dans de secte, qui alliaert jaqu'an scandale. Ils revensiert un jour d'un diner qu'ils

avaient fait che Coulou : lis vienes viosi un coriant

nue residir : voisi l'ennemi ! Une autre foix, il

maltraitèrent en pleine rue un valet de pied de roi.

Les channous riégargaient pas teoriora Hen. Ces fei
lies me domnieure die liperio. Le premier président

lissient; le pengie ne les trouvair mullement bonnes;

je ne les paquisi couvir ni excuser, et elles retom
baient devenuement sur la Frode de

Il os fat pas difficile à Mazaria de réunit tout le monde contre o prince, entouré de les amis et « qui avait mient paper des batailles que des cours. « Il le fa arrier dans le Lourre, avec son frère de Conit et son beno-frère de Lourgecuille (inavier 1950). « Le pespile de Paris, qui avait fait des herricales pour un consolile-clerc presque imbécile, du Voltaire, fit des fent de pide bregge on me l'acces. » Voltaire ne voir par que c'est le vieux levain démocratique de la grande cité ou recommençuit à fermenter.

On s'en aperçoit bien à la violence des pamphlets. Si la Fronde est la guerre où l'on s'est le moins battu. c'est, par contre, celle où l'ou a le plus écrit. A en croire le cardinal de Retz, on composerait plus de soixante volumes en renuissant ce que l'on imprima coutre Mazarin. Ces pamphlets, conçus au palais par les lettrés de la Fronde, se vendaient au Pont-Neuf, centre de l'activité parisienne. Placé entre le Louvre et le Palais, entre la cour et le parlement, le Pont-Neuf était le champ de bataille où les deux partis luttaieut de la langue et souvent de l'épée. La foule s'y pressait à toute beure du jour; car l'air et l'espace que nous donnons anjourd'bui à si grands frais à Paris, lui manquaient partont, et le Pont-neuf était la promenade habituelle du bourgeois, qui n'avait, pour vivre, qu'à toucher ses rentes sur l'hôtel de ville, comme le passage des artisans et des marchands des deux rives. Il était bien rare qu'ils fussent assez affairés pour ne pas s'arrêter devant Cormier, qui les amusait par ses tours de gibecière; devant la boutique de Comelet, qui faisait commerce d'astronomie en plein vent ; on bien près de l'Orviétan, qui avait en l'adresse de faire approuver sa drogue par douze docteurs de la Faculté de médecine. Au pied de la statue de Henri IV, le Savoyard chantait des chansons populaires, et les filons cherchaient les occasions d'exercer leur honnête métier. C'était là l'aspect du Pont-Neuf pacifique; mais quand les têtes s'exaltaient dans Paris, quand on avait lancé quelque nouvel édit tendant à vider les bourses, ou quand les travaux cessaient, alors le Pont-Nenf devenait le foyer d'une agi-



tation menacante. Les colporteurs, les crieurs de pamphlets le sillonnaient en tous sens. Les conseils s'y tensient, les rixes s'y engsgeaient. C'est sur le Pont-Neuf que le marichal de la Meilleraie, serré de près par la foule, avait tué d'un coup de pistole le syndic der crocheteurs et que Mazarin était pendn en efficie. terrible, et dans les placards du temps on le lui disait bien.

La colère ne s'échappait pas toujours en diatribes violentes. On mélait le bouffon au sérieux, et le minisre n'était pas seulement assailli d'injures, mais de

chansons. On supposait des ballets. La première en-Jamais le cardinal n'aurait osé se hasarder sur ce pont trée, c'était Mazarin vendenr de baume; la seconde,

Envahissement du Palais-Royal sous la Fronde. (Page 122, col. 2.)

ses deux nièces danseuses de corde; la troisième, les partisans arracheurs de dents; la quatrième, Mazarin vendeur d'onblies. On fredonnait encore :

> Il est de Sicile natif, Il est toujours prompt à mai faire, Il est fourbe au superlatif.

Dans une chanson restée célèbre sous le nom de la Mazarinade, on disait :

A la malheure, Mazarin Du pays d'où vient Tabarin Es-tu venu troubler le nostre l

m - 16

120

and the Control

Trousse bagage et vistement Va, va-t-en dans Rome estaller Les biens qu'on t'a laissé voler.

Ces injures n'étaient pas chose neuve, et nous en sommes pen curieux. Ce que nous cherchoes 'njourd'hui dans ces pamphlets, c'est l'esprit qui animait la foul, les idées qui circulaint griene à la libert de l'émente. Voici ce qu'on lit dans un Catéchiume des courtieume de la cour de Mazarin (1849). A côbe questions et des réponses burlesques, il y en a qui donnent à pense ;

- Qu'est-ce que Paris? Le paradis des femmes, le purgatoire des hommes et l'enfer des chevaux.
   Qu'est-ce que le mariage? — Le martyrologe des
- vivants.

  3. Qu'est-ce qu'un valet? Un mal nécessaire.

  4. Qu'est-ce gn'un partisan (financier)? Un
- 4. Qu'est-ce qu'un partisan (financier)? Une sangsne du peuple, un larron privilégié.

  5. Ou'est-ce qu'un procureur? Un homme qui.
- avec sa langue, sait vider la bourse de sa partie sans y toucher.

  6. Qu'est-ce qu'un prince? — Un criminel que l'on
- n'ose punir.
  7. Qu'est-ce qu'un jésuite? Un sage politique
- qui se sert adroitement de la religion.

  8. Qu'est-ce qu'un moine? L'épouvantail des en-
- fants et le miroir de dévotion.

  Dans l'Avis, remontrance et requête par huit paysans de huit provinces sur les misères et affaires du temps
- présent (1649), il est demandé, entre antres choses : Art. 1. Assembler les États. Art. 12. Un soldat suisse dépense plus que six
- Français: honte et dommage pour la France, qui a tant d'hommes et ne saurait se passer de ses voisins! Art. 19. Les financiers, gens d'église et de chicane,
- contribueront pour achever le Louvre. Les seigneurs n'anront plus de pensions. Art. 22. Les charges de gouverneur de province ne seront plus héréditaires.
- Art. 33. Les jésuites ne hanterout plus la coar, etc. En plein parlement, l'avoca Deboisie costi dire : « Le peuple seul fait les rois. » Et de la rue, on répondait : L'avois le masque; réconnaissons que les grands ne sont grands que parce que notes les portons sur nos égalless, mon a avons qu'il les secourer pour en jouchailes, mon a avons qu'il les secourer pour en joucois parlé à jamais. » Cette voix seisste u'il pas alors d'ébbc dalss un siécle et démai éles n trouvers !
- A la nouvelle de l'arrestation du vainquenr de Rocroy, les amis de Condé avaient organisé un sonlèvement dans les provinces. Le duc de Bouillon gagan le Limousin, la Bourgogne remua, Turenne courut à Stenay, sur la froutere du Luxembourg. L'âme de cette révolte fut encore la duchesse de Longueville.
- La petite vérole, dit le cardinal de Retz, lui avait ôté la première fleur de sa heanté; mais elle lui en avait lassé presque tout l'éclat; etcet éclat, joint à sa qualité, à son esprit, la rendait une des plus aimables personnes de France. Elle avait une langueur dans ses manières, qui tonchait plan que le hrillant de celles
- Marsau, Bibliographie des Hausrinades, I., 31. En 1789, Prud'homme donna ces mots pour devise à son recusil des Bérolutions de Paris: Les grands ne sont grands que parce qua nous soume-a genoux, relevous-sons.

mêmes qui étaient plus belles. Elle en avait une même dans l'esprit qui avait ses charmes, parce qu'elle avait, si on peut le dire, des réveils lumineux et surprenants.

Le duc de Longueville était gonverneur de Normandie. La duchesse essaya de soulever cette province. Retirée à Rouen avec son amant, le duc de la Rochefoucauld, elle y organisa tout un plan de guerre civile que l'habileté du cardinal fit échouer. Chassée de Rogen. écartée du Havre, la duchesse se réfugia à Dieppe. d'où il lui fallnt presque aussitôt sortir, la ville n'ayant pas tardé à se déclarer ponr le roi. Elle s'évada presque seule et courut le long de la mer pour trouver une barque de pécheur. Elle en rencontre une, veut s'y jeter et tombe dans la mer. On l'en retire à moitié morte, et, après mille dangers, elle parvient à s'embarquer sur un navire anglais qui la dépose en Hollande. De là elle se dirigea par la Belgique vers Stenay. où ses séductions et l'amour qu'elle inspira à Turenne décidèrent celui-ci à embrasser le parti des princes et à faillir nne seconde fois à son devoir. Elle se fit ensuite diplomate et négocia avec l'Espagne un traité qui fut signé le 20 avril. Mais le grand général sur lequel on comptait, devenu malheureux le jonr où il prenait les armes contre sa patrie, fut battu près de Rethel par le maréchal du Plessis-Praslin. Les espérances espapagnoles furent détruites et celles du parti de Condé ajournées. La Bonrgogne, le Berri, la Gnyenne, rentrèrent dans l'obéissance

Mazarin se crut trop tôt vainquenr. Il avait promis au coadjuteur le chapean de cardinal, pour le rattacher aux intérêts de la reine : après l'événement, il oublia sa promesse, suivant son habitude. Le coadjuteur se rapprocha du parti de Condé, ranima les déliances du parlement, agita le peuple, et les deux Frondes, unies momentanément par ses soins, demandèrent ensemble la délivrance des princes. Anne la refusait. Alors elle se vit comme prisonnière dans le Palais-Royal, autour duquel l'émente excitée par Retz grondait sans cesse. Le pennle ne voulait plus que le roi et la reine quittassent Paris, et il faisait bonne garde aux portes. Une fois, an milieu de la nuit, il envahit tout à coup le Palais-Royal. Le roi dormait; Aune d'Autriche était déjà dans son lit. Les bourgeois criaient qu'ils voulaient voir lenr jenne roi. - La reine, dit Mme de Motteville, commanda qu'on onvrit les portes et qu'on les menêt dans la chambre de son fils. Ces mutus furent ravis de cette franchise : ils se mirent tous auprès du lit du roi, dont on avait onvert les rideaux, et, reprenant alors un esprit d'amonr, lui donnèrent mille bénédictions. Ils le regardèrent longtemps dormir et ne pouvaient assez l'admirer. » Anne comprit bien que son autorité n'étast pas en jeu et qu'on en voulait seulement à son ministre. Bien qu'il lui en coutât heaucoup, elle ne mit plus d'obstacle à la retraite de Mazarin et à la déli-

vance des priness.

Le cardinal se résignait difficilement à s'éloigner. Il cepéra conjurer ce malheur en aliant lai-méme déliver les princes. Il royal les gapers ansis, oblessir leur appur et, par cau, échapper à l'enit. Il partis donc pour le litrave et se reduit à incidelle. - Sairel dans la chambre du prince de Condé, il lui dit d'une ma-laine de la commandation de la

usi. Le prince de Condé, l'embrassan, lui ditgravement qu'il énit oblègé, au l'actio oblègé, au l'actio oblègé, au linit qu'il e la linit toujours très-bon servitere d' dei ce di celle, et ajours très-bon servitere d' dei ce di celle, et ajours s'adressant au cardinal : « Et et d'elle, et ajours jumosienr. » Le cardinal lui réplique que les vous aussi, monsienr. » Le cardinal lui réplique que les pornait plus formens, ne se hat point de les passers d'enanda qu'on leur donnait d'iller avant que de partr. Ce qui se fij; et lui different ensemble ». « Plune d'Astrutile.)

Les mortifications no furent pas épargnées au cardiand. La joie était vive, el les princes ne se cachaine pas pour triompher en sa prisence de la victoire qu'ils remportaient aur lui. Lorque Condé monte ne carrosse, le cardinal, resté à pied, lui fit un grand saits qu'il affect de ne point remarque, el To partit en riant aux éclass, « J e ni jumais pa comprender, le plas rédicale de notre temps. « Mazzin, déconceré, n'avait plus qu'à gazzer la frontière. Il se retra à Colonge; mais, de son cell, continua à gouverner la reine

et la France (fév. 1651). Pour obtenir cette délivrance des princes, huit cents chefs des plus grandes maisons de France s'étaient réunis à Paris, et bientôt s'étaient mis à délibérer sur les désordres de l'État, sur la ruine de l'ancienne constitution, sur la perte de leurs droits et franchises. Le clergé, qui tenait alors son assemblée quinquennale ordinaire, semblait disposé à faire cause commune avec les nobles. On parlait d'États généraux; mais les deux ordres privilégiés laissèrent percer trop tôt lenr jalousie contre le parlement, « qui vonlait faire de l'Etat un monstre horrible, par l'adjonction d'un quatrième membre au corps parfait que composaient le clergé, la noblesse et le tiers état; » contre ces jeunes écoliers, « qui devenaient, an sortir du collège, les arbitres de la fortune publique, par la vertu d'un parchemin qui leur coûtait 60 000 écus. » Le parlement entra en défiance de tels alliés, et l'union des

deux Frondes ne dura guère. Retz travailla de son mieux à cette rupture. Il n'avait pas encore le chapean de cardinal, et, Mazarin étant parti, il espérait le remplacer auprès de la reine de tontes les manières. Il avait conseillé l'emprisonnement des princes, puis contribué à leur mise en liberté. Ces variations ne l'inquiétaient pas. Voyant la reine plus irritée que jamais contre Condé, qui, lié avec le duc d'Orléans, formait un parti menaçant, il commença par protester de son attachement pour Monsieur. « Revenez à moi, dit la reine, et je me moquerai de votre Monsienr, qui est le dernier des hommes . Je lui répondis : « Je vous jure, Madame, que s'il paraissait le moins du monde que je me fusse radouci pour M. le cardinal, je vous serais inutile auprès de Monsienr et dans le penple. . La reine se mit en colère. Elle fut plus d'un demi-quart d'heure dans de grands monvements, dont elle revint après assez bonnement. Je voulus prendre ce moment pour suivre le fil du discours que je lui avais commencé; elle m'interrompit en me disant : « Je ne vous blâme pas tant à l'égard de Monsieur que vons pensez; c'est un étrange seigneur. Mais je fais tout pour vous ; je vons ai offert place dans le conseil, je vous offre la nomination an cardinalat; que ferez-vous pour moi? - Si Votre Altesse m'avait permis d'aohever ce que j'avais tanté commencé, elle aurait déjà vu que je ne mis pas vann ic jour recevoir de agrices, mais pour les mérier. « Le visage de la reine s'épanouit à ce mot. « Et que fere-vous l'am dit-elle fort doucement. — » Et que fere-vous l'am dit-elle fort doucement. mande-t-elle de dire une sottie? Parce que ce sera mande-t-elle de dire une sottie? Parce que ce sera mande-t-elle de dire une sottie? Parce que ce sera mande-t-elle de dire une sottie? Parce que ce sera mande-t-elle de dire une sottie? Parce que ce sera mander au l'am de l'am de l'am de l'am de l'am de l'am de lògent de le prise de sortir de l'est deux qu'il soit huit jours et je lui celleveni Mousieur de demain. La reine, temporère de joer, me teniti i a demain cadinal, et, de plus, le second de mes amis. -

Retz avait donc la moitié de ce qu'il voulait. Il se mit aussitôt à l'œuvre. Condé, soupçonnant quelque trame, était sorti de Paris et s'était retiré à Saint-Maur. Cepeudant, il ne cessait de venir au parlement et c'est là que Retz se prépara à livrer une bataille qui faillit lui coûter cher. . Comme j'avais habitude avec les buvetiers, je fis couler, dès le soir, dans les buvettes, quantité de gens à moi par lesquels la salle en palais se trouvait ainsi, même sans que l'on s'en aperçût, presque investie de toutes parts. » La reine lui avait envoyé des gendarmes et des chevau-légers ponr le sontenir. Le lundi, 21 août, Condé arriva au palais, également bien accompagné. « Je crois tontefois qu'il n'avait pas tant de gens que moi; mais il avait, sans comparaison, plus de personnes de qualité, comme il était naturel et juste. Je n'avais pas voulu que ceux qui étaient attachés à la cour, et qui finssent venus de bon cœnr avec moi, s'y trouvassent, de penr qu'ils ne me donnassent quelque teinture, ou plutôt quelque apparence de mazarinisme. - On ne fut pas plutôt entré que la Intte s'engagea. . Comme M. le prince eut pris sa place, il dit à la compagnie qu'il ne pouvait assez s'étonner de l'état où se trouvait le palais, qu'il paraissait plutôt un camp qu'un temple de justice : qu'il y avait des postes pris, des gents commandés, des mots de ralliement, et qu'il ne concevait pas qu'il se put trouver dans le royaume des gens assez insolents pour prétendre de lui disputer le pavé. Il répéta deux fois cette dernière parole. Je lui fis nne profonde révérence et je lni dis que je suppliais très-humblement Son Altesse de me pardonner si je lui disais que je ne croyais pas que personne dans le royaume fût assez insolent pour prétendre lui disputer le hant du pavé, mais que j'étais persuadé qu'il y en avait qui ne pouvaient et ne devaient, par lenr dignité, quitter le pavé qu'au roi. M. le prince me répondit qu'il me le ferait bien quitter. Je lui répondis qu'il ne serait pas aisé. La cohne s'éleva à cet instant; les jennes conseillers de l'nn et de l'antre parti s'intéressèrent dans ce commencoment de contestation, qui commençait, comme vous voyez, assez aigrement. .

I. pesidents interpodevent leur autorité et prêvent le prone de respecte le temple de la justice. Condé envoys M. de la Rochefoucanid pour faire sortir ses amais. Le cardinal de Betz alla, de son cotés, faire sortir les siens; mais ce ne fat pas sans péril. « Comme je sociats de la grand-chambre, deil.), e revontrus des le parquet des hinsisters M. de la Rochefoucanid qui rentrati. Je n'y se jouit de réflection, et j'allai dans la salle pour prier mes amis de se retirer. Je revins après le leur avoid viil, et comme je mis les pied sur la pour le leur avoid viil, et comme je mis les pied sur la pour

do parquet, j'entendis une fort grande rumeur, dans la salle, de gens qui crisauri : Aux armest je me voulus salle, de gens qui crisauri : Aux armest je me voulus pas le temps, parce que je me senit le con pris entre les dent battants de la porte, que M. de la Rochefoncuald avait fermes sur moi, en crisant à M.M. de Collgay et de Riconsse de me tuer. Le premier se contenta de ne pas le crise; le second la di qu'il n'en avait point repu d'ordre de M. le prince. Montresor, qui égai dans le parquet des husiesses avec un garçon de

Paris, appelé Troblet, qui m'était aflectionné, rontenatiu no peu no des battauss, qui ne lissait pas de ne presser extrêmement. M. de Champlastreux, qui était accoura na brait qui se faissit dans la selle, nev royan en cette extrémité, poussa avec vigueur M. de la Rochefoscandi si lui dit que écitait une honse et une horreur qu'un assassinat de cette nature; il ouvril la porte et me fi entre. - Au même moment, Tecche, fameux séditieux du parti de Condé, cherchait le coadjateur un pioguard à la mair; ce fin d'Arquesteul qui pateur un pioguard à la mair; ce fin d'Arquesteul qu

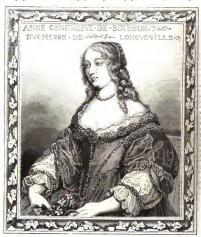

l'amusa, » pendant qu'il à raiti qu'h faire an demi-tour le gauche pour me donner de poignat dans les reins. « En restrant dans la grand chambre, Retta accana la Rochémonaud d'avive voulu le faire assassiene. « Il me répondit ces propres paroles : "Traitre, je me soncie pen de ce que te deviennes. » De lui repartic ces propres mots. « Tout beau, notre umi la Franchiso-vous étant pour de l'autre d'avienne de l'avienne de l'avienne

au-dessus de lui, le menaça de conps de bâton; il menaça M. de Brissac de coups d'éperons. » On intervint, on s'spaisa. « Dix henres sonnèrent; la compaguie se leva, et ainsi finit cette matinée, qui faillit à abimer Paris. »

Le lendemain ent lien entre Condé et Retz une autre rencontre bien différente, et qui peint les mœurs du temps : « Comme M. le prince sortait de cette assemblée (du parlement), snivi d'une foule de ceux du penple qui étaient à lui, je me trouxai tête pour tête devant son carrosse, assez près des Cordeliers, avec la procession de la prande contrérie, que je conduisia. Comme elle est composée de trens ou de quarante curés de Paris et qu'alle est toujours suivie de heaucoup de penje, j'avaic er que je e ja vanis pas hescin s'avaic a après de moi que cinq ou sis pentilibonames. Trais ou quatre de la popules, qui suriscient M. le prince, crièvent, dés qu'ils me virent : « Au Mazzint ! » M. le prince, qui arait, ce me senthe, dans son carrones MM. de la Rochefforentalé, de Roban et de fit titre cutt de sa suite qui avaient commeré l'actie; il se mit à genoux pour recovoir ma héridéticon je la lai domai le honnée et tête; je l'Otta aussibit et lui fai domai le honnée et tête; je l'Otta aussibit et lui fai domai le honnée et tête; je l'Otta aussibit et lui fai domai le honnée et tête; je l'Otta aussibit et lui fai domai le honnée et tête; je l'Otta aussibit et lui fai domai le honnée et tête; je l'Otta aussibit et lui fai domai le honnée et tête; je l'Otta aussibit et lui fai domai le honnée et tête; je l'Otta aussibit et lui fai demai le honnée et tête; je l'Otta aussibit et lui fai demai le honnée et tête; je l'Otta aussibit et lui fai la demai le honnée et tête; je l'Otta aussibit et lui fai la demai le honnée et tête; je l'Otta aussibit et lui fai nne très-profonde révérence. Cette aventure est, comme vons voyez, assez plaisante. « Retz a raison : la comédie est plaisante ; mais la religion que faisait-elle dans cette comédie-ih ?

§ 7. RÉVOLTE DE CONDÉ; COMBAT DE BLÉNEAU ET DU PAUBOURG SAINT-ANTOINE; MASSACRE A L'BOTEL DE VILLE.

Condé était mécontent de tout le monde, du parlement de Paris, de la cour. Ses ennemis entouraient Anne d'Autriche, et les dernières scènes venaient de lui prouver qu'on n'entendait plus garder de mémagements avec lui. Le 7 septembre, le roi fut déclaré major dans un pompeux lit de justice, et prit possession du



Marche forcée du prince de Condé, (Page 126, col. 1.)

powoir en vertu de la fiction l'égale qui le déclarait capable de l'escere l' tries aus accomplis. Condé, présendant qu'il ne voulait point haurder sa tête, respective de la comment de l'est d

seins attribues. Mais toutes a famille, la Rochfoardul, le prince de Conti, et autrout Man de Louqueville, l'entrainerent dans un dernier conseil tenu h Montroud. El pour dur comme les chouses se passèrent, ajons Mare de Motteville, ce fut une fennose qui, tenue de la comme de la comme de la comme de la comme jours. I de vainqueur de Rocroy et de Lens, pour de pours a les vainqueur de Rocroy et de Lens, pour de mischelle vivialée intérie, allait reporque la Prance dans la guerre crule et l'ouvrir aux étraugers. Ce un ser pas top de bout l'abalisée de Nazan et du géne de l'Turense pour sauve le pays, comprensit d'une alle.

Condé, une fois décidé à la guerre, ne regarda plus

derrière lui et retronva la promptitude de ses résolutions. Il partit pour le midi, et, « en passant auprès de Jarnac, voulnt voir la place où, près d'un siècle anparavant, le 13 mars 1569, avait trouvé la mort le premier des princes de son nom, Louis de Bonrhon, au milien d'nne entreprise fort semblable à celle qu'il allait tenter. . Parti de Montrond le 16 septembre, il arriva le 22 à Bordeanx, décida le parlement à faire canse commune avec lui, sonleva la Guyenne et traita avec l'Espagne. Il n'avait pour ainsi dire point d'armée : à peine quinze cents hommes de bonnes tronpes, et le comte d'Harcourt, envoyé par la reine à sa ponrsnite, commandait près de 15 000 vieux soldats. Grâce à sa rapidité, à l'éclat de son nom, il remporta ponrtant une foule de petits succès et fit capituler bon nombre de villes. Mazarin, à la nouvelle de ces graves événements, était aussitôt rentré en France, ce qui avait rendu bien des alliés à Condé. La Fronde s'était unie à la reine pour l'aider à avoir raison des hauteurs da prince; mais elle n'aimait pas davantage le ministre, et, sitôt qu'elle vit revenir le cardinal triomphant à la conr. elle se retourna du côté de la n blesse rebelle. A Paris, on mit à prix la tête du cardinal, on fit la procession de la châsse de sainte Geneviève pour obte-

nir du ciel son éloignement, et le duc d'Orléans prit le titre de lieutenant général du royaume. Mazarin avait confié le commandement des troppes à Tnrenne, revenu alors à la cause royale, et au maréchal d'Hocquincourt. Turenne se dirigea vers la Loire, pour accabler dans le Berry les ducs de Nemours et de Beanfort, partisans de Condé. Celui-ci comprit que conquérir en Guyenne quelques bicoques n'avancerait gnère ses affaires, que les grands coups se frapperaient snr la Loire, et il prit la résolution hardie d'aller rejoindre, à travers les armées ennemies, Ne-mours, éloigné de cent

Combat de la porte Saint-Antoine (1652). (Page 127, coi. 1.)

vingt lienes. Il sortit d'Ageu le dimanche des Rameaux, à à midi, déguisé et suivi senlement de quelques amis. - Ce qu'il y ent de plus rude dans ce voyage, fut l'extraordinaire diligence avec laquelle on marcha jour et nuit. presque tonjours avec les mêmes chevaux et

, sans demenrer jamais denx heures en même lieu. Gourville racconte que dans un village en ne tronva que
des œufs. M. le prince se piqua de bien faire une
omelette et la jeta bravement du premier conp dans
le fen. Ailenrs. était le prince de Marsillac qui man-

quait périr dans un bourhier, et le duc de la Rochefoncauld, qui, à ce train d'enfer, était pris de la gontte. « Condé seul était infatigable, dormant et s'éveillant à volonté et tonjours de houne humeur. « Le samedi

soir, on entrait à la Charité.

A peine arrivé, Condé fond sur les quartiers du marchal d'Hocquinourt, à Blénes, et les dispress (avril 163). Les fuyards es auswent à Brizes, où était Turenne : il court à chevait sur neu émmence, d'eil per le pas incendiés, les dispositions de comba, et dit : « M. le prince et arrivé : c'est lui qui commande son armée . La cour épouvantée parlait de fuir à Bourges; Turenne rasture les esprits, et, hôcre d'unduce et de prudence, avec 4000 hommes contre 12 000, emplehe les ennemis de poursiure leur avantage. « Mossieur les marcédal, d'it la reine en pleurant, ouz sure sauret le marcédal, d'it la reine en pleurant, ouz sure sauret puis de l'est de l'autre de l'est de l'e

Ponr qui serait Paris? Les princes vinrent le demander aux Parisiens eux-mêmes, qui fermèrent leurs portes aux deux partis : cependant il y avait dans la ville plus de sympathie pour les princes que pour le Mazarin, et le duc d'Orléans, qui en était le maitre, entretenait onvertement des intelligences avec Condé. Toujours fidèle à sa politique d'indécision et d'inertie, il aurait mieux aimé attendre l'issue de la guerre pour se prononcer, mais il avait nne terrible fille, ta grande Mademoiselle, pleine d'ardeur et d'ambition, qui l'entrainait malgré lui du côté des Frondeurs. « Monsieur, raconte la duchesse de Nemours, voyant que le roi tournait du côté d'Orléans et craignant qu'il ne se rendit maître de cette ville, y envoya Mademoiselle sa fille, laquelle, tronvant la porte fermée, y entra par une fenêtre, fit déclarer la ville pour son père et obligea le roi, qui y venait le lendemain, à prendre une antre route. » Ce ne sera pas la dernière fois que cette princesse, qui passait par les fenêtres, tiendra tête au roi. Laissons-lni raconter en partie la grande journée du faubourg Saint-Antoine, dont elle fut l'hé-

Les troppes de Condé étaient massées à Saint-Clond et l'armée royale occupait l'île Saint-Denis, qui la rendait maîtresse de la Seine an-dessons de Paris. Le prince, menacé d'être tourné par Épinay et Argentenil, resolut d'aller, sur la hante Seine et la Marne, occuper le poste de Charenton. Pour cela, il fallait faire le tour de la ville et prêter. le flanc à l'ennemi. C'était une marche hardie et périlleuse; mais Condé espérait, en cas d'attaque, le seconrs des Parisiens. Dans la nuit du 1" an 2 juillet, toutes ses troupes quittèrent Saint-Clond, traversèrent le bois de Boulogne, descendirent le cours et arrivèrent à la porte de la Conférence (porte Saint-Honoré). Il avait espéré qu'on le laisserait an moins traverser la ville. La porte resta fermée et il fallut longer les remparts, au risque de prêter le flanc durant plusieurs heures à l'armée royale. « Il n'y avait, dit Mile de Montpensier, que les Tuileries entre mon logis et les fossés : on entendait distinctement les tambonrs et les trompettes et l'on discernait aisément les marches différentes. Je demeurai appnyée snr ma fenêtre insqu'à deux henres après minuit à les entendre passer, avec assez de chagrin de penser tout ce qui ponvait arriver; mais, parmi cela, j'avais je ne sais quel instinct que je contribuerais à les tirer d'embar-

ras, et même ie dis le soir à Préfontaine : « Je ne « prendrai pas demain médecine, car j'ai dans la tête que « je ferai quelque trait imprévu. » Le 2 juillet, à six henres du matin, on vient réveiller Mademoiselle et lui dire que M. le prince, attaqué entre Montmartre et la Chapelle, demande du secours. Elle presse son père de monter à cheval. Gaston refuse : « Voyant que je ne ponvais rien obtenir, je le priai de se coucher, trouvant qu'il devait faire le malade. Il n'en fit rien, et mes larmes n'eurent pas pour lui plus de ponvoir que mes discours. Il ne répondait point, Ce que j'ai dit dura une heure, pendant laquelle tout ce qu'on a d'amis pouvait être tué. » A la fin, cependant, Mademoiselle ohtint d'être envoyée avec pleins ponvoirs à l'hôtel de ville. Elle y courut, En route, elle rencontra Jarzé, blessé d'un coup de mousquet au bras. - Je lui dis qu'il était blessé galamment et qu'il portait son hras d'une manière fort agréable. Il me répondit qu'il se serait hien passé de cette galanterie, car, comme son coup était proche du coude, il souffrait des douleurs horribles, quoiqu'il allat comme un autre. Tous les bourgeois étaient attroupés dans les rues, qui me demandaient en passant : . One ferons-nous? Vous n'avez qu'à commander, nous sommes tons prêts à suivre vos ordres. » Mademoiselle ordonna de faire prendre les armes dans tous les quartiers de Paris et d'enveyer 2000 hommes à M. le prince. Mais quand elle demanda à ces messieurs de l'hôtel de ville d'ouvrir les portes à l'armée, « tous se regardèrent.... » Le maréchal de l'Hôpital s'éleva fort contre cette demande et on se retira pour délibérer. « Et moi, cependant, ie priai Dien, appuyée sur une fenêtre qui regarde dans le Saint-Esprit. On disait une messe; je ne l'entendis pas entièrement, allant et venant pour envoyer hâter ces messieurs et leur demander une réponse. » La réponse arriva : elle fnt favorable. En sortant de l'hôtel de ville, Mademoiselle tronva les hourgeois amassés dans la Grève, qui disaient mille choses contre le maréchal de l'Hôpitai : « Vons souffrez ce Mazarin, lui dit un d'eux, si vous n'en êtes pas contente nous le noierons. » Bientôt après elle rencontra une longue file de blessés. « C'était M. le duc de la Rochefoucauld : il avait un conp de mousquet qui était entré par un coin de l'œil ot était sorti par l'autre. A l'entrée de la rue Saint-Antoine, je trouvai Guitaut à cheval, sans chapeau, tont débontonné, qu'un homme aidait, parce qu'il n'eût pu se soutenir sans cela; il était pâle comme la mort. Je lui criai : Mourras-tu? Il me fit signe de la tête que non; il avait pourtant un grand coup de mousquet dans le corps. Puis je vis Vallon : il n'avait qu'une contusion aux reins; comme il est fort gras, il fallut l'aller panser promptement. Il me dit : « Eh bien, ma bonne maîtresse, nous sommes tous perdus. . Je l'assnrai que non. Il me dit : « Vous me donnez la vie dans l'espérance d'avoir retraite ponr nos tronpes, » Je trouvai, à chaque pas que je fis dans la rue Saint-Antoine, des blessés, les uns à la tête, les autres au corps, aux bras, aux jambes, sur des chevaux, à pied et sur des échelles, des planches, des civières, et des corps morts.... J'entrai dans la maison la plus proche de la Bastille .... M. le prince vint m'y voir; il était dans un état pitoyable : il avait denx doigts de poussière sur le visage, ses cheveux tout mélés, son collet et sa chemise étaient pleins de sang, quoiqu'il n'eût pas été blessé; sa cuirasse était pleine de coups et il tenait son épée nne à la main, ayant perdu le fourrean. Il me remercia et retourna au combat. Condé avait été attaqué près du faubourg Saint-De-

nis. He voys, de la qui bire pour assumer les ensentais producti qu'il liste à marche ver le fabriory Saint-Autoine, Là il fin attaque par toute l'armée de Terrenne, qui arrive en même temps que lui. Il se barricals dins la grande rue et envoys des troupes garder les autres avenues. Les ennemés étaient plande 12000 hommos: M. le prince n'en avait que cinq; il leur résista capendant l'espace de sept on buit beures, où l'en comitatit horriblement; il était partont. Les ennemes out dit qu'h noiss d'être un démon il ne pouvait moi sont dit qu'h noiss d'être un démon il ne pouvait par les destinais que l'appende par le production de l'entre de l'entre il represe de sept chem il ne pouvait par l'entre l'ent

pas faire humainement tout ce qu'il avait fait. Les harricades fureut, ess ette, risses et reprises plusieurs fais, et Candi et als longurs au premier rans, et li faites, et Candi et al la compara de premier rans, et la constitute ses Monates, et M. le prince, qui était armé et qui appassai plus que les autres, était leitement foudu de suure et évouté dans ses armes, qu'il fuit contraint de suure et évouté dans ses armes, qu'il fuit contraint de seine desarmes et édobter et des ejetre rout un sur l'arche de la compara de la compara de seine desarmes et édobter et des ejetre rout un sur l'arche de la compara de la compara de la cheusur, qui se conditat pour l'achever, « Producta ce temps, Mademosèles Continuis la fair la-



Mademoiselle & la Bastille (1652). (Page 128, col. 1.)

locio des quartiers cavopient recevair us orders : elle commandair et on obvisati. Elle alla là la Battile en le commandair et on obvisati. Elle alla là la Battile se promena longiemps sur les tours et fir charger le camon. Le sois approchait. L'armeé de Ensile, qui benambre, faiblissait; sans l'intervention de Paris, elle était perdue. Mademoiselle regardivit le combat, du haut de la Bastille, avec une lumette d'approche. « Je viu, di-telle, heucomop de monde sur la hantere de viu, di-telle, bencomp de monde sur la hantere de que c'était le rois, et j'ui appris depuis que p se m'était par temple. Je vi a sauxi soitou l'armée est m'était par temple. Je vi a sauxi soitou l'armée est m'était par temple. Je vi a sauxi soitou l'armée est m'était par temple.

nemie dans le fond, vers Bagnolet; elle me parut trêsferte en cavaleire. On voyat les générant sans comalite les viages; on les recomanisuit per leur suite. Je vie le partige qu'in firent de lour cavaleire peur prince; il était altor au haut de chocher de l'abbaye Sairz-Autoine, et, comme je lui confirmai ce qu'il voyait (a commanda de commonere he retrinie. Marvini, il commanda de commonere he retrinie. Valarine suite de l'abbaye de l'archive de l'archiv

l'ennemi approchait et tontes les troupes n'étaient pas | encore rentrées. Comme l'avait ordonné Mademoiselle, on tira de la Bastille deux ou trois volées de canon. Cela fit peur : le canon avait emporté un rang de cavalerie. Turenne, étonné, recula. En apprenant l'andace de Mademoiselle, Mazarin se contenta de dire : | de ruiner leur parti, en le rendant odieux,

Le conon a tué son mari. L'ambition de la fille du duc d'Orléans était, en effet, d'éponser le jeune roi.

Ce combat de la porte Saint-Antoine fut suivi de scènes plus doulonrenses, qui pèsent sur la mémoire des princes chefs de la Fronde et qui achevèrent



Louis XIV cotre dans la grand'chambre en gr es bottes et le fouet à la main (1655). (Page 180, col. 2.)

Le 4 juillet, on tint à l'hôtel de ville une assemblée 1 générale où furent convoqués les notables bourgeois. iston et Condé s'y rendirent et demandèrent qu'on se déclarat complétement en leur faveur. Voyant qu'ils étaient peu écoutés, ils se retirérent de manvaise humeur et dirent sur la place que l'assemblée était vendue à Mazarin. Ce propos enflamma les têtes et l'on commenca à tirer dans les fenêtres de l'hôtel de ville.

« D'abord les députés crurent que c'était une émotion populaire causée par quelque mutin; et, comme les premiers coups étaient tirés de bas en haut et donnaient dans le plancher, ils voulnrent mettre la tête à la fenêtre pour parler au peuple et crier qu'ils travaillaient à dresser l'union avec les princes; ils en firent même un acte en grosses lettres, signé d'eux tous, qu'ils jeterent par la fenêtre. Mais tout cela no servit de rien ....

On reconnut alors qu'il y avait d'autres gens que du peuple, qui savaient le métier de la guerre et qui n'étaient pas seulement soldats, mais soldats choisis, et qui agissaient comme ils eussent fait à l'attaque d'une place, selon les règles de la guerre. En effet, ils forent fort surpris que les coups ne venaient plus de has en haut, comme an commencement, mais en droite ligne et de vis-à-vis d'eux : ce qui leur fit croire qu'ils étaient perdns et qu'il y avait une conspiration faite pour cela. Plusienrs des soldats qui avaient eu la conduite de cette exécution étaient, en effet, montés dans les chambres des maisons voisines d'où ils tiraient régulièrement et de front.... La terreur était d'autant plus grande qu'outre les coups de mousquet et de fusil on apporta quantité de bois à tontes les portes de l'hôtel de ville; on les frotta de poix, d'huile et d'autres matières combustibles et on y mit le fen. L'incendie gagna l'intérieur ; le peuple, plus terrible que le feu, s'y précipita et plus de cinquante personnes, des échevins, des magistrats, forent égorgés; le reste ne s'échappa qu'en payant de grosses rançons. » Le maréchal de l'Hôpital, auquel on en voulait principalement, parvint à se sauver avec l'aide d'un valet de chambre. Le prévôt des marchands resta blotti, insqn'à onze heures du soir, dans une cachette où il sonffrit horriblement. Miron, mattre des comptes, colonel de son quartier et des plus aidents Frondenrs, fnt enveloppé dans ce massacre et tomba percé de coups de baïonnettes et de poignards, au moment où il voulait aller chercher ses soldats pour dégager l'hôtel de ville.

Condé, après ce massacre, ne pouvait plus rester à Paris. Il sortit de la ville, le 18 octobre, et se retira en Flandre, au milieu des Espagnols. La tradition féodale avait encore assez de force pour qu'une foule de noblesse l'y suiru, entrainaut avec elle toute une armée, au moins 10 000 hommes, composant les rigiments des princes et de leurs amis.

#### S 8. RETOUR DE MAZARIN; GUERRE CIVILE ET ÉTRANGÈRE; TRAITE DES PYRÉNEES.

Cette première émigration fnt, comme la seconde, fatale à ceux qui la firent. Elle accéléra le mouvement de l'opinion publique, qui revenait au roi; Mazarin, pour n'y point faire obstacle, s'était éloigné une seconde fois (9 août). Alors le parlement et les bourgeois supplièreut la reine mère de rentrer dans la capitale parifiée (21 oct.). Dix magistrats furent destitués on emprisonnés; le cardinal de Retz fut enfermé à Vincennes, le prince de Condé condamné à mort par coutumace et Gaston exile a Blois. Trois mois après, Mazarin revenait tont-puissant, avec l'appareil fastueux d'un souverain (fev. 1653). Ge fut la fin de la Fronde. Mais ces temps où le roi et sa mère fuvaient en désordre devant quelques bremillons et conchaient presque sur la paille à Saint-Germain, laissèrent dans l'esprit de Lonis XIV une impression qui ne s'effaça jamais; ce souvenir contribua à la pousser dans les voies du gouvernement le plus absolu. En rentrant à Paris, il avait fait enregistrer d'antorité (22 oct. 1652) une déclaration portant . très-expresse défense aux gens du parlement de prendre ci-après aucune connaissance des affaires générales de l'Etat et de la direction des finances. » A quelque temps de là, le parlement s'étant un jour réuni de lui-même, au sujet de quelques édits,

pour préparer des remontrances, le jeune roi partit de Vincennes, où il Chassais, et entre dans la grand chambre en grosses bottes, le foet à la main : "Messieurs, di-il, on sait les malheurs qu'on troduits vos assemblées ; fordonne qu'on cesse celles qui sont commencés sur mes édies. Monsieur le premier président, je vous défends de souffir des assemblées, et à pas un de vous de les demander (165s.).

Deut coups fort sensibles furent alors portés aux parlements : une déclaration décrétant que les arrèts du couseil d'État seraient obligatoires pour les cours souveraines, et le rétablissement, en 1655, des intendants qui veiligient sur l'administration de la justice dans les provinces, et, au besoin, faissient casser les arrèts par le couseil d'en haut et.

Ainsi avorta cette tentative de révolution par l'aristocratie parlementaire. Un sistele plus tard, quand le parlement essaya d'une uouvelle lutte coutre l'omnipotence de la royauté, lord Chesterfield doma la vruie mesure des forces de cette opposition, en disant à Montesquieu: - Votre parlement peut faire des barricades, mais il n'élèvera jamais des barrières.

La guerre de la Fronde était terrainé: Il restait in la guerre sec l'Epagua, qui avait repris, perdant ces troubles, Dunkerque, Barrelmos et Casal en la lica. Condé était veus offer aux ennemis son épée, qui lear avail été à fatale; anisi il semble perder se rechêtet. L'épodit, assièger Arras, non loin de ces plaines de Lean, oil il suit emporés a plus allel viccier. Tureuns les attaqua dans leur camp et fores leurs di Casal d'Aller de l'années d

tout contervi.» Les années 1655 et 1656 ne virent que des sièges de places sur la freuière i valenciennes, Cambrai, Cambrai, Condiçamia cedeux générau, ser les pottes armés qu'ils axient sous la main, ne pouvaient frapper des consp décisifs. Mazarin n'ent pas luc de screpules ropalistes que Richelien n'avant en de screpuler reli gients. Son prédécesseur s'était allé serce les protesgeux. Son prédécesseur s'était allé serce les protesseux de Commell, qui avait fait tember sur un éclusion d'a tété du readrée de Horni IV.

Après l'exécution de Charles I\*\*, le parlement d'Angleterre avait procamé la République. Mais, Cromwell, vainqueur des Irlandais qu'il soumit à un éponyantable régime sous lequel ce pays est resté près de deux siècles, et des Écossais, qu'il avait écrasés aux journées de Dunbar et de Worcester, était rentré puissant dans Londres. Le 30 avril 1653, il avait chassé les députés ot fait afficher le même jour sur les portes du parlement: Maison à louer. Quelques mois plus tard, il avait pris le titre de Lord protecteur, et durant cinq années il gouverna l'Angleterre avec une autorité absolue. Au debors, il reprit le rôle d'Élisabeth, que les Stuarts avaient abandonné, celui de défenseur du parti protestant. Il força les Hollandais à reconnantre la supériorité du pavillon anglais, châtia les Barbaresques et vit son alliance mendiée par l'Espagne, sollicitée par la France, qui l'obtint (1657).

C'était la politique de Henri IV que Mazarin reprenait, seulement avec moins de grandeur du côté de la France. L'Espagne n'épronx que des revers. Tandis que les Anglais s'emparciant de la Janatique et brolaient les rations de Cadris, la ville de Dunkerque, la ciel des Flanders, fut assigées par errer et par mer. de la comment de la commentation de la commentati

Le cabinet de Madrid n'avait plus d'armée; il demanda la pist. Les négociations furrent conduites par les deux ministres, Mazarin et don Linis de Haro, qui se rencontribrent dans Fille de la Conférence, sur le Bidassea, au pied des monagnes qui séparent les deux pays. Ce fui la traiti de Pspréntes, aggie le 7 novembre 1659. La France gardu l'Artois, la Cordague et le Rossillon, que Ritchèlein avait conquis; elle rendit la Lorraibe an duc Charles IV, à condition q'uil d'ensatellenit itonies ses places fortes; et, comme il if y

refusa, son daché resia entre nos mains.

La cera d'Espagas était fait na point d'honnear de ne pri abandonner Londé, et cette a feccition avait menson fait par l'espage de l

tonte prétention sur l'héritage de son père. La conclusion de ce mariage était la pensée et l'espérance de Mazarin depuis quinze années. Des 1645, il écrivait à ses plénipotentiaires du traité de Westphalie : « Si le roi très-chrétien épousait l'infante, alors nous pourrions aspirer à la succession d'Espague, quelque renonciation qu'on fit faire à l'infante; et ce ne serait pas une attente fort éloignée, pnisqu'il n'y a que la vie du prince, son frère, qui l'en peut exclure. » En 1659, il s'arrangea de manière que les renonciations fossent légalement nulles; il en subordonna d'nne façon expresse la validité au payement exact de la dot, qu'il savait que l'Espagne ne pourrait jamais payer. C'était préparer ponr l'avenir un prétexte anx prétentions de la maison de Bonrbon. Aucnn des ministres espagnols ne se faisait illusion sur la valenr des renonciations, pas même Philippe IV, dont Mme de Motteville rapporte ces paroles : « C'est une sottise; si le prince mourait, ma fille hériterait de droit. » Mais, par ce même traité, Mazarin abandonnait le Portngal, qui, n'ayant plus l'appui de la France, recherchera celni de l'Angleterre, alliance qui nons sera deux fois funeste, dans les guerres de Louis XIV et dans celles de Napoléon.

En même temps que le cardinal méditait la réunion de l'Espagne à la France, il avait un moment pensé à faire Louis XIV emperenr, à la mort de Ferdinand III (1657). Léopold l'avait été élu; il concint du moins la tigue du Rhin (1658), par laquelle les trois électeurs

ecclésistiques, le duc de Bavière, les princes de Brunswick et de Hesse, les rois de Suède et de Danemark s'onirent à la France pour le maintien du traisif de Westphalie, et se placèrent en quelque sorte sois son protectorat. La ligne du Rhin, qui fut plus tard encouvelée et étende par Napoléon, sous le nom de confédêration du Rhin, assumit à la France la prépondérance dans l'empire.

Mazarin axait sussi songé à l'Italio et deviné la route que la politique françaite devait y suivre. Un traité serret axait été préparé dès 1646 pour donner le royamme de Nagles à un prince de Savoie et resitier à la France sa limite des Alpes. Les événements emperhème ni le cardinal de mener co préjet à bonne flu; cette pensée patriotique qui a seulement été réalisée de noi jours.

Après l'achèvement de ces grandes choses, le cardinal Mazarin ponvait dire que « si son langage n'était pas français, son cœur l'était, »

### S 9. ADMINISTRATION INTÉRIEURE DE MASARIN.

En tout, au dedans comme au dehors, en face de l'impétuenx Condé comme en présence du phlegmatique don Luis de Haro, Mazarin sut admirablement louvoyer entre les difficultés, les tonrner, et, après maints heurts et chocs, atteindre sûrement an port. Mais une fois arrivé là et l'État avec lui, il ne songea qu'à jouir dn repos que son adresse lui avait donné; après le grand diplomate, il n'y ent pas le grand mi» nistre. Son administration intérienre fut déplorable. Il négligea le commerce et l'agriculture; il laissa dépérir notre marine; il géra les finances de telle sorte qu'à sa mort le trésor public devait 430 millions, tandis que sa fortune particulière s'élevait à 100 millions, qui en vaudraient deux on trois fois antant aujourd hui, et que le sarintendant Nicolas Fouquet disait au roi : « Sire, il n'y a pas d'argent dans les coffres de Votre Majesté, mais M, le cardinal vous en prêtera. » Telle fut son avidité, dans les dernières années de sa vie, qu'on le vit « faire repasser par ses mains quasi tont le royaume, pour le donner pièce à pièce à ses nièces et à ses amis. . . Je suis bieu aise, disait le duc de Mazarin, héritier des biens immenses du cardinal, je suis bien aise qu'on me fasse des procès sur tous les biens que j'ai eus de M. le cardinal. Je les crois tous mal acquis, et du moins, quand j'ai un arrêt en ma faveur, c'est un titre et ma conscience est en repos. » Si Mazarin, en effet, fnt sous ce rapport mauvais ministre, il fut fort bon parent. Il placs tontes ses nièces en haut lien. La signora Martinozzi, sa sœur aioée, vit une de ses filles princesse de Conti, l'autre duchesse souveraine de Modène. Les ciuq filles de la signora Mancini, son antre sœnr, arrivées d'Italie en bien piètre équipage, furent mariées au duc de Mercœur, au comte de Soissons de la maison de Savoie, au connétable romain Colonna, au duc de Bouillon, et enfin an duc de la Meilleraye. La France paya toutes ces dots. Son neven fut duc de Nivernais ; et si de son frère. pauvre moine perdn an fond d'nn couvent d'Italie, il fit un archevêque d'Aix et un cardinal, du moins il empecha le mariage d'une de ses nièces. Marie Mancini, avec Louis XIV qui se laissait trop emporter à ses ardenrs printanières.

Le jenne roi, élevé avec Olympe Mancini, l'avait prise en telle affection, que la conr crut longtemps qu'ells serait reine de France. Mais cette première affection ne tint pas et Olympe fut mariée an come de Sosseons. Marie Mancini, qu'il lui succéde dans le cœur du roi, y jeta un amour plus profond et qu'on eut beaucoup de peine à déraction. Si l'on en croît i

Mme de Motteville, Marie, quand elle arriva à la cour, ne paraissait pas devoir y joner le rôle brillant qu'elle y remplit. « Elle était grande, mais si maigre que son col et ses bras sembbient décharrées puis elle était brune et jaume; le yeux, grandé et noirn, a syant point encore de feu, paraissaient rudes; sa bouché était grande et plate, et, hormis ses dents, qu'elle avait



Traité des Pyrénées (7 novembre 1659). (Page 131, col. 1.)

belles, on la pouvait dire toute laide alore. A ce o moment, Louis XIV dani éprà des charmes d'une demonent le SIV dani éprà des charmes d'une demoiselle d'honneur, XIIIs de la Mothe d'Argencourt. Mais, recrit que la belle le trailisseis, il s'en sépara. Durant la campagne de l'Budre qu'il fit avec Tuvenne, per 1658, il londa gravement malade, et le danger qu'il corru fit éclaire les sentimens qu'il avatis napires de Marie Mancioli. Le désespoir de la nière de Masiaria

lai plu: cette fille si laide avait d'ailleurs, depuis un an, bien change; clue fuit devanne une fort heli presonne. Son esprit, mieux développé que celui du roi, étais un charme de plux. Elle uin apprait de les vies, lai inspiriat le goût des arts, lui parisit de ses devoirs et téchait de lai donner un carnetre plus malle. Sorvint un projet de mariage de Louis avec la fille de la dochesse de Savoir. Toute la correl la la Yoro; l'avoir.



Lapol

qui paraissait devoir revenir vaincue, vit au contraire ses espérances s'accroître. On ne sait ce qu'elle dit au roi sur sa fiancée, mais Louis, un matin, entra aubitement dans la chambre de la jeune duchesse, et, après cotte indiscrète entreure, ne voulte plus entendre parler d'elle. Mazarin cependant a'inquiétait de cet amour du roi.

La rupture du mariage de Savoie ne déplnt poiut an cardinal, parce qu'il en méditait un plus avantageux, le mariage avec une infante d'Espagne. Mais l'amour du roi pour sa nièce l'inquiétait, Prêt à partir pour les conférences qui amenèrent le traité des Pyrénées, il ne voulnt pas, en bon diplomate, laisser de péril derrière lui : il exigea la séparation du roi et de sa nièce. La lutte fnt vive, mais la raisou l'emporta. Le roi avait trop présumé de sa fermeté en promettant à Marie de surmonter tons les obstacles; aussi, an momeut où elle montait éplorée en carrosse, elle lui adressa ces paroles fières et tonchautes: « Vous m'aimez, vous êtes roi, et je pars !... > Les denx amants se revirent cepeudant quelque temps après; une correspondance des plns actives s'établit entre eux, et Mazarin fut encore obligé d'intervenir. Le roi, paraît-il, écrivait des volumes. Le cardinal, dans nne lettre noble et énergique, lui en fit des reproches, lui montra la folie de cette passion et terminait par ces belles paroles : « ....était-il juste que je m'onbliasse au point d'y consentir, et que, charmé d'une proposition si éclatante et si avautageuse pour moi, je pusse, pour mon intérêt particulier et pour relever ma réputation, y douuer les mains anx dépeus de la vôtre?... An surplus, je vons proteste que rien n'est plus capable de m'empêcher de monrir de déplaisir, si je vois qu'nne personne qui m'appartient de si près vous cause plus de malheurs et de préjudices en un moment que je ne vous ai reudn de services.... »

Marie Manciui éponsa le cométable Colonna, nnion que reudirent malheurense les regrets de l'une et la jalousie de l'unte. Marie quitta plusierre fois le concluble, revint eu France, où le roi la tint éloignée de la conr, et passia presque tont le reste de sa vie en des convents d'Espagne, que Colonna lui donna tour à tour

In principal moument que hista Mazaria fat l'palata qu'il fit construire au coin de la rea Visionne et de la rua Richelito, et dout une partie set devenue la hiblichtèque imprirale. «Tout le mode y remarqua, dit Sauval, une certaine grandour que le cardinal avait sapporté d'Italie; «quoipue es palais consiste en plusieres logis entassés confusiement les uns sur les autres, il ne lames en éramonies pas d'être une des merreilles de Prance. Il était du moint menhi avec un luxe local, multiprirative de cardinal de la confusiement de la multiprirative de neuer et d'un collaboration d'hème arriva de tableaux et d'animaux dorés; statues de porphyre et d'albâtre; cabinets d'écailles de tortues; un bean et rare tablesu de la Vierge, qui fait dire è tous que la piété est ici seulement en peinture; un lit

d'ivoire, etc. Mazarin eu effet avait le goût le plus vif, sinon le meillenr, pour les arts, et son plaisir était de collec-

meilleur, pour les arts, et son plassir était de collectionner quantité de merveilles, on plutôt de cariosités. Il fit veuir d'Italie un grand nombre de tableaux, même des acteurs, des machinistes, qui introdusirent l'opéra eu France, et il fonda, en 1655, l'Academie de peinture et de scaloture.

Il mourus le 9 mars 1661; à Vincennes, à l'âge de cinquante-neuf ans, désespéré de quitter ses bellea peintures, ses statues, ses livres, les affaires, la vie, et pourtant « faisant bonne mine à la mort. »

§ 10. PARTS DEVERS; LES MISÈRES DE LA PRONDE; SAINT-VENCENT DE FADL; LE BAIGNEUR; LA FOIRE DE SAINT-OFRMAIN.

Si on ne voit la Froude que dans les mémoires de ses héros et de ses héroines, elle parait nue guerre moitié sérieuse, moitié bouffonne, nue guerrette, comme dit Tallemant des Réaux, où les deutelles se mélent aux currasses, les petits vers et les amonrs aux conps d'épée et aux batailles. Regardons-la sous un jour plus véritable et faisons le compte des résultats de ces marches de troupes peudant dix aus, des pillages, des incendies, des famines, des épidémies, et nous tronverons que si la Froude ne fut qu'une intrigue ponr les seigneurs, elle a été pour le peuple la plus douloureuse des guerres. « O la douce guerre, o la bouue guerre ponr le filou, dit uu pamphlet du temps .... O la triste guerre pour le bonrgeois reufermé dans sa ville comme captif! o la rude guerre pour le marchand rencontré dans la campagne! ô la cruelle guerre pour les bœufs, vaches et moutous, de plus de six lienes à la ronde ! »

Les hostilités n'ont pas plutôt commeucé entre le parlement et la cour qu'à Paris tontes les relations habituelles de la vie régulière sont interrompues, brisées. On a beaucoup de peiue à approvisionner la ville. Il faut des postes aux marchés ponr maintenir l'ordre dans les jours de cherté on de pénurie, des escortes pour assurer l'arrivée des couvois, des piquets pour defeudre les boucheries. Dans les environs c'est bieu autre chose. - Imaginez-vous, écrit Angélique Arnaud, abbesse de Port-Royal, le 7 janvier 1649, qu'on trouva avant-hier une pauvre femme veuve qui a nn enfaut de cinq mois qu'elle voulait tuer par faiblesse d'esprit et parce qu'elle mourait de faim, afin d'aller quérir un nourrisson qui la fit vivre.... Les gens de guerre se mettent dans les fermes, font battre le blé et n'en veulent pas donner un panvre grain aux maîtres qui leur en demandent par aumône. .

A mesure qu'on s'éloigne de Paris, les max angmentent. Un notire de Marie en Picardie a teur repristre non des mourtres, mais seulement des déprédations exercées dans sa patiev l'elle et les a évaluée appreximativement. - Total de la déspane appréciable de Marie, de juille 1648 à vait 1669, pendant non mois, 19000 livres, equi en vandraient trois fois aumentant d'Eule, La Champage d'aut la prois de collète d'Eule, La Champage d'aut la prois de moltat d'Eule, La Champage et composée de Spidois, de Poloniais et d'Allemande, avertou de bandir de de la commentant de la composition de la commentant de la commentant de la composition de la commentant de la de tous les pays. Mazarin les avait sondoyées et ne les payait pas. Les Irlandais de Digby ne valaient pas mieux. Rosenworms faisait du pis qu'il pouvait et du Plessis-Praslin rivalisait avec ces étrangers. Seul un plébéien, Fabert, se souvenait du pauvre peuple.

Les récits que les contemporains font des cruautés de ces mécréants présentent parfois des détails diaboliques : « Dans un village , ils s'emparent d'une chèvre, la coiffent du bounet d'une vieille femme qu'ils out tuée. la mettent dans le lit et vont chercher le caré pour lui administrer les derniers sacrements de l'Église catholique. Arrivé près de l'animal, le curé s'aperçoit de l'indigue comédie dans laquelle on veut lui donner un role, et est mis à mort avec toutes sortes de cruautés par suite de son refus. Ailleurs, on dépouille les malheureux habitants, on attache sur leur dos des chats que l'on fouette jusqu'à ce qu'ils aient mis en sang le dos de leur victime, c'était nn souvenir des malandrius du moyen âge. Au bourg de la Tourelle, près de Reims, un paysan étant parvenu à

s'échapper de leurs mains se réfugie sous le toit de son porc et y reste trois iours sans rien prendre; survient une antre bande rui le déconvre et l'asphyxie avec quelques bottes de paille. Pour forcer les paysaus à montrer l'endroit où ils ont caché l'argent que souvent ils ne possèdent pas, on leur brule la plante des pieds.... L'armee levée par le duc de Longueville en Normandie n'épargna pas davautage la province dans laquelle elle se recrutait et qu'elle était chargée de dé-fendre. Le duc disait luimême à la grand'chambre de Rouen « qu'il avait vu en Normandie beaucoup de lieux où l'enuemi n'eût

point fait plus mal. . Et on sait ce qu'en ce temps-là l'ennemi se permettait. Au midi mêmes souffrances. Les ravages amènent la peste. A Marseille, à Aix, c'est une fuite générale. « Dans le Bordelais ou ne voit que villes brûlées, chemins couverts de morts. Au village de Camblanes l'église est brûlée avec les habitauts qui y avaient cherché un refuge. A partir de 1651 la disette et la peste sont eu permanence daus le Languedoc. A Agen la moitié des habitants périt, à Montauban l'épidémie emporte plus de huit mille per-

Dans les provinces du centre, la Bourgogne, le Nivernais, le Bourbonnais, le Berry, l'Anjou ou n'enteud parler que de villages entiers détruits. Une diminution effrayante de la population s'ensuit. On ne paye plus les taxes. Le nombre des mendiants augmente tellement que Nevers le 29 mai 1651, est obligé d'établir aux frais de la ville avec les appointements de cent sous par mois, un « chasse-pauvres on chasse-coquins » resetu d'une robe aux livrées de la municipalité et qui | 1. Feillet, De la Misère ou temps de la Fronde.

prétait serment entre les mains des échevins, mesure reuouvelée des plus mauyais jonrs du moven âge, aux époques de peste L'armée royale est aussi funeste au pays que les

bandes des princes et les tronpes espagnoles. Mazarin, qui ne peut recouvrer d'impôts, qui voit la contrebande du sel organisée partont et faite à main armée, antorise le pillage des blés pour approvisionner ses soldats. Condé fait plus : il est sans pitié pour les pays qui le soutiennent comme pour coux qui le subissent. Il écrit à d'Erlach de protéger les biens de son frère : ceux des autres il ne s'en soucie pas, il les preud lui-même : il autorise la maraude d'hommes. On entendait par là faire le plus de prisonniers possible, méme parmi les gens inoffensifs, ponr avoir des rançons. Une de ses sommations aux villes ponr leur imposer des contribn-

tions est datée de Rocroy! « Dans la collection des gravures de la Fronde, au cabinet des estampes, collection Fontette, se trouve une vieille gravure dout l'aspect saisit profondément. Tout

fait croire que c'est une image allégorique. Le dessin représente un immense désert semé d'ossements de morts, des débris de tont âge grands et petits. An milieu, un énorme anima efflanqué que la légende qualifie d'hyène, sa langue sangiante pend encore hors de sa gueule, de ses griffes d'acier il entr'onvre, déchire la poitrine d'une femme morte, comme s'ii voulait lui manger le cœur. Les chaveux épars, les mains crispées, les vétements en désordre de la malheureuse anuoncent nne lougue lutte; mais le vainqueur estlà, la pattesnr ce corps que la vie semble avoir quitté pour toujours. N'est-ce pas à l'image seusible et vraie de ce panvre



Le duc de Longueville

pays, qu'un pamphlet de la Fronde décrit ainsi :

· France, qui n'a plus rieu que l'ombre de toi-même, Squelette décharné qui n'a plus que la peau. Cadavre infortuné près d'entrer au tombeau.

Champs jadis si féconds changés en cimetière . .

Il ne faudrait pas cependant faire la Fronde trop crnelle après l'avoir voulu faire trop insignifiante. Ces misères que nous venons de décrire ne retombent pas toutes à sa charge : elles étaieut malheureusement ordinaires. Nous en retrouverons d'aussi grandes pendant les belles années de Louis XIV, et l'Allemagne voyait pis encore. C'était la faute de l'ancien régime, d'une administration dure et sans pitié pour les populations des campagnes encore assujetties aux rigueurs de la féodalité, du dédain de la noblesse pour la roture, de la licence des gens de guerre qui étaient, même pen-

dant la pair, regardés comme un fléan. La Fronde u à fait qu'ageraver un moment des souffrances qui existent auparavaoi et qui durèveoi longtemps encore après elle, autant que la vieille monarchie. Mais comme les misères subsies étaient en complète disproportion avec le but à atteindre, comme la France jonat sour prope, as accurité, as grandeur pour de misérables in-

trigues, on comprend la passion de l'ordre à tout prix qui, après la Fronde, jeta le royaume aux pieds de Louis XIV. Voilàce qu'oublient trop ceux qui par haine de la royauté devenne trop forte, regrettent anjourd'hui les priviléges aristocratiques.

"Un pieux magistrat Charles Maignart de Bernières, se constitua comme le procurent des provinces déso-



lées, et à cet effet veudit sa charge de maitre des requêtes. Disciple de la maison fameuse de Port-Royal, dont uous parlerons plus loun, il trouva un soutien dans les membres de cette congrégation. Des les premiers jours de la Fronde, les pieux solitaires et leurr amis créerent une sorte de journal, Les Rélations, qui répandit partout le riccit des maseres du peuple et fit i

un appel puissant et coutinu à la charité chrétienne. Voici une de leurs recettes qui rappelle nos sonpes économiques et les fonrnesux philanthropiques de « l'homme au petit manteau bleu. »

« Il faudra remplir d'esu une marmite on chaudron contenant bord à bord, cinq seaux, dans laquelle on mettra par morceaux environ 25 livres de pain, 7 quar-

n in Godgle

Gravure allégorique du temps de la Fronde. (Page 136, col. 2.) Collection Fontette.

terons de graisse ou de beurre, solon les jours parso ou demi-boisean de navete ou de chour, poissant de meter de chour, poissant ou demi-boisean de navete ou de chour, poissant ou chour, poissant poissant navete et ne colderout pas denantage.

La société de Port-Royal était trop étroite et avait de trop faibles ressources pour soulager efficacement un grand nombre de misères. Un homme depuis longtemps célèbre et qui est resté populaire, saint Vincent

de Paul, fit heaocoup mienx et plus.

Saint Vincent de Paul est l'apôtre de la charité et la personnification la plus pure de la morale évangélique que le christianisme ait produite. Né en 1576 à Dax, département des Landes, de parents pauvres, il passa sa jeunesse à garder les troupeaux. Son père cependant, remarquant en lui d'heureuses dispositions, le mit chez les cordeliers de Dax, En 1600, Vincent de Paul, qui venait d'être ordonné prêtre, revenait par mer de Marseille ou l'avait appelé une succession. lorsqu'il fut pris par des corsaires de Tnnis. H servit comme esclave en lenr pays sous trois maîtres différents: il convertit le dernier, qui était un Savoyard renégat et qui le ramena en France. En 1611, on le retrouve curé de Clichy-la-Garenne, Il quitta cette paroisse pour entrer comme précepteur dans une puissante famille, chez Emmanuel de Gondy, général des galères, connu, ainsi que sa femme, pour sa piété. Redevenn en 1617 simple curé, il fonda à Châtillonlez-Domhes (Ain) la première confrérie des servantes et des gardes des pauvres, ou Charité de Châtillon, institution qui servit de modèle à toutes celles qui s'étahlirent ensuite en France. Ces confréries toutefois éveillèrent l'attention du gouvernement, et il nous est resté un projet de réquisitoire du lieutenant de Beaovais « contre l'établissement que vonlait M. Vincent de Paul, sans être antorisé, d'une confrérie de charité à Beauvais. » Vincent eut le bon esprit de se mettre en règle avec les lois de son pays, et dès lors ses généreux efforts ne rencontrèrent plus d'obstacles.

a Avec son hon sens pratique, Vincent vit que les anciences institucions nonsatiques, corrumpare par le tempa, a vavient plus ancience rédict que, ai 7 en ne tempa, à vavient plus ancien crédit; que, ai 7 en ne de particular de la comparta del comparta del la c

Vincent, cédant aux instances de la famille de Gondy, avait repris ses fonctions de précepteur : il profita de sa position pour chercher, de concert avec le général des galères, à anu-liorer le sort des galériens. Il les visita à Paris dans leurs hasses fosses infectes et humides ; il obtent quo les ternsportit dans une masion de la rus Saint-Honoré, et le changement qui s'opèra su physique et au mont ches tous com insérbales fint à mont ches tous com insérbales fint à mont de les des les misérbales de la consideration prêtre l'obligation de visiert les hagues; des 1653 il se rendit à Marseille. C'ent à ce voyage que se rathache les fint is novent cité des . fers honorables, sacrès trophère de la charief, » dont le bours alberte que de la consideration de la charief, » dont le bours malherques que ocusoble.

A partir de 1625, les grandes institutions de celui qu'on a appelé l'Intendant de la Providence se succèdent rapidement. C'est d'ahord la congrégation des prêtres de la Mission, destinée à former des prêtres dans les séminaires et à instruire le peuple des cam pagnes; pais la confrérie des filles ou sœurs de la Charité (1634); enfin, la belle œuvre des Enfants trouvés. Un jour, en 1638, il rencontra un mendiant uni déformait les membres d'un malheureux enfant dont il devait se servir pour exciter la compassion puhlique. Vincent le lui arracha des mains et le porta à la panyre maison de ta couche, où l'on rassemblait ces infortanés. La vue de cette chétive institution, qui n'avait pour tont personnel qu'une venve et deux servantes; l'enquête qu'il fit faire par des dames de charité sur le sort des trois ou quatre cents enfants exposés chaque année et qui presque tous périssaient, l'engagèrent à s'occuper de ces malhenrenses créatures. Grace à son zèle, à sa chalenreuse éloquence qui remna le cœur de toutes les mères, il généralisa pour la France l'œnvre des Enfants tronvés, qui fut dotée magnifiquement. Les filles de la Charité devinrent les tantes de ces enfants. Vincent savait unir ainsi deux institutions et faire tonrner leur alliance au profit de l'une et de l'autre et de l'humanité. Pendant la Fronde, il fut appelé à continner et à développer l'œuvre de bienfaisance entreprise par Port-Royal. Une ordonnance lui donna meme un rôle officiel : le gouvernement avouait son impuissance et ne ponvait que prendre sous sa protection Vincent et ses missionnaires. L'hnmhle paysan des Landes est devenn, en quelque sorte, le grand aumónier de France, et le gonvernenr de Saint-Quentin lui décerne le titre de Père de la patrie

Du reste, il faut dire à l'honnenr de l'Église do France au dix-septième siècle que saint Vincent y trouvait hien des complices. Tons les ordres religieux, en présence des plus terribles fléaux, affrontaient résolument la mort. En 1650, la peste sévit dans le bas Languedoc; le mal était venu du comtat d'Avignon à Beaucaire et à Nimes. « On établit ponr les malades une surte de lazaret, hors des murs, près des ruines de l'ancien monastère de Saint-Banzile. Les supérieurs de tous les monastères vinrent offrir au consul des religieux pour soigner et exhorter les pestiférés tant dans l'infirmerie que dans la ville : les ministres protestants firent la même chose. Les récollots ayant été choisis, Rohert d'Avignon, leur gardien, assembla la communanté et invita les frères à se sacrifier; quatre se présentèrent qui, après avoir embrassé le père gardien, allèrent se renfermer dans les cabanes de Saint-

 Ce fait a été mis en doute par M. de Boulogne, évêque de Troyes; du reste, le procès de canonisation le rapporte seulement comme une tradition. Banzile; ils y trouvèrent la mort et furent aussitôt remplacés par des jésuises. En 1653, c'est à Paris et autour de Paris qu'on voil, les uns à côté des autres, travaillant, mourant pour la méme caine, des capatravaillant, mourant pour la méme caine, des capatravaillant, autre de la comparation de la comparation de la comparation de la comparation de la comparade sainaire de Saina-Nicola, de Piepus, de la crimos déchanasés, des jacolius réformés, les noms les plus honorables du parlement, et des fenmes, Médecius et un parlement de ségumes, Médecius et

chiruryiens sont la leur poste de science et d'humanité. Les malbeureux eux-mêmes vienneus te faire les hienfaiteurs des pautres: « Une paurre fenme donnant sa garde-robe et ses sonitérs, retournait pieds nus, est-d'écrit dans une Relation. Sur ce qu'on lui di qu'elle avait plus besoin de recevir que de donner, elle répondit, en simplicité de cœur, qu'elle donnait son meilleur, effi connaitire une elle avait nhus de lui-



mières que ces riches qui ne peuvent encore concevoir l'obligation de donner leur superflu.

Ainsi, à regarder cette société par en bas, ou y voit bien des doilenre et on y ented bien des génissements. Mais au-dessus de ces misères, que de joie et de plaisir? Dans une lettre à la reine de Poligne, la mère Angélique racosto qu'il et y a plus en France que très-peu d'artisans, mais que les misères du paront profité à cous qui resteat. La mort en effet, qui em-

porte une partie d'une génération, laisse heureux ceux à côté de qui elle a passé. Et comme ils se dédommagnet alors de leurs angoisses (lui parle de la Fronde évaille aussitôt l'idée d'une grande facilité de mœurs, d'une grande liberté chez les femmes comme chez les bommes, du lux es des dépenses folles dont les plus hauts personnages domaneur l'exemple. C'était le temps oi le cardinal de Retz se vanuait de ses relations criminelles, oi le marquis de Sévégné qu'utitat sou



and Comple

solomble femme pour la financie Ninou de Luccles, ob Fompet travas il poud cruelles, ob Bussy faissit à sa consince de brutales propositions et écrivair son *Histoire* amoureme des Geudes, où Mine de Longaeville dissistion ta bast : « qu'elle n'ainnit pas les plaisirs innocents. A cette deponde d'ailleuro o lès entraves étainet multiphées quand on voulait fare le hien, rien n'était plus aisée que le nal. Quelle bonne institution que le balgoneur, autorité par privilége apécial du roi Le le autorité par le privilége apécial du roi Le en trouveient réunité toutes les commodités de la vier.

 Cette maison était pourvue d'un grand nombre de domestiques soumis, réservés, discrets, adroits. Vonlait-on disparaitre un instant du monde, fnir les impor-

tans el les amayeux, (chapper à l'oil carieau de ses gens, on allait che le haigment; on y trouwist che su per gens, on allait che le haigment; on y trouwist che su per que la compartica de la compartica de la compartica de la compartica de sauce qui caracterisant le laxe on la deprastion d'un pregarda de visus volutie garder l'inoccipito, et lous ceux qui vous servaient et dont vous étiex le miseux comus paraissients inport parqu'à rote mon. Vetre entre et et volre sépour dans celte misson étaient pour eux comma lus nevet d'étal. Assais, c'etat che le haipmen quant de l'arra surveillants se renduient d'épuisées, le visus gensages, soiles, so conduites par leurs mande.



Les frères récollets et autres religieux s'enferment avec les pestifères (1650). (Page 138, col. 2.) o jounes seigneurs, amis des plaisirs sans | se relever, Lh, on étalait à plaisir les plumes, les ru-

 Enfin de jeunes seigneurs, amis des plaisirs sans contraiute ou d'une vie peu réglée, faisaient la partie de se rendre ensemble chez le baugueur et y séjournaient quelquefois plusieurs jours, afin de se livrer plus facilement et plus secrétement le Jeur goût pour le jeu, le vin et la débauche. « (Walckenner, Mémoires sur M. de Sévigné.)

On no se renfermati pas tonjunrs chez le baignour, in dans les salons, oi le grand divertissement etait la mascarade et le colin-maillard; on aimait hien aussi les promeaudes ol lon ne se génati guère plan que dans les rueltes. Tous les jours on allar les Caurs-la-Reine, an loss des Tuisleres. Là, on se pressail la-Reine, an loss des Tuisleres. Là, on se pressail aussi, rou as parlait, les cocher crisient, les carrosses reversaint et les dances montrisent alors leur habitet à

bans, les cauons:
.... Et de ces grands canons où, comme en des entraves,

.... Et de ces grands canons où, comme en des entraves, On met tous les matins ses deux jambes esclaves, Et par qui nous voyons ces messieurs les galants Marcher écarquilles annsi que des volsots. (Molière.)

Un autre lieu de réunion des Parisiens, mais bui rétait pas quôtidien, c'était la foire Saint-Germain, qui durait deux mois, à partir de 3 fevrier. Elle se tenait à la même place où l'on a construit un marché qui porte aussi le nom du saint, et dans deux halles longues de cent trente pas, larges de cent et divisées régulèrement en neuf rues.

Dans ce vaste bazar, où l'on pénétrait par sept portes principales, chaque profession avait son quartier sépark, Pandant deux mois on 87 reedait en fouls. De penipal y allait is junç in noblesse la mist, tonigours manquée et déquaire, dans des carrosses sans armoires, sans corriège et sellmentait vecé des ricons, c'estricons, c'estvitant de gris et la visaçe convert. Là, an milien de la chard de sa finablesse, des torches et des natimates, dont de la companie de la companie de la companie de de Orièrers, de Mèreners on arbeitui des hijoux, de manuel de la companie de la companie de la companie de granda miser de c'estat altern un des objets remejs l'en granda miseria, c'état altern un des objets remejs l'en s'écarait dans des allées sombres, obscures, favorables aux entreisem supérieux et solizieres; ou l'on s'assayait à ces hanques, à ces loteries, et l'on profitait d'un impérietable incognitio pour so livrer à la parruinesse des passions. Dans cet endroit enchanté, on exploitait tous les vieues comme toutes les industries, au profit d'un couvent de religieux qui en étaient propriétaires. (Walckenner.)

Voilà un autre côté de cette société où les privilégiés s'amusaient, insouciants des misères du grand nombre, et où les moines priaieut pour tous, mais aussi, parfois, profitaient de tout.



### CHAPITRE LVII.

## LE SIÈCLE DE LOUIS XIV AVANT LOUIS XIV

#### S 1. BALZAC ET VOITURE; L'HOTEL DE RAMBOUILLET.



E dix-septième siècle, qui a été baptisé du glorieux nom de Louis XIV, ne commence pas avec l'avénement de l'henreux monarque; il avait achevé plus de la moitié de son cours et déjà produit do grandes œuvres, que le jeune prince n'était

pas encore en état d'exerce autour de lai la plus faible mûtennee. Pascid, Corneille, Descentes, le Poussin, Lessuen ne lai deivent rieu, et sout d'aussi graods bommes qu'auxen de ceux qui hillérent à la cour de Versailles. Il y a douc nicessaic, pour être juste, de comper en deut o sièce de Le Luis xil/v, en piezus dians son entourage les écrivains qui y vécurent, même ceux qui roût en de comman avec fui que être le conqui roût en de comman avec fui que être le conqui roût en de comman avec fui que être le conles bommes qui (taient d'un autre âge et qui ne relevierant une de leur propre pensée.

On a va qu'an sciriforn sitele, avant Malberh, la langue et la société françaises manquiant encore de délitatesse. L'idione était fort et rude, comme les seprits; les los grandes dames ne reclinient pas divant les mots crus, et la souru de Prançais P accepant publiquement la déficiez d'un livre de Rabelnis, qu'une femme d'anjourc'hain observat livre, même seule, an foude sea houdoir. La seve montai forte seule, an foude sea houdoir. La seve nomais forte seule, an foude sea houdoir. La seve nomais forte lucture and de la company de la company de la tambaca de la company de la company de la company la company de la company de la company de la company la company de l

Occupons-nous d'ahord de deux hommes qui ont aigce de cette révolution, malgré la différence de lenr caractère, de leurs mœurs et de lenr talent, mais qui so rapprochaient l'un de l'autre par une même préoccupation : le soin de la forme et le culte de la phrase. Jean-Jouis Guez, seigneur de Balzac, et Voiture.

Jean-Louis Gnez, seigneur de Balzac, et Voiture, fils d'un marchand de vins en gros, sont demeurés les plus célèbres parmi les beaux esprits du temps. Le premier tvixit retiré dans son chhaeu, près d'Ancoulème; le second cherchait à Paris les moyens de s'élever, et hantait les réunions les plus choisies. Tons deux faisaient l'admiration du grand monde, l'un de près, l'autre de loin, et tous deux ont excellé dans le style épistolaire, mais avec des mérites et des défauts entièrement opposés.

Le seigneur de Balzac, dans son orgueilleuse solitude, se complaisait en lui-même, et comme il se croyait quelque chose de grand, ne nourrissait que de grandes pensées et ne daignait écrire que des choses sublimes. Il lui fallait les hautes sphères de la vertu romaine ou de la politique des princes pour respirer à son aise. Homme d'étude, il ne vise qu'à une chose : écrire et écrire nohlement : « J'avoue, dit-il, que j'écris de la même manière qu'ou bâtit les temples et les palais, et que je tire quelquefois les choses de loin, comme il fant faire deux mille lieues pour amener en Espagne les trésors d'Amérique. » Sa phrase est pesante et les magnificences de son langage ont heaucoup de peine à s'avaucer. La simplicité semble son ennemie. Il ne cause pas, il disserte, il argumente, il préche, ou il tonne. Tonjours sa pensee se produit sous nne forme ingénieuse, et cet éclat fatigue. « Ce style, a dit nn spirituel écrivain, a quelque chose de la mouotonie solennelle des vagues qui viennent régulièrement frapper la plage, apportant pour tribut, l'une de brillantes coquilles, l'autre une algue stérile. »

Voitre n'éait rien moist qu'un oratour. Autant son mis de Blace affectait la gravité, subant lui-mème affectait la légèreté. Il écrit, même quand il n'a pas de sigie, et il l'avone avec ingénuité : é Après cette helle déscription que jeuns de faire, il me vient de comher dans l'esprit que vous vous inaggierest que comber dans l'esprit que vous vous inaggierest que pour trouter moyen de remplir une lettre. Quand cela serait, inademoietelle, je serait en vérité accusable. Car, pour parier franchement, on est bien souveat empedie à trouver que dire; et je ne puis compressir que préché à trouver que dire; et je ne puis compressir que

sans qualques inventions commercia, des personse qui n'ont si amour in distires ensemble, se puissent écrire souvent. » Voituve ne cherche donc qu'à dire des riens et à les dire joilnent. Il se fait pardonne cette stricille par la variét inépuisable de formes avec lesquelles il dit ce qu'il ne pense pas et ne sent pas. Le ton de ses lattres est celui de la conversation d'alors. Et c'est la ce qu'il les vend pour nous insérvesaines, malgré la fadeur de ces plaisanteries, de ces jeux de most, de ces deux de la conversation de la co fut plus sérieux dans sa vie que Balzac. On pent dire dan mal de sea ouvrages : on n'a dire que du hien de sa vie. Or trouver un honnéte homme de plus dans no-tre histoire ne nouses et pas indifferent. Balzac a visui pas plus de ceur que d'aidea. Jorque es noje memer, il se contenue d'évrier négligement : Depuis ma d'emière lettre j'à prent non bodiennement : Depuis ma d'emière lettre j'à prent non bodiennement : Depuis ma d'emière lettre j'à prent non bodiennement : Depuis ma d'emière lettre j'à prent de demontée : 1 et a. 1 et



Une ruelle du temps de Louis XIV.

d'avoir des enfants qui désireront na mort 'ill sont mechants, qui l'attendront ills sont sapes, et qui y sangeront quelquefois encore qu'ils soient les plus gens de bien du monde. «Blatz avaité ceutle que pour son seprit, et ôtait son chapean tontes les fois que dans la couveraisto on pariat de lei-même. Vei cut va varia de courage, le ceur haut placé; il sut forcer les grands, comme fera. Voltier plant aird, à compete grands, comme fera. Voltier plant sard, à compete vei l'avenue avait de courage, le ceur haut placé; il sut forcer les grands, comme fera. Voltier plant sard, à compete vei l'avenue de l'avoir la vient de l'avoir la vient place qu'il de desmaye a sortie adverse. Un viei lui resenir; la dédennage a sortie adverse. Un

de ses amis est volé; il lui écrit; « Ces honnêtes gens ont-ils eu la courtoisse de vous laisser un peu d'argent? Dans l'appréhension que j'ai qu'ils aient manqué à cette civilité, je vous envoie cent pistoles et vous en garde deux fois autant en cas de besoin.

Qoand il le voulait, il écrivait fort hien, témoin ce beau jugement qu'il nous a laissé de Richellen et qui est, comme il l'a prédit, le nôtre : « Lorsque dans deux cents ans, ceux qui viendront après nous lironi en notre histoire que le cardinal de Richellen a démoli la Rochelle et abatur l'hérsie, et que, par un seul traité comme par un coup de rets, il a pris trente ou quarante de ses villes pour nne fois ; lorsqu'ils apprendront que, du temps de son ministère, les Anglais ont été battus et chassés, Pignerol conquis, Cazal seconru, tonte la Lorraine jointe à la conronne, la plus grande partie de l'Alsace mise sous notre pouvoir, les Espagnols défaits à Veillane et à Avein ; et qu'ils verront que tant qu'il a présidé à nos affaires, la France n'a pas un voisin sur lequel elle n'ait gagné des places et des batailles; s'ils ont quelque goutte de sang français dans les veines et quelque amour de la gloire de leur pays, pourront-ils lire ces choses sans s'affectionner à lui? . Et plus loin : « Voyons s'il s'en est falln de beancoup qu'il n'ait renversé ce grand arbre de la maison d'Autriche, et s'il n'a pas ébranlé jusqu'aux racines ce trone qui de deux branches couvre le septentrion et le couchant, et qui donne de l'ombrage an reste de la terre. » Voilà non-seulement du bean style, mais de belles pensées, un juge-

ment parfait et un patriotisme que tont le monde alors

n'avait pas. Voiture fut le béros des salons de Paris. Celui où il régnait, l'hôtel de Rambouillet, est resté famenx. Il se distinguait entre tons par la qualité et le ton des gens qui le fréquentaient. Il était situé dans l'ancienne rue Saint-Thomas-du-Louvre, sur l'emplacement actuel de la conr Napoléon III, et tont près de l'hôtel de Longueville. Là tronait la marquise de Rambonillet, anprès de laquelle Segrais se plaignait de ne pouvoir arriver que par une enfilade de pièces, d'antichambres, de chambres et de cabinets. Une chambre tendue de bleu assez sombre avait été choisie comme lieu de réunion : ce înt cette chambre qui entendit les concetti de Marini et les beaux vers de Corneille. Une alcôve très-vaste formait une petite chambre dans la grande. Le lit était placé au milieu, sur une estrade souvent entourée d'un balustre et laissant de chaque







l'alcôve du reste du salon. Vers deux heures de l'après-midi, la marquise se mettait sur son lit et les visites commençaient. Voici comment l'auteur du Procès des Préciouses nons décrit la tenue d'une ruelle :

Dedans l'une de leurs ruelles Seize euviron elles étaient; De plus toutes elles avaient, Au moins il ne s'en fallait guère, Assis sur leurs manteaux par terre, Paraissant fort humilié Un homme chacuue à leurs pieds; Sans ceux qui très fort à leur aise Étaient assis dans une chaise Et faisaient peu les courtisans.

La pinpart encore d'entre elles, Soit des laides ou soit des belles, Tenaient avec un air badin Chacune une canne à la main, La faisant brandiller sans cesse....

C'est dans cette attitude que se discutaient les graves questions de galanterie, qui ressemblaient à celles des anciennes cours d'amonr. On examinait, par exemple, « quel est le plus malheureux d'un amant jaloux, d'un amant dédaigné, d'un amant séparé de sa maitresse ou d'un amant qui l'a perdne. » Il n'y avait là d'ailleurs que de la galanterie et point d'amour. Voiture donnant un jour la main à Mlle de Rambouillet. qui fut depuis duchesse de Montausier, voulut s'émanciper à lui baiser le bras, mais elle lui témoigna si sérieusement que sa bardiesse ne lui plaisait pas, qu'elle lui ôta l'envie de recommencer. « Ce sont, disait Ninon de Lenclos en parlant de ces femmes plus sensibles à l'esprit qu'à la passion, ce sont les jansénistes de l'amour. » Le duc de Montausier attendit sa femme « la divine Julie » dix-sept ans. Il ne l'épousa qu'en 1645. Cinq ans apparavant, il lui avait offert nn présent qui fit alors grand bruit. Le 1" janvier Julie tronya sur sa toilette, à son réveil, deux cahiers de vélin absolude Julie. Les fêtes avaient

presque toutes un caractère allegorique ou mythologique. On se travestissait en Muses et eu Nymphes : on iouait même aux poissons. Voiture était la carpe et le grand Condé son compère le brochet, et quand compere le brochet, ne se laissant pas arrêter par les eaux du Rhiu, conduisait ses troupes au maréchal de Guébriant, la carpe lui écrivait une longue épitre ou elle le félicitait de - nager en grande eau. »

L'hôtel de Rambouillet s'occupait eucore plus de littérature que de galanterie, et c'est ce qui a fait sa renommée. C'était un tribunal où paraissaient tous les ouvrages du temps, et dont les arrets étaient respectés. Qui pouvait se croire plus

Chapelain.

ment pareils dont chaque feuille contenait l'image | mode. Les provinces eurent leurs précieuses qui d'une des plus belles fleurs, peiute eu miniature par furent ridicules. Desmarets les attaqua le premier Robert et accompagnée d'un madrigal eu sou honneur dans sa comédie des Visionnaires, et Molière leur composé par les meilleors poètes. Ce fut la guirlande donna le dernier coup dans sa mordante satire,

> \$ 2. PORT-ROYAL: LES PRO-VINCIALES, PASCAL.

Pendant qu'auprès des Tnileries se réunissait dans un élégant salon la fleur des beaux esprits, et qu'une société choisie cherchait à donuer à la société trançaise ce cachet de distinction et de délicatesse qu'elle a toujours conservé, grandissait à six lieues de Paris, dans un vallon presque sauvage, que compagnie austère, qui exerça elle aussi nue influence considérable sur cette époque, troublée eucore au milieu de ses divertissements par l'inquiétude religieuse, melant les disputes théologiques aux poésies galantes, explant ses folies par l'ascétisme, et

de distinction et d'esprit que Julie d'Angennes, Char- | nous montrant de belles pécheresses qui s'enfermaient lotte de Montmorency, Mile du Vigean, la première | au couvent pour pieurer sur leurs erreurs , beaucoup passion du grand Condé, Mme de Longuoville, la mar- par piété et crainte de la mort, un peu parce qu'elles quise de Sablé, la duchesse de Chevreuse, la marquise | ne pouvaient plus pécher. Cette compagnie était celle

de Port-Royal, qui voulait ramener à l'austérité des mœurs une société avide de jouissances. « Ce Port-Royal, écrivait Mme de Sévigné, est une Thébaide; c'est un paradis, c'est un désert où toute la dévotion du christianisme s'est rangée; c'est une sainteté répandue dans tout le pays à une lieue à la ronde, il v a cing ou six solitaires qu'ou ne connait point, qui vivent comme les pénitents de saint Jean Climaque; les religieuses sont des anges sur terre .... Tout ce qui les sert, jusqu'aux charretiers, aux bergers, aux ouvriers, tout est modeste. Je vous avoue que j'ai été ravie de voir cette divine solitude dout j'avais tant oui parler; c'est un vallon affreux tout propre à inspi-



de Sévigué, autour desquelles se pressaieut Condé, Couti, la Rochefoucauld, Grammont, saus parler des poetes et beaux esprits tels que Chapelain, Conrart, Pellisson, Segrais, Benserade et Corneille? Cette société rendit certains services à la langue, eu proscrivant de la conversation et des' écrits, les mots bas et populaciers, mais elle lui fit tort on constituant une sorte de langue officielle pour la littérature. Que de fois le beau style u'a-t-il pas depuis ce temps tné le style vrai, naturel, simple et fort! Malherbe se vantait d'avoir dégasconné la langue. Il fut plus henreux contre lescompatriotes do Bearnais, que Mohère contre les soupi-

rants de Julie. Malgré les

Précieuses ridicules, il est

resté du précieux dans notre esprit et dans notre lan- ; rer le goût de faire son salut. gue, à l'usage du moins de certaines gens.

L'éclat de l'hôtel de Rambouillet s'affaiblit à partir de 1648. Des ruelles rivales se formèrent et exagérèrent encore les subtilités qu'il avait mises à la complit Angélique Arnaud. Celle-ci, nommée abbesse 125

La fondation du monastère de Port-Royal remonte à 1204, mais sou éclat ne date que du commencement du dix-septième siècle et de la réforme qu'v ac-

h sept ans et domi, et devenue ensuite une vraie religience, attirs dans a retraite cind que ses sours, est an trètes, su mbre elle-même, qui devinerent ses filles est au trètes, su mbre elle-même, qui devinerent ses filles des englus jeune freive, Antoise Armaul, feg grant d'hernaud, qui reprit les doctrines de Jancénius et de Sinti-Cyrau. Ces deux hommes axiatien toud revoireir aux sources du christianisme; lis trouvaient l'Églies trop avaient conçu le projet de la regiderer; mais comme tant d'autres réformateurs, ils tombierent dans l'excès contarie et firme du salut le prix de l'existence la plair riguereux, c'est-d-dire d'inne tés elles que le Créateur sons le nom de jancésies, miriternt d'étre applelés onne le nom de jancésies, miriternt d'étre applelés.

les stoiciens du christianisme. Leur dorme foudamental, leur théorie désespérante de la grace, détraisait, comme celui de Calvin (voy. t. II, p. 263), la liberté de l'homme et la bonté de Dieu, et ne tarda pas à les mettre en guerre avec les jésuites, qui loin de désespérer les ames là chaient la bride aux consciences, pour ne pas cesser de les dominer. Cette guerre, qui troubla pendant olus de cent années l'Église et la France, mérite notre attention. non que nous ayens à prendre parti pour les vaiuqueurs ou les vaincus, mais parce qu'elle nous fera entrer dans l'esprit du temps et nous donnera l'occasion de flétrir des procédés iniques et d'honorer de grandes vertus. Racine, le plus illustre élève de Port-Royal, va nous décrire

les occupations de ses savants précepteurs Arnaud, Lemaistre de Sacy, et nuus exposer ce qui excita contre eux la colère des

« Ca n'ait point nes printenes oistre, di-ti]; pendant que les uns premiente consultasse da temporal de celte abbays, et travaillaient à en rétabir les affaires, les autres ne dédagnaient pas de celitive la paix que de la celte del celte del la celte del celte de la celte del la celte del la celte del celte del la celte del celte del la celte del la celte del celte del la celte del la celte del celte del l

où les vérités du christianisme fussent plus solidement enseignées. » Mais cette sainteté effrayait d'autant plus les jésuites, qui voyaient dans les nonveaux solitaires des rivant d'influence.

• Eutre les jéculies et les écrivains de Pert-Royal il y vais, jouite Renien, no pièque de pens de lettres. Les jéenies s'étaient vas longtemps en possession du premier rang dans les lettres, et one lisait presque d'autres livres de dévution que les leurs. Il l'eur était donc très-ensaité de se sour déposséer de ce premier rang et de cette vogue par de nouveaux venus, dévant leuquels il semblist, pour auts dire, que tout leur grêtes de temblist, pour auts dire, que tout leur grêtes de temblist, pour auts dire, que tout leur grêtes de l'entre d'entre de l'entre de l'entre d'entre de l'entre de l'entre de l'entre d'entre de l'entre d'entre de l'entre d'entre d'entre de l'entre d'entre d'entre de l'entre d'entre d'entre de l'entre d'entre d'entre d'entre de l'entre d'entre d'en

Port-Royal, en effet, avait publié d'excellents ouvrages sur les diverses branches de l'enseignement. Ou ne l'attaqua pas sur ce point; on tronva plus facile et plus sur de s'en prendre à ses doctrines religieuses. Une cabale puissante se forma contre Arnaud pour le faire déclarer hérétique. Ses livres sur la grâce furent déférés à la Sorbonne. et alors commencèrent des discussions subtiles, que nous laisserions de côté si elles n'avaient pas donné naissauce à un chefd'œuvre d'esprit, de verve, de bon sens qui vengea Port-Royal et frappa les jésuites au cœur, uous voulons parler des Provin-

cialrs.
Reportons-nous au temps de ces disputes qui ne sont plus de notre âge, et qui s'agitaient entre des doctrines également pas-

sionnées. Arnaud venait d'ivro condunnéen sorbéans pour avoir évrit qu'il n'auit pas truvei dans le livre de Jauscinas cinq propositions que Rome en avait extraites, en les palhes celeirant hévélujes, et le palhe curriates, en les chiarant hévélujes, et le palhe contraites, et les contraites, et les contraites, et les contraites, etc. et les contraites de la morale austère qu'on y exigenit, était tout disposé à le respacif comme hévélujes sur l'avis des jeautes, rejaundes, acceptés partont et partont inflaent. On covyiqui qu'il a fagussit des erreurs les péautes, rejaundes, acceptés partont et partont inflaent. On covyiqui qu'il a fagussit des erreurs les results des erreurs les contraites en l'acceptant des results des results des results de la contraite de la contraite



que les casuistes de la Compagnie de Jésus n'ont pu se relever du coup. La première lettre réduisait à sa juste valeur ce

grand débat :

a Nous étions hien abusés; je ue suis détrompé que d'hier; jusque-là j'u pensé que le sujet des disputes de Sorbonne était bien important, et d'une extrême conséquence pour la religion... Cependant vous serez surpris quand vous apprendrez par ce récit à quoi se termine un si grand débat.

« On examine deux questions, l'une de fait et l'autre de droit. Celle de fait consiste à savoir si M. Arnaud est téméraire, pour avoir dit dans sa seconde lettre : « qu'il a lu exactement le livre de Jansénius, et qu'il n'y a point trouvé les propositions condamnées par le fen pape, et néanmoins que, comme il condamne ces propositions en quolque lieu qu'elles se rencontrent, il les condamne dans Jansénius si elles v sont .... M. Arnand a été censuré et déclaré téméraire par quatre-vingts docteurs et quarante religieux.... Mais si je ue craignais aussi d'être téméraire, je crois que je suivrais l'avis de la plupart des gens que je vois, qui, avant cru jusqu'ici sur la foi publique que ces propositions sont dans Jansénius, commencent à so délier du contraire, par le refus bizarre qu'on fait de les montrer. De sorte que je crains que cette censure ne fasse plus de mal que de bien, et qu'elle ne donne à cenx qui en sauront l'histoire une impression tout opposée à la conclusion. Car, en vérité, le monde devient méfiant, et ue croit les choses que quand il les voit, Mais ce point-là est peu important, puisqu'il ne s'y agit point de la foi....

· Ponr la question de droit, vous serez bien satisfait de voir que c'est une chose aussi importante que la première .... Nous pensions, vous et moi, qu'il était question d'examiner les plus grands principes de la grace .... Pour savoir la chose au vrai , je vis M. R ... , doctenr de Navarre, qui demeure près de chez moi, qui est, comme vous le savez, des plus zélés contre les jansénistes.... En bien! me dit-il, il faut être théologieu pour en voir le fin. La différence qui est entre nous est si subtile, qu'à peine pouvons-nous la maroner nous-mêmes; vous auriez trop de difficulté à l'entendre. Contentez-vous donc de savoir que les jansénistes vous diront bien que tons les justes ont toujours le poovoir d'accomplir les commandements : ce n'est pas de quoi nons disputons; mais ils ne vous diront pas que ce ponvoir soit prochain. C'est là le point.... Est-ce que le mot est de l'Ecriture? Non, me dirent-ils; vous le direz on vous serez bérétique, et M. Arnaud aussi, car nons sommes le plus grand nombre : et s'il est besoin, nous ferons venir tant de cordeliers que nous l'emporterons.... »

Ainsi tout le monde sut bientôt que les discussions sur le ponvoir prochain, la grâce suffisante et la grâce

sur le ponvoir prochain, la prüce suffinante et la grâce officare n'étaient que des chiennes de mots; que ce u'étaient pas les sentiments de M. Armand qui étaient hérétiques, mais sa personne. « C'est une hérétie personnelle, dit spirituellement l'autour. Il n'est pas hérétique pour ce qu'il a dit ou écrit, mais senlement pour ce qu'il a dit ou écrit, mais senlement pour ce qu'il est M. Armand.

Les gens du monde édifiés sur ce point, l'auteur va plus loin et, profitant du voile qui le convrait, leur dit a l'abri de sou indépendance toutes leurs vérités. «On a bien délogé des gens de Sorbonne, s'écrie-t-il, mais

cela ne me déloge pas de chez moi. « Il n'est ni prêtre ni docteur, il n'offro aucune prise; il va donc en toute liberté protester énergiquement contre la morale relàchée des jésuites, qui paur gouverner le monde et lo garder sonmis decilement à leur influence, avaient été contraints de lui faire les plus fâcheuses concessims.

« Ayant affaire à des personnes de toutes sortes de conditions et de nations si différentes, il est nécessaire qu'ils aient des casnistes assortis à tonte cette diversité.... C'est par cette conduite obligeante et accommodante, comme l'appelle le P. Petan, qu'ils tendent les hras à tout le monde. Car s'il se présente à eux quelqu'un qui soit tout résolu de rendre des biens mal acquis, ne craignez pas qu'ila l'en détournent. Ils luneront au contraire et confirmeront une si sainte résolution. Mais qu'il en vienne un autre qui veuille avoir l'absolution sans restituer, la chose sera bien difficile s'ils n'en fournissentdesmoyens dout ils se rendront les garants, » Voyez plutôt Escobar pormottant de no pas jeuner si l'on ne pouvait dormir n'ayant pas soupé, ou si l'ou ne pouvait changer l'ordre de ses repas. Il suffisait qu'un seul docteur eut avancé une proposition pour que cette proposition devint probable, et qu'on put la suivre sans pecher, Ces bons Pères « qui ue voulaient rebuter qui que ce fût pour ne pas désespérer lo monde « avaient été quelque fois dancs de leur doctrine, et l'auteur des Lettres ne manque pas de leur rappeler l'histoire de Jean d'Alba , domestique dans un de leurs collèges, celni de Clermont, en la rue Saint-Jacques. Ce Jean d'Alba avait dérohé aux Pères quelques plats d'étain : ils le firent enfermer au Châtelet; mais devant les juges il se justifia en expliquant qu'il avait pris et non volc, et il s'appuya dans cette défense de citations empruntées aux écrits des pères jésuites, où étaient exposés les cas de conscience. Le procès fut suspendu, et l'on n'entendit plus parler de Jean d'Alha « qui sortit et saus reudre sa vaisselle. . Comme l'intention était tout, suivant les casuistes, on n'avait qu'à diriger son intention vers un objet permis, après quoi l'on ponyait faire une chose défendue. Hurtado, recneilli par Escobar, définissait ainsi la direction d'intention : "Un bénéficier peut, sans aucun péché mortel, désirer la mort de celui qui a une pension sur son Binéfice . et nn fils celle de son père, et se réjonir quand elle arrive, pourvu que ce ne soit que pour le bien qui lui en revient, et non pas par une haire personnelle, « Grace à cette méthode. l'homicide lui-même était souvent justifié, et le duel devenait légitime. « J'admirai, dit l'auteur, de voir que la piété du roi emploie sa puissance à défendre et à abolir le duel dans ses États, et que la piété des jésuites occupe lour subtilité à le permettre et à l'autoriser dans l'Eglise. » Ces bons Pères, si faciles, ne mettaient pas obstacle à ce qu'on frustrat ses créanciers, et à ce quo le juge vendit la instice. Il y avait des textes pour tous les scrupoles. Gagner le paradis n'est point chose si difficile que nous le croyons communément. Certains jésuites de ce temps là disaient : « Portez jonr et nuit un chapelet au bras eu forme de hracelet, on un rosaire, ou une image de la sainte Vierge, et vous serez sauvé, fossiez-vous possédé de la vanité, de l'ambition, de l'avarice! » Ils permettaient d'entendre deux moitiés de messe, en même temps, de deux prêtres différents; afin d'aller plus vite, ils ôtaient à la confession tout ce qu'elle a de pénible, et dispensaient le pénitent de la pénitence. Ils déchargeaient même les hommes de l'ohligation d'aimer Dieu! | mes Pères ? Sont-ce des religieux et des prêtres qui parlent de cette sorte? Sont-ce des chrétiens? Sont-ce

Les maximes relevées dans les Lettres provinciales n'étaient point celles de la Compagnie tout entière. mais de certains casuistes : car cet ordre habile. comme le fait observer l'autenr, avait des casuistes de toute sorte, toujours prêt à faire entendre les paroles les plus sévères, suivant l'occasion, ou à permettre les plus grands adoucissements à la religion. Dans dix-huit Lettres , l'antenr démasque ainsi ce que Molière appellera bientôt les accommodements avec le ciel. Il mettait presque toujours en scène un des Pères, et lui faisait naivement exposer ses conpables complaisances. Mais après la satire fine et mordante.

l'indignation eut son tonr;

la doctrine une fois expli-



Blaise Pascal.

mons? » - " Il n'im-porte, lenr dit-il encore, que les tables de Jésus-Christ soient pleines d'ahominations, ponrvu que vos églises soient pleines de monde?.. O grands vénérateurs de ce saint mystère, dont le zèle s'emploie à persécuter ceux qui l'honorent par tant de communions saintes, et à flatter ceux qui le déshonorent par tant de communions sacriléges ! Qu'il est digne

de ces défenseurs d'un si

pur et si adorable sacrifice

de faire environner la ta-

ble de Jésus-Christ de pé-

des Turcs? Sont-ce des hommes? Sont-ce des dé-

cheurs envieillis, tout sor tant de leurs infâmies, et de placer au milien d'eux un prêtre que son confesseur même envoie de ses impudicités à l'autel, pour

quée, fut condamnée dans les dernières Lettres avec une | y offrir, en la place de Jésos-Christ, cette victime hauteur de raison, une chaleur, une éloquence qui toute sainte au Dieu de sainteté, et la porter de ces nauteur de raison, une chaieur, une cioquence qui | toute sainte au l'heu de saintete, et la porter d' n'ont jamais été surpassées ; « Ou en sommes-nous, | mains souillées en ces houches toutes souillées! »



Pascat su pont de Nautily. (Page 144, col. 1.)

Les Provinciales étaient d'un jeune homme, élève de | grand écrivain. Ce langage vit, net, incisif était jus-Port-Royal, Pascal, qu'on ne connaissait encore que comme géomètre, et qui venait de se révéler comme vint alors un chef-d'œuvre littéraire. Voltaire a dit, et avec raison : « Les meillenres comédies de Molière n'ont pas plus de sel que les premières Lettres : Bossuet n'a rien de plus sublime que les dernières, »

Les jésules ne pardomèrent pas à Passal le coup dont il les avait rispojes; leurs effects post supprime co terrible petit livre furent impuisants; la proterption a recommende pour li tioutes les fois qu'ils out congemps après la première enotion passée, on les poursuraint encore de la satire vengeresse. Econosa saist et on dinait chez M. de Lamajenno: 1- Les acteurs étaient les maitres du loris, M. de Toyes, M. de Toulon, le P. Boardalous (els loris, m. de Toyes, M. de Toulon, le P. Boardalous (els loris, m. de Toyes, M. de Toulon, le P. Boardalous (els loris, de Toyes, M. de Toulon, le P. Boardalous (els loris, de Toyes, M. de Toulons de P. Boardalous (els loris), de Toyes, M. de Toulons de P. Boardalous (els loris), de Toyes, M. de Toulons de P. Boardalous (els loris), de Toyes, M. de Toulons de P. Boardalous (els loris), de Toyes, M. de Toulons de P. Boardalous (els loris), de Toyes, M. de Toulons de Toyes, de Toyes, de Toyes, de Toyes, M. de Toulons de Toyes, de T ouvrages des anciens et des modernes : Despréant sontint les anciens , à la réserve d'un seul moderne, qui surpassait à son goût et les vienx et les pouveaux. Le compagnon de Bourdalone, qui faisait l'entendn, et qui s'était attaché à Despréaux et à Corbinelli, lui demanda quel était donc ce livre si distingué dans son esprit? Despréaux ne voulut pas le nommer, Corbinelli lui dit . : Monsieur, je vous conjure de me le dire, afin que je le lise tonte la nuit. » Despréaux loi répondit en riant : « Ah! monsieur, vous l'avez lu plus d'une fois, j'en snis assuré. . Le jesuite reprend avec nn air dédaigneux, et presse Despréaux de nommer cet autenr si merveilleux. Desprésux lui dit : « Mon Père, ne me pressez point. . Le Père continue. Enfin, Despréaux le prend par le bras, et, serrant bien fort, lui dit : « Mon Père, vous le voulez ; hé bien, mor-



Vue de Port-Royal, d'après une gravure du temps.

bleu ! c'est Pascal ! - Pascal ! dit le Père, tout rouge, tout étonné; Pascal est autant beau que le faux peut l'être. - Le fanx! reprit Despréaox; le faux! Sachez qu'il est aussi vrai qu'il est inimitable; on vient de le traduire en trois langues. . Le Père répond : « Il n'en est pas plus vrai. » Despréaux s'échauffe en criant comme un fon : « Onoi ! mon Père, direz-vous qu'un des votres n'ait pas fait imprimer dans un de ses livres qu'un chrétien n'est pas obligé d'aimer Dieu? Osezvous dire que cela est faux? - Monsieur, dit le Père en fnreur, il faut distinguer. - Distinguer, dit Despréaux : distinguer, morblen! distinguer si nons sommes obligés d'aimer Dieu! - Et prenant Corbinelli par le bras, s'enfuit au bont de la chambre, puis revenant et conrant comme un forcené, il ne voulut jamais se rapprocher du Père. »

Ce icane homme qui venait de flageller les jésuites n'était destiné qu'à passer sur la terre, mais en y laissant une trace immortelle. Né le 19 jnin 1623, mort le 19 août 1662, il ne vécut donc que trente-nenf ans, et encore dut-il disputer ses plus belles années à la maladie et à d'atroces souffrances. Sa vie fut tout intérieure, toute morale. Il n'out pour maître que son père et sa propre pensée. A douze ans il trouvait par la senie force de la réflexion les trente-deux premières propositions de la Géométrie d'Enclide qu'on ne vonlait pas encore lui enseigner. A l'age où les jennes gens ont à peine achevé leurs études, il étonnait les savants par des découvertes dont nons parlerons dans un chapitre spécial. Ces travanz altérèrent sa santé naturellement faible, et à partir de 1651 son existence ne fut plus guère qu'une douleur prolongée. Les mé-

decios lui conseillèrent la distraction. Il se lanca dans le monde, mais un accident qui faillit lni coûter la vie, en 1654, vint complétement changer le conrs de ses idées et as conduite. Il allait se promener du côté du pont de Nenilly, dans un carrosse à quatre chevaux, suivant l'usage du temps, quand, près dn pont, les deux premiers chevaux prirent le mors aux dents et se précipitèrent dans la rivière : la secousse fit heurensement rompre les traits et la voiture resta sur le bord. Mais cet sceident ébranla l'imagination de Pascal, et depuis ce jour, dit-on, il crut toujonrs voir un précipice ouvert à ses côtés. Il en voyait un réellement : c'était celni du doute. Son âme, dès lors toprnée tont entière vers les choses religieuses, commençait à agiter les grands problèmes que nous né pouvons résondre. Un moment distrait de ces peusées austères par sa lutte contre les jésuites et la publication des Provinciales, il se replongea bientot dans ses meditations. « S'accrochant svec ses mains sanglantes aux bords du précipice qui l'épouvantait, Pascal ne voulait pas donter : il se réfugia dans la foi la plus rigoureuse, et ses terreurs religieuses le déterminérent à entreprendre l'apologie du christianisme. La mort ne lui laissa pas le temps d'achever cet ouvrage, mais les fragments que l'on en a pu recueillir forment un livre admirshle : les Pensées, livre de désespoir qui surpasse tout ce qui a jamais été écrit des infirmités et des douleurs humaines. Platon, Bossuet, qui ont sondé le même abime que Pascal, ont un sentiment moins intime et moios continuel de nos misères. Ils laiss ent bien tomber de sombres paroles en passant; mais ces heurenx génies, dans la viguenr, dans la santé de l'âme et du corps, aiment mieux fortifier l'homme que l'effrayer. Ils sont saisis de nos misères, sans doute, mais non pas comme cet autre Job, qu'elles tiennent à la gorge, selon son expression. Il fallait qu'un esprit si maguifique fût enchaîné à un corps de sonffrance et de mort, et qu'an milieu de ces douleurs perpétuelles un dogme fuuebre jetât de sinistres clartés, pour que la misère humaine eut son historien moderne et comme son nouveau chantre inspiré. Le jansénisme, qui ne nous laisse de puissance que ponr le mal, lui fait prendre eu horreur la natore corrompue. Il croit n'être qu'nne ruine immense et un immense péché; et pour sjooter encore à cette effrayante situation, son imagication, bouleversée par un triste accident, lui montre un précipice onvert sous ses pas. Découvrant le mal dans toutes ses sensations, dans tous ses sentiments, dans toutes ses pensées, il travaille à s'en arracher, à s'anéantir naturellement, ponr ne vivre que de la vie surnaturelle de la grâce. Ses souffrances incessantes lui paraissent nn heureux privilége. Car, dit-il, « la maladie est l'état naturel des chrétiens, parce qu'on est par là, comme ou devrait toujours être, dans la souffrance de tous les maux, dans la privation de tous les biens..., dans l'attente continnelle de la mort. » Et comme an sein même des douleurs cette nature dépravée s'agite encore, comme il est impossible de détruire tout amour de soi, d'échapper à tout sentiment de plaisir, Pascal, pour qui le plus innocent plaisir, le plus indifférent retour sur lui-même est coupable, s'arme d'une ceinture hérissée de dards, qu'il s'enfonce dans les chairs, et sa vie tout entière n'est un'un sanglant et perpétuel martyre. C'est dans cette guerre d'extermination contre lui-même qu'il savoure la joie

de se sentir monrir à chaque instant, qu'il s'enivre d'étrapses voluptés, qu'il s'enthousiasme de souffrances, qu'il écoque en souverain ses misères, et, pon humilier un orgueil qu'il ne pent étonfier, les étale avec une complaisance superbe. (Éloge de Pascal, par Bordas Dumoulin.)

### § 3. POÉSIE; CORNEILLE; DÉBUTS DE MOLIÈRE.

La France n'avait point encore eu, à propremeut parler, de theatre. Les Mystères représentés par les Confrères de la Passion, n'en pouvaient tenir lien; et d'ailleurs, depuis les guerres de religion, on ne pouvait plus mettre sur la scène les drames de l'Ancien on du Nouveau Testament. On se rejeta vers l'autre antiquité, celle des Grecs, et leur théâtre fut tradnit en français. La tragédie, œuvre savante, naquit au fond des colliges, et d'abord s'y renferma. Jodelle et Garnier s'y distinguèrent longtemps, et Henri II assista, en 1552. à la représentation de la Gléopatre qui valut à son anteur une récompense tout antique : un bonc couronné. Cepeudant la foule, qui n'aimait guère les tragédies des savants, avait besoin d'amusements. Pour y satisfaire, Hardy écrivit plus de douze cents pièces, ou plotôt des farces empruntées aox Italieos et aux Espagnols. Il out des élèves, des rivaux, et en tel nombre, qu'on a compté, ponr son temps, quatre-vingt-seize poètes dramatiques. Rien d'eux n'est resté, et le théàtre courait risque de trainer longtemps une débile enfance, si un homme de génie ne fût venu tont créer et, sans maître, donuer des modèles inimitables,

Un jour de l'année 1629, débarquait du coche de Rouen un jeune avocat à la tournure commune, à la conversation pesante, qui apportait à Paris une comédie intitulée Mélte. Ce jeune provincial devait être le

grand Corneille.

Pierre Corneille naquit à Rouen, le 6 juin 1606, d'une famille de magistrats anoblie plus tard par Louis XIII. Corneille, trop modeste, prétend qu'une passion pour Mmo de Pont qu'il avait connue toute le petite fille alors qu'il étudiait chez les jésuites, le

# Fit devenir poète aussitôt qu'amooreox.

L'amoûr put lui inspirer quelques vers et les fadeurs ha mode, nais si je voulais écherde la cause de ses succès potiques, je la trouversis piutôt dans cet aven qui nous semble naîf et qui est tout une révédiation : « Je n'avais pour guide que le sens commun. » C'est le sens commun qui manquait aux prédécessoris de Cornelle; c'est le sens comman qui motra à Cornellie; c'est le sens comman qui motra à Cornellie la vériable voie, sou génie fit le reste.

Sa première pière, Melie, a était qu'un imérogio, la bruuillerie de quatre annaux. Mais dans cette comédie en trouvait de l'unité, un commencement, une fiu, de l'esperit, di sentiment, et attronte un langue net et simple. Le succe fin tel, que les comédiens se virtue diligiés de se ésperar par représente deus se virtue diligiés de se ésperar par représente. A Mélite succédient i (limate, la Vorez, la Galerie de Pedias. L'intrigué devenait plus servie, le s'ôpé pian naturel, la renommée de Cornelle grandissait et so grêne s'annorq dans Méde, par un trait sublime:

.... Que vous reste-t-il contre tant d'ennemis? Moi!

Pensionné par Richelien, Corneille faisait partie des

cinq auteurs qui composaient les pièces du cardinal. [ Malgré sa réputation, il était, dit Voltaire, « assez subordonné aux autres, qui l'emportaient sur lui par la fortune ou par la faveur. . Il faut dire aussi qu'il était le plus indocile, et qu'il n'avait pas ce que le cardinal appelait « l'esprit de

suite. . Corneille tomba dans la disgrace au moment où il donnait le Cid (1636).

Le succès de ce chef-d'œuvre blessa Richelieu, Legrand ministre se ligua contre le Cid avec les petits esprits et les poetes éclipsés; mais le jngement populaire triompha des intrigues de la cabale comme des critiques de l'Academie. La tragédie française était crisia

En 1639 et 1640, Corneille donna Horace, Cinna, Poluencie, trois chefsd'œnvre! En 1642. il révéla à Molière la vraie comédie par le Menteur, et jusqu'en 1650, il écrivit plusieurs tragédies inférieures aux précédentes, mais remplies encore de grandes beautés · la Vort de Pompée (1642), fiodogune (1644), Nicomede (1650).

Nous voudrions arrêter ici la vie de Corneille, Malheureusement le poete,



La Menteur', de P. Corneille. qui y ajonta encore trente-quatre ans, fut obligé | toires qu'il était forcé d'adresser aux favoris de la forpar le besoin de produire sans cesse, et tomba de l'tune, quand on sait qu'il dut tenir les registres de sa

chute en cliute au-dessous d'un jeune rival qui méritait la gloire, mais que les eunemis du vieux grand homme prirent plaisir à exalter à ses dépens. Accablé par des charges de famille, il fut contraint de dédier ses pièces à des financiers pour obtenir quelques gratifications; triste

expédient qui ne l'empéchait pas d'aller à pied avec des souliers rapieces, et qui sur la fin de sa carrière l'eût laissé mourir de faim, si Boileau, dont la vie est si pleine d'actes honorables, n'était parvenn à lui faire rendre la pension qu'on lui avait retirée. Quelquefois, capendant, il était récompense par quelque ovatron inattendue, consolé par l'hommage du grand Condé, qui pleurait à ses pièces, ranimé par les lettres de Mme de Sévigné, qui proclamait bien haut son admiration pour lui. Cité un jonr devant le lieutenant de police pour un peu de paille tombé devant sa porte du brancard sur lequel on lui rapportait son · fils blessé à la guerre (1667), il fut acquitté avec bonneur, C'est bien, mais quand on lit les épitres dédica-

I. Le bon-homme parint quand me montre sonna; Et lus se retournant vers sa fills ésonée. Depuis quand cette montra, et qui rous l'a donnée? - Acaste mon courin me la rient d'entoyer, Dit-el a , el reul ici laf aire nelloyer. N ayant point d'horlogers au lieu de sa demeure, Elle a dejù sonné deux fois en un quart-d'haure. — Doanes-la moi, dit 4. j'en prendrai mieux le sois. Alors pour me la prendre elle vient au mon com; Je la lus donne en maso; mais voyez me disgrace,

Avec mon pestolet le sordon s'embarrasse, Fast marchar la décliu, le feu preod, le coup part; Jugez de notre trouble à ce triste hasard. Elle tombe per terre, et moi je le crus morte. Le père épouvanté gagne aussitôt la porte; Il annelle au secours, il crie à l'essassio: Son file et deux valets me coupent le chemin.

Furieux de ma perte, et combattent de raga, Au milieu de tous trois ja me farssis passage, Quand un autre malhaur de nouveau me perdit; Mon épée en ma main en trois morceast rompel. Désarmé, ja recule, el rentre; alors Orphise, De so frayour premièra aucunement remise. Suit prendre un temps se juste co sco reste d'effrot, Qu'elle pousse la porte et s'enfarme evec moi. Soudain nous antersous pour défenses nouvelles, Bancs, tables, coffres, lits, et jusqu'aux ascabelles; Nous nous barricadors, et dans ce premier feu Pensons faire beaugoup da différer uo peu. Comma à on boulevart l'un at l'autre trevaille, Dune chembre voisine on perce la mureille : Alors me voyant pris, il fallut composer.

paroisse, et recevoir plus d'un affront, on est moins tenté d'admirer cette société qui n'était polie qu'o la snrface, qui laissa vieillir Corneille dans le besoin, et enterrer Molière pendant la nuit!

On a longtemps discuté, et on discutera encore pour sayoir lequel l'emporte de Corneille on de Racine : question oisense; aimons-les tous deux. "

Un point cependant est hors de doute : Corneille est demeuré plus populaire. Il le doit à le nature des sentiments héroiques qu'il s'est plu à exprimer. Ses

personnages ont dix pieds de hant et sa tragédie enseigne, au neu des molles langueurs, le sacrifice. Nous aimons ce Cid, qui préfère l'houneur à l'amour; ce vieil Horace, la persounification du patriotisme; ce Polyeucte, que la foi pousse au martyre; ce Nicomède, caractère romain, que les Romains sont tout étonnés de rencontrer en Asie. Si Camille maudit sa patrie, dont le salut lui coûte son amant, si Cléopatre est poussée au crime par l'ambition, Émilie poursuit Auguste d'une haine toute virile, et cherche



à venger un père; Pauline est le modèle le plus pur de l'amour sacrifié au devoir et à l'obéissance; Cornélie donne l'exemple le plus touchant de l'amour coojugal. Don Diègue dit à Rodrigue :

L'amour est un plaisir, l'honneur est un devoir l

Horace croit son fils en fuite: on lui demande: Que vouliez-vous qu'il fit contre trois

Il répond :

Augoste tend la main à Cinna, qui voulait l'assassiner:

Soyons amis, Ciooa, c'est moi qui t'eo convie.

Polyencte s'écrie :

Si mourir pour son prioce est un illustre sort, Quand on meurt pour son Dieu, quelle sera la mort!

Voilà de ces vers, et ils abondent dans Corneille, qui font rougir la faiblesse et rendent l'homme meilleur. « Vive donc notre vieil ami Corneills I Pardon-Qu'il mour.t! nez-lui de méchants vers en favenr des divines et sublimes beantés qui nous transportent. Ce sont des traits de maitre qui sont inimitables. » (Mme de Sévigné.) Pendant que la vraie tragédie prenait possession de

la scène française, la vraie comédie naissait en province. Une caravane comique représentait à Lyon, en 1653, une pièce de son chef, l'Étourdi, accueillie par les Lyonnais avec enthonsiasme. Le jeune Poquelin, qui venait de révéler ainsi son talent, était né dans une maison de la rue de la Tonnellerie, près des Halles, en 1622. Son père, tapissier valet de chambre du roi,

n'en avait vouln faire qu'un tapissier; mais l'enfant, protégé par sou grand-père, obtint d'être mis an collège de Clermont, dirigé par les jésuites. Il y fut le condisciple du prince de Conti, dans lequel plus tard il trouva un appui. Poquelin eut encore une meillenre fortune : il étudia la philosophie sous Gassendi. Mais il montrait un goût tout particulier pour les spectacles, et malgré les supplications de sa famille, qui le croyait non-seulement déshonoré, mais damné, on ne put l'empêcher de se mettre à la tête d'une troupe de comédiens bour-



Molière, dans la boutique du Larbier de Pérenas. (Page 153, col. 1.)

geois. C'est alors qu'il changea son nom contre celui de Molière. Pendant et après la Fronde, il voyagea avec sa troupe. Après le succès de l'Etourdi, en 1653, nous le retrouvons à Pézenas (Hérault), où l'on conserve un fauteuil qui lui servit. On raconte que dorant son séjour dans cette ville, le samedi, jonr du marché, il se rendait assidûment, dans l'après-dinée, chez un barbier dont la boutique, très-achalandée, était le rendez-vous des oisifs et des campagnards. Les barbiers étaient les nonvellistes du temps. Là, au fond de la boutique, assis dans un grand fanteuil de bois, Molière écontait. Pas un trait de malice, de gaieté, de ridicule ne lui échap-

pait : le profoud observateur faisait de tout son butin. En 1654, le Dépit amoureux fut représenté à Montpellier. Le prince de Conti qui v tenait les états offrit à Molière de le nommer son secrétaire. Mais le poête savait sans doute que le prince ne se génait pas pour décharger sa mauvaise humeur à coups de pincettes sur la tête de ses serviteurs; il déclina l'honneur qui lui était offert, et se remit à voyager insqu'en 1659. À cette époque il obtint le privilége de s'établir à Paris et donna les Précieuses ridicules. Tout l'hôtel de Rambouillet assista à la première représentation et ne se fâcha point; l'auteur avait eu soin de se prendre aux précieuses de province, dans lesquelles celles de Paris n'entendaient pas se reconnaitre. Le succès fat tel qu'à la seconde repré- « Courage, Molière t cria-t-on du parterre, voilà la



véritable comédie » L'auteur le comprit, et dit lui- Plaute et Térence, ni d'éplucher les fragments de Mémème à ses amis : « Je n'ai plus que faire d'étudier le mandre; je n'ai qu'à étudier le monde. » Dès lors, en



Les Précièuses rédicules sours XIII.

esset, il choisit ses sujets dans la société qu'il avait sous le set arquis devant la noblesse, et à Paris les yeux, et nous le retrouverons à la cour de Lonis XIV flétrissant les tartusses devant les hypocrites

§ 4. MÉMORIES ET ROMANS; LE CARDINAL DE RETZ; M<sup>16</sup> DE SCUDERY.

Co siecle a eu touse les bonnes fortunes: il ne pouvais manapare celle de rencontre des historiens. Il ne na trowré beaucoup, et des mellionrs; non point de cas historiens graves, roides, sees, clarondejates pluid interioren graves, roides, sees, clarondejates pluid vent resumpciter le passé, on faire vivre le présent. Tout le monde évriusi bien alors, ets e plainsit à racouter ce qu'il avait vu. De là les Ménoriers, mine implicable de resessignments préciseus, et dont quelques-uns out mérité de fater à jamais l'attention de la de Retz.

Retz, dans sa jeunesse, Join de montrer les dispositions pacifiques d'un enfant voix à l'Églies, inquicita tout le monde par sa turbulence, sea galanteries et seducis. Ceptera' sito opère n'en voulut pas moins seatuches l'Eglies l'âme peut-têre la moins ecclésiassique qu'it dans l'univers. » A dis-buit ans il écravit l'histories de la companie de la companie de la companie de la companie de l'acceptant de la companie de la companie de la companie de l'acceptant de la companie de la companie de la companie de l'acceptant de la companie de la compan

crovait la trouver dans la vie militaire. Mais l'archeveché de Paris, qu'on offrait en perspective à son ambitiou, le décida à rester dans l'Église, bien qu'il eut tontes les euvies du monde d'en sertir! Il devint plus sage, et voici comment il nous peint cette sagesso : « Je commençai à méuager saus affectation les chanoines et les curés, que je trouvais très-catnrellement chez mon oncle. Je ne faisais pas le dévôt, parce que je ne me pouvais pas assurer que je pusse durer à le contrefaire ; mais j'estimais beaucoup les dévots, et à leur égard c'est nn grand point de piété. J'accommodais même mes plaisirs au reste de ma pratique. Je ne me pouvais passer de galanterie, mais je la fis avec Mme de Pommereux, jeune coquette de la manière qui me convensit, parce qu'ayant tonte la jennesse non-seuloment chez olle, mais à ses oreilles, les apparentes affaires des antres couvraient la mienne, qui était, ou du moins qui fut quelque temps après plus effective. Enfin ma conduite me reussit, et au point qu'en vérité je fus fort à la mode parsui les gens de ma profession, et que les dévets même dissient, après M. Vincent, qui m'avait appliqué ce mot de l'Évangile, que je n'avais pas assez de piété, mais que je n'étais pas trop éloigné du revanme de Dieu. « La récompense de cette conduite fut la coadjutorerie de Paris. Voilà Retz archevêque. Avant de prendre les ordres, il fit une retraite à Saint-Lazare, d'où il sortit avec la règle suivante : « Je pris, après six jours de réflexion,

le parti de faire le mal par dessein, ce qui est sans comparaison le plus criminel devant Dieu, mais ce qui est sans donto le plus sage devant le monde; parce qu'en le frisant ainsi, l'on y met toujours des préalables qui en couvrent une partie, et parce que l'on évite par ce moyen le plus dangereux ridicule qui se puisse rencontrer en notre profession, qui est celui de mèler à contre-temps le néché dans la dévotion. » Nous avons vu Rotz à l'œnvre. Sa vie, dès lors toute politique, ne fut consacrée qu'aux intrigues de toute espèce. Enfermé sur la fin de la Fronde à Viucennes, il n'en sortit qu'à la condition de se démettre de son archevêché. On no l'en transféra pas moins au château de Nantes, d'où il parvint à s'évader. Il passa en Espagne, se rendit à Rome, voyagea en Hollande, en Angleterre, et ne revint en France qu'après la mort de Mazarin. Il vécut dès lors dans la retraite près de Commercy, sur la frontière de Lorraine, où il monrat dans le repentir en 1679. C'est là qu'il écrivit ses Mémoires, qui sont restés un des monuments littéraires de cette époque

Le grand mérite des Mémoires du cardinal de Retz. c'est la vivacité du style, l'éclat de l'imagination. Dans cette retraite de Commercy, au milieu d'occupations religieuses. Retz s'est plu à se représenter les scènes ou il avait été témoin et acteur. Il se retraça sa vie passée, et se consola de son ambition décue en cherchant à nous donner le fil de ces intrigues auxquelles il a pris tant de part et qui l'ont perdu. On sent dans ce cour vieilli toute la chaleur de la jeunesse. Il se revoit encore sur le Pont-Neuf, ou au Parlement, ou au Palais-Royal. Il écrit bien, parce qu'il ne dit que ce qu'il a senti et ce qu'il sent encore : car au plaisir qu'il prond à raconter ses galantes aventures, on peut croire que ce n'est pas sans des regrets amers qu'il a renoncé à toutes ces joies. Il excelle dans la narration et dans les portraits. Observateur attentif, il a saisi tons les ridicules. Il devance la Bruyère et Voltaire, et s'il lui a manqué le génie de ces deux hommes, il en a du moins très-souveut l'esprit.

Na Coman, jusqu'alors fort négligo, prit de l'impartuos noue la Lalparende et utuent ace Alle de Serdéry, Celle-cia ne se contents point de chercher des fictions propres haumer l'esprit; del vondu priente son temps et y visusit. Ses béres portent des nous aurignes : Cyras, Astyase, Géviss, Mandone, Pitomyris, mais lis viviant au dis-espième siècle, et leur portrait est si fidèle qu'ou les pour reconnaître. Le langue de ces personages est clui des ruelles; leurs occupations sont celles du temps: la agabater.

Ces romans de Mile de Scudéry sont donc presque des mémoires, et le tableau, pour être flatté, n'en est pas moins à bien des égards ressemblant; même on y trouve de loin en loiu une question sérieuse. « La Ctélie, dit M. Saint-Marc Girardin, est, quand on l'étudie de près, un livre sérieux et curieux, où tontes les questions qui tieunent à la condition des femmes dans le monde sont traitées d'une manière à la fois piquante et judicieuse. Quel est le rang que la civilisation moderne donne à la femme, et que doit faire la femme ponr avoir et pour garder ce rang? Voilà, en vérité, le sujet de la Clélie. Le roman n'est que le cadre ou que l'accessoire de ce grand sujet de controverse ; et dans cette controverse, nous retrouvons tous les débats qui se sont élevés de nos jours sur la liberté des femmes. »

§ 5. LA PHILOSOPHIE; DESCARTES; LES SCIENCES.

La littérature est affaire d'imagination, l'imagination égare l'homme quelquefois si elle n'est pas dirigée par une faculté plus utile : la raison. Ouvrir à la raison la vraie route qu'elle doit suivre, c'est donc rendre à l'homanité le plus grand service, et ce service le disseptième siècle le lui rendit grâce au génie de Descartes qui renouvel la philosophe la philosophe.

René Descartes, seigneur du Perron, naquît à la Haye en Tonraine, le 30 mars 1596. Dès l'âge de huit ans on l'appelait le philosophe. On le mit au col-lége de la Flèche. Son esprit s'y développa, et il prit un goût particulier pour les lettres qu'il n'oublia jamais. « de savais, dirat-til plus tard, que los langues

sont nécessaires pour l'intelligence des livres anciens; que la gentillesse des fables réveille l'esprit; que les actions mémorables des histoires le relèvent, et qu'étant lucs avec discrition elles aident à former le jugement; que la lecture de tous les bons livres est comme une conversation avec les plus honnètes gens des siècles passes, qui en ont été les auteurs, et même une conversation étudiée en laquelle ils ne nons découvrent que les meilleures de lenrs pensées : que l'éloquence a des forces et des beautés incomparables; que la poésie a des délicatesses et des douceurs trèsravissantes, »

Mais s'il « estimait fort l'éloquence et s'il était amoureux de la poésie » il se plaisait surtout aux mathématiques « à cause de la certitude et de l'évi-

dence de leurs raisons, « Il était travaillé par une curiosté immense. Il apprit tout, mais rencontrant en tout incertitude et contradiction, il se tronva embarrassé de tant d'erreurs, qu'il lui sembla n'avoir fait autre profit, en téchant de s'instruire, sinon qu'il avait découvert de plus en plus son jigooranco.

Il risolata dors de douter provisoirement de tout et de chercher la science en lui-même et dans le pardie livre du monde. Il sortit de France en 1617, visita la Hollande, la Basirie, la Souabe, l'Autriche, la Dobbéme, la Hongrie. En 1623 il fit le voyage d'Italique en 1631, cluit A'quigletere. L'Espagne et le Portigue sont les seuls pays de l'Europe où Descartes n'ait pas voyagé.

Avant Descartes, la philosophie en était encore aux

chicanes de moté de la scolastique. Il reprit le pricepte de Socrate: connais-tei toi-même, et délaisas les formales pour étudier l'âme. Il nous fai assister lais-mâme al l'effinitement de sei lidée. Il était en Almempre, I sant vis oute es qu'il volait vin et s'anlement, et l'autre de la commandation de la contempre, et l'autre de la commandation de la commandation ver dans une chambre, et lle, anné livre, entre quatre unes, seul avec ses penées, il airvia speré de lonques médiations à se dire: Je doute de tout, comment pas illinion et mensonge? Il me faut des règles. Je ne pas illinion et mensonge? Il me faut des règles. Je ne conduira jar ordre mes paneies, pour nontre peu à

jusqu'à la connaissance des plus composés. Maintenant que le sais comment me diriger, construisons l'édifice. Quelle sera la pierre angulaire? Je doute de tont mais il y a une chose dont je ne peux pas douter : c'est que je doute. C'est évident. Donc je doute. Si je doute, je pense. Mais penser c'est exister. « Je pris garde, dit-il. que pendant que je voulais ainsi penser que tout était faux, il fallait nécessairement quo moi qui le pensais fusse quelque chose; et remarquant que cette vérité : Je pense, donc *je suis*, était si ferme et si assurée que toutes les plus extravagantes suppositions des sceptiques n'étaient pas capables de l'ébranler. je jugeni que je pouvais la recevoir sans



les choses surnaturelles, au moins les concevoir, et que



si la foi avait ses droits, la raison avait aussi les siens. droits sacrés qu'on lui avait jusqu'à présent refusés. Le Discours de la méthode qui contsnait en abrégé les principes que nons venons d'exposer fut publié en

1637. C'était la première fois qu'un ouvrage de philosophie paraissait écrit en fran-

çais. Ces nonveautés étaient bien hardies, aussi Descartes ne demenrait-il plus en France depuis longtemps. Des l'année 1629, il s'était établi en Hollande où il se tronvait plus libre.

· Ici, comme tont le monde, excepté moi, est occupé au commerce, il ne tisnt qu'à moi de vivre inconnu à tont le monde. Je me promène tous les ionrs à travers un peuple immense, presque aussi tranquillement que vous pouvez le faire dans vos allees. Les hommes que je rencontre me font la mêmo impression que si je voyais les arbres ds vos forêts, ou les troupeaux de vos campagnes. Le bruit même de tons ces commercants ne me distrait pas plus que si j'entendais le bruit d'un ruisseau. »

Il ne tenais guère à revenir eu France. « Jo m'apercus, dit-il dans uns de ses lettres, qu'on voulait m'a-voir en France, à peu près comme les grands seignenrs problèmes qu'on croyait insolubles. Il trouva la vérivenient avoir dans leur menago le un éléphant, ou un table loi de la réfraction; il crut, avec Galilée, au

lion, ou quelques animaux rares. » Son titre de philosophe lui avait aliéné sa famille. On ne l'instruisit ni de la maladis ni de la mort de son

Si Descartes était méconnu dans son pays, les étrangers l'en récompensaisnt par leurs hommsges. Elisabeth, princesse de Bohême, se fit son élève. En 1649, la reine de Suèda Christine l'invita à se rendre à Stockholm, et tous les jonrs, même pendant l'hiver, lui demanda, le matin à cing honres, une leçoo da philosophie. Ce régime et un climat terrible tuèrent le philosophe. Il mourut en 1650. Christine voulait le faire inbumer auprès des rois; elle envoya du moins quatra personnes de marque tenir les quatre coins du cercueil. Seize ans après, on obtint l'autorisation de rapporter ses |

restes en France, à la condition, toutefois, que son éloge ne serait pas prononcé. Nons n'avons montré dans Descartes que le philo-

sophe, voyons le savant

L'antiquité et le moysn âge avaient pu cultiver avec succès les sciences de raisonnement, mais l'étude du monde physique était frappée de stérilité, tant que les vraies méthodes d'expérimentation n'étaisnt pas trouvées. Et elles ne ponyaignt l'être que le jour où on eut

Gassendt

acquis la confiance que l'univers est gouverné par les lois immuables d'une segesse éternelle, non par les volontés arbitraires de puissances capricieuses. Alors seulament on n'accusa plus l'esprit humain de témérité sacrilége, parce qu'il cherchait à pénétrer les secrets de la création. L'alchimie, la magie, l'astrologie, toutes ces foliss dn moyon age dsvinrent des sciences, du moment que l'homme ue s'occupa plus de l'essence impénétrable des choses et, au lieu de s'arréter aux phénomènes isolés, s'efforça de saisir les lois mêmes qui les produisent. Ce temps commence avec Copernic, au seizième siècle : mais ce n'est qu'au dix-septième que la révolution est accomplie et triomphe avec Képlor , Bacon et Descartes.

Descartes fit faire un pas immense à l'algèbre, ce

Descartes.

monvement de la terre autour du soloil; et, commo les erreurs mêmes du génie sont fécondes, son chimérique système des tourbillons, suivant lequel le soleil et les ctoiles lixes sont le centre d'autant de tourbillons de metière subtile, qui font circuler les plauetes autour d'eux, a été le germe de la célèbre hypothèse newtonienne de l'attraction, Pour Descartes comme pour Newton lo problème de l'univers physique est un problème de m/canique; et Descartes enseigna le premier, sinon la solution, du moius la vraie nature du problèmo.

Rappelons, à propos des déconvertes scientifiques de Descartes que Pascal avait, à seize ans, composé sou traité des Sections coniques, qu'un

peu plus tard, il créa le calcul des probabilités, démontra la pesantenr de l'air par sa fameuse expérience sur le Pny-de-Dôme, imagina le baquet st peut-être la presse hydraulique; enfin, mettons à côté do ces deux grands bommes Pierre Fermat (16011663), conseiller an parlement de Toulouse, qui n'a rien imprimé, mais fut peut-etre le plus puissant esprit mahé-matique de son temps. Il partagea avec Descartes la gioire d'avoir appliqué l'algèbre à la géomètrie, et imagina la méthod de maznimis et de minimis, en mèue temps que Pascal créa le calcul des probabilités.

#### § 6. LA PEINTURE : LE POUSSIN ; LESUEUR.

Il d'y avait pas alors de peintre en France, et, à part Janc Cousin, d'n yen avait jamais eu. Pour la statuair et l'architecture, la France, dans la seconde moitié du décède précédent, avait éclipsé l'Islaie. Ni Rome ni Florence à varient eu dans co temps les égaux de Philibert Delorme, de Jann Goujon et de Fièrre Lesco. Nais la peinture était restée hien en arrière. Heureussement le Poussis parat.

Le père du Poussin était Picard, sa mère Normande, et il est né lui-même aux Andelys, l'année où Henri IV entrait à Paris, 1594. Son père voulait faire de lui tout antre chose qu'un artiste. C'était un vieux gentilhomme que les guerres de religion avaient ruiné, et qui voyait une nouvelle ruine dans les dispositions que son fils montrait. Le hasard se mit contre la fausse sagese du père en amenant aux Andelys un peintre de quelque valeur, Quintin Varin, qui encouragea le jeune homme à persévérer. Ce Varin s'étsit lié à Paris, dans son gronier, avec un poête du nom de Durand, qui s'avisa de parler dans ses vers des choses du gonvernement. On l'arrêta, on le pendit : ce fut l'affaire d'un tour de main. En ce temps-là on allait vite pour pareille besogne. Varin n'avait pas fait de vers, mais il avait sens doute été forcé d'entendre ceux de son ami. Il craignit qu'on ne l'accrochat à côté de Durand, se cacha et s'enfuit aux Andelys pour so cacher encore mieux. Voilà comment un poete pendu a valu un grand peintre à la France. Un , je me trompe; il nous en a valu deux. Varin , au moment de sa fuite pradente, allait avoir la commande de la décoration du Luxembonrg. A son défaut, Rubens fut appelé à peindre la belle suite de tableaux que nous avons encore.

Ce Paris, que Varin fnyait, Poussin excité par lui, vint le cherchor. A dix-huit ans il s'enfuit de la maison paternelle pour v courir. Il n'y trouva parmi les vivants persunne pour le guider, et les morts n'étaient ni aussi nombreux ni aussi accessibles qu'ils le sont aujourd'hni dans notre musée. Il subit pourtant une influence puissante. Au Louvre habitait nn mathématicien qui n'était pas de l'espèce heureusement perdue, dit-on, de ce géumètre qui, en face d'nne belle œuvre demandait : « Qu'est-ce quo cela prouve? » Ce mathématicien s'était plu à faire une collection des meilleures estampes on Marc-Antoine avait reproduit les compositions de Raphaël et de Jules Romain. Il mit ce trésor à la disposition de Ponssin, qui passa de longues heures à mediter ces chefs-d'œnvre, à s'inspirer de cette peinture idéale et grandiose et à s'efforcer de la reproduire par le dessin. Raphael n'est point coloriste; il a douc moins à perdre que les rois de la lumière à être traduit par la gravure. Il n'y passe point tont entier à coup sûr; mais il y passe de lui plus que du Titien, de Rubens et de Clande Lorrain. Raphael devine au travers des gravures de Marc-Antoine, voilà le seul maître que Ponssin ait eu, et ce qu'il avait appris ainsi explique son désir de connaître le maître lui-même, l'opiniâtreté qu'il mit à aller à Rome, celle qu'il mit encore à y rester.

Un jenne gentilhomme du Poiton ayant rencontré Poussia, se prit d'amité pour lui et l'hebrega, puis l'emmeux dans son château. On faissit en route les plus beaux prejes du monde : le jenne homms vonlat d'écorer son manoir du haut en bas; il confait ce travail à Poussia, en enter artiste, qu'oyait s'allonger derant lui je ne sais combine de toises carrées de mur à peindre, romait d'ijé dans sa tête dit sugles de haut style. Quelle chance pour nu débutant l c'était tont à la foils loftune et la gleire.

Les voyages alors étaient longs; on finissait pourtant par arriver, et, comme cette fois, l'espérance, charmante fre des cours de vingt ans, chevauchait entre nos deux voyageurs. La route s'était faite eximent.

nod cette voyagetars, in route s'elat faite gatément. Au manoir babitait une vieille dante tallife aur le patron antique: femme forte, active, severe, menant à voyant son fish à la cour, parce qu'un pentilhomme, en prenant l'épée paternelle, devait aller d'abord l'offrir au roi; mais se gantant bien de se rendre elle-même sur ce théltre mouvant des passions, des intrigues et des nouveautés damnables.

Elle requi fort bien son fils, mais fort mal le peintre, elle trouvait que ses tapisseries de Flandre, ponr être un peu passées de couleur, avaient encore très-hon air, et que rien ne valait le cordonan doré, même quand il avait perdu ses dorares. Au lien de prendre ses pinceaux, Poussan est à prendre je ne sais quel office de domesticité. Quelle chnte!

Au bout de quelques semaines, le pain de la bonne dame parut trop dur à notre aritise. Il quitta ce Mécène si peu bospitalier et se reunit eu route sans nu sou dans sa poche. Des portraits faits le long du cliemin payèrent le voyage, et de tableau en tableau il arriva à Paris, la bourse tout aussi vide qu'an départ, mais, de plus la sante ruinée.

Une année passée sous le soit paternel le remit en état de subtir de novelles éprences. Il retourna à Paris parr faire au plus tôl le voyage de Rome. C'était chose difficié. Mais Possens duit hiem résolu, et, avec cette fois il alla jusqu'à Fiberenc. Quelle chose l'arrist ? Sans donn ce mandis ragent, avec lequel le grein doit computer, tout comme la sottise, et c'est encore celle-ci d'orniant equi s'en tire le mient. Le doit reconnaître aussi mais requi s'en tire le mient. Le doit reconnaître aussi pour vivre de sa peisture dann un pays ch les artistes, s'ils n'étaist plus grands, étaine du moins nombreux.

Il revint à Paris reformer son pécule, et, en 1622, reprit la route de la ville des merveilles. Cette fois il ne put dépasser Lyon, un créancier l'y arrête at l'obligea à lni livrer son dernier écu. Il fallut routrer dans ce Paris, si calomnie et qui a cié secourable à tant de pauvres diables de génie.

Quand il y rentra, de certaines gens étaient ni l'esso: c'hrigior XV vensit de canoniser du même coup les fondateur et le hêros de la compagnie de Jêvas, Irnace de Loyola et Françio Xavier. Les frientes ne pouvaient manquer, pour c'ilchrer la fête des nouveaux saints, de montrer cette cometterie pianes, cette recherche de luxe spirituel dont ils ont introduit la mode dans nos épiises. Les artistede tout genre, même les ploss mondains, furent mis en réquisition. Poussin eut pour sa part six tahleaux à faire. Les hons Pères ne demandaient pas de l'art; de la décoration leur suffisait; aussi oe donnèrent-ils au peintre que six jours pour achever ses six tableaux. Il avait acquis déjà une telle habileté de main, mise an service d'un génie vigonreux, que cette improvisation fut presque un chef-d'œuvre. On co parla beancoup et ou finit par parler un peu de l'auteur. Ce triomphe ent fait tourner une tête muius ferte. Ponssin en conclut que, ayant dejà la facilité du travail, il devait v joindre la sévérité de l'étude. Voilà bien nn homme antique et au rehours de tuus lesautres.

Le succès des six tableaux valut à Poossin une amitié qui aurait pu lui être fatale, celle du cavalier Marini, le chef de l'école des concetti, du mauvais goût, de la redondance vaine et creuse. Comment le génie clair et judicieux, simple et grand de Poussin put-il s'accommoder de l'esprit brillanté et faux de l'auteur d'Adonis? C'est que Marini sentait mieux la nature qu'il ne la rendait et valait mieux dans la causerie du coin du fen, où il ne s'écoutait point parler, que dans ses poèmes épiques et ses sonnets où le convenu, le système et la mode combattaient à qui chasserait le plos vite et le plus loin la vérité.

Marini logea Poussin chez lui, l'occupa à illustrer, comme on dit aujourd'hui, son poème d'Adonis, ce qui du moins exerça notre artiste aux sujets mythologiques, et, au printemps de 1624, l'emmena avec lui à Rome. Lorsqu'il le présenta au cardinal Barberini, noveu d'Urbain VIII : « Voilà, dit-il, un jeune gars qui a une ardeur de tous les diables. » Marini, pour la première fois de sa vie peut-être, avait dit crument ce qui était.

Enfin le rêve est réalisé. Poussin est à Rome! Il a trente ans, mais pas de nom encore, pas de pain assuré, car son protecteur, Marini, meurt quelques mois après, et le cardinal part en légation pour l'Espagne et la France. Poussin n'avait pas mis tant d'effurts à arriver la pour s'effrayer de la solitude et du dénûment cu il se tronvait. Il avait sur la tête le ciel de l'Italie, an bont d'une promenade la campagne romaine, avec ces aspects grandioses et ce caractère sevère et triste goi allaient si bien à son âme; dans Rome même, ces ruines immortelles d'où sortent, pour monter à l'esprit de celui qui les contemplo, mille pensées, comme des hauts gradins du Colisée s'échappe une nuce d'oistaux à l'approche du voyageur matical.

Poussin était où il voulait être et où il se trouvait si bien, malgré la misère, qu'il n'on veulut plus sortir. Il v svait trois livres qu'il ne quittait guère : Homère, Virgile et la Bible; il y en avait un quatrième qu'il ne quittait jamais, la nature, celle que Dieu a faite, celle anssi qui est sortie des mains de génies créateurs, Raphael, Michel-Ange, et ces grands incounus qui oot peuplé Rome de leurs chefs-d'œuvre. Voilà ses mastres; il n'en pouvait souhaiter de meilleurs. « J'ai sonvent admiré, dit Bonaventure d'Argonne, qui le connut à Rome, le soin qu'il prenait pour la perfection do eon art. Je l'ai reucoutré, déjà avaucé en âge, qui errait parmi les débris de l'ancieune Rome, dans la campagne ou sur les bords du Tibre, dessinant ce qu'il remarquait le plus à son goût. Je l'ai vu ramasser des caillons, de la mousse, des fleurs qu'il voulast peindre d'après nature. Je lui demandai nu jour par quelle voie il était arrivé à ce haut degré de vérité où il avsit porté la peinture, il me répondit : « Je n'ai rion négligé. »

Newton disait la même chose sous une autre forme : Comment avez-vous trouvé le système du monde? - En y pensant toujours. . Poussin pensait tonjours à

son art et ne négligeait vien pour en atteindre le degré suprême, la beauté idéale, la vérité poétique, mais en mettant « la vraisemblance et le jugemeut partout, Ces parties, dit-il lui-même, sont du peintre et ne se peuvent euseigner. C'est le rameau d'ur de Virgile que nul ne peut ni trouver, ni cueillir s'il n'est couduit par le destin. »

Poussin fait la part trop belle aux faveurs du destin Il a cucilli le rameau d'or saus autre guide que sa forte volonté. Il a vunlu être peintre et grand peintre : il l'est devenn. Nul n'a été plus que lui le fils de ses œuvres. Honorons l'artiste émineut qui a accru le trésor de jouissauces élevées et pures que les beaux géuies de tous les siècles ont formé pour uous; mais bonorous encure l'houme qui, à force de travail et de persévérance, a su contraindre les circonstances à plier sous lui et qui s'attira le respect de tuus par la dignité de sa vie. Il miprisa la fortune, les honneurs, les avauces des grands et s'enforma avec ses nobles pensées et son art, comme il place son Diogène, au milieu de la plus spleudide nature, quand il fait rejeter dédaigueusement par le philosophe une dermère inntilité. Un jour, cumme il reconduisait jusqu'à la porte de sa maison le cardinal Massimi, celui-ci le plaignait de n'avuir pas de laquais qui pût faire pour lui cet office: « Et moi, lui répondit Poussin, je vous plains d'en avoir trop. »

L'œuvre du Poussin se compose de 300 tableanx, dont les meilleurs peut-être sont en Angleterre, et de près de 3000 dessins. En 1640, sur l'invitation de Richelien, il vint à Paris pour travailler à la grande galerie du Louvre. Il y resta peu de temps. C'est là qu'un jeune élève de Youet vint solliciter ses conseils, Eustache Lesueur, qui devait bientôt presque égaler son maitre.

La vie de Lesueur n'eut point ces accidents et ces aveutures qui formèrent le caractère du Poossin. D'une humeur pacifique, d'un cœur facile et tendre, il ne voulut point quitter Paris pour Rome, et se contenta d'étudier les grands maîtres d'après les gravures que lui donna Poussin. La jalousie de Lebrun, son rival, que l'on a exagérée, ne put, non plus que les tracasseries de ses envieux, changer son caractère. Il laissa dire, et s'enferma silencieusement dans la composition de ses œnvres. Il travailla même avec trop de courage, et brisa son corps trop faible pour son ame. Il mourut à trente-buit ans, en 1655.

Mais cette courte vie était bien remplie : le cloltre dos Chartreux, décoré d'une série de vingt-quatre tableaux représentant l'histoire de saint Brune, l'histoire de sajut Martin et cello de saint Benoit, peintes pour le monastère de Marmoutiors, la magnifique toile de saint Paul prêchant à Ephèse, composée pour les orfévres de Paris, qui au 1" mai donuaiont un tableau à l'église Notre-Dame, une Apponciation, une Descente de croix, « qui parmi les mille et mille tableaux de tous les temps et de tous les pays, inspirés par cette sainte page de l'Écriture, se distingue par un caractère particulier d'onction, de tendresse et d'ascétique donleur. Où trouver une émotion plus vraie, un

désespoir plus déchirant? Et cependant quelle douce | pareté, surtout dans ces figures de femmes ! Quel calme dans leurs draperies, quelle simplicité de moyens pour un si grand effet! » (L. Vitet.) Enfin, Lesneur décora

conseiller Lambert de Thorigny, vit Lebrun et Lesueur rivaliser pour l'orner des plus charmantes peintures. Lesueur l'emporta sur son rival. Il peignit le salon de l'Amour et le salon des Muses, dans lesl'hôtel Lambert. Cet hôtel, construit par Levau, pour le quels Voltaire vécut quatre ans, de 1745 à 1749.



Pous: in.

· Lesueur était du nombre de ces hommes dont la mort prématurée est en quelque sorte écrite au front de leur génie. Il y a dans presque toutes ses œuvres, comme dans celles de Raphael, comme dans les accords de Mozart, je ne sais quello teinte mélancolique qui semble un lugubre avertissement. Il avait sans doute

assez vécu pour rester immortel parmi les hommes, pas assez pour avoir joui de sa gloire. Ses plus belles journées furent des demi-triomphes.... Il mourut regretté comme homme de bien, estimé comme artiste, mais à peu près an même titre que ses onze confrères d'Académie; et le jour où son génie fut enlevé aux arts, personne dans tont le royaume ne mesura la perte que venait de faire la France. » (Vitet.)

A ces grands noms il fani joiudre celni d'un graveur, Callot, né à Nancy, en 1593, d'une famille noble, et qui résista à tous les efforts des siens pour le faire renoncer à sa vocation. A douze aus, il abandonna la maison paternelle et suivit une troupe de bohémiens

qui le menèren jusqu'en Italie. C'est presque l'histoire du Poussin, né, comme Gallot, d'un gentillètre qui se scandalissit de voir sa gentillenmmère changée en un atélier d'artiste. Le peutre, pas plus que le poéte, n'avat encre conquis sa place dans cette société à demi féodale. Des marchands lorrains délivirèent Callot de ses tristes compagnons et le ramenèrent à sa fa-



.....

mille. Mais il avait été touché par un rayon de ce soloil d'Italie qu'on n'oublie plus une lisi qu'on l'a senti. Il s'echappa encore, resint à Florence, alla à Rome, oi it ravailla beaucoup et se fir remarquer. En 1620, le mal du pays le prit; il repassa les monts et fut fort ben accueill du duc Henri de Lorraine. De tous ôtés on lui demanda des dessins, des gravures. Louis XIII uil sit exécuter les grandes planches du siège de la Ro-

chelle et de l'ile de Re. Après la prise de Nancy par les armérs reyales, en 1631, le roi lui commanda de perpleter par la gressure le souvenir de cette nouvello perplete le grant de la commanda de la control répuse: « Plutôt me couper le pouce avec les destat que de faire quelque chee contro mon homener et mon pays. - Louis XIII n'insistat pas. Callot mournt en 1-28. Son œuvre ne s'élève pas à moins de 1600 pièces. C'est un grand peintre de mœurs et de scènes tunul-tueuses, parfois gaies, plus souvent horribles. Les l'ailles et les suges, le l'assion, les deux Tentations de



samt Antoine, le Massacre des Innocents, les Gueux | l'aboudance de la pen-ée, ni pour l'expression des contrefaits, etc. Nul dans ces compositions si vastes sur ligures, ni pour la facilité, le fou, l'esprit et la féconue si petito échelle ne lui a été supérieur, ni pour l'ulté de l'exécution.

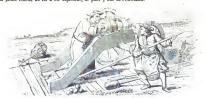

Artifeus sou. Louis XIV, d'ayres qui massurest du temps







Entelo de Louis VIV à Davis me sont 1600

vers l'avenue de Vincennes, par où le couple royal arrivait. A l'extrémité du faubourg Saint-Antoine, on avait élevé un trône magnifique. Louis XIV s'y arrêta pour y recevoir l'hommage des cours souveraines et les clefs de la ville. En mémoire de cette cérémonie, la place où elle se passa garda le nom, qu'elle porte encore, de place du Trône. Après les harangues, le cortège se mit en marche : nens en laisserons raconter les spiendeurs à une femme alors confondne dans la foule, et qui ne se dentait point qu'un jeur le jenne roi si admiré lui donnerait à porter la moitié de sa couronne. Cette femme s'appelait alors Mme Scarron.

. ... Je fus toute yenx pendant dix on douze heures de suite. La maison de M. le cardinal Mazarin ne fut pas ce qu'il y ent de plus laid : elle commença par soixante-donze mulets de bagages.... Les derniers avaient des cenvertures de velours rouge et broderies d'or et d'argent, avec des mors d'argent et des sonnettes : tout cela d'une magnificence sur laquelle on se récria heauconp.... Sa maison fut plus d'une heure à passer. .. Celle de Monsieur vint ensuite.... elle parut très-pitoyable et il y avait, dit-on, du dessein : c'était pour montrer l'excessive epulence du cardinal. Le comte d'Estrées appelait pourtant cela une fastueuse simplicité. La maison du roi fut vé ritablement royale.... Les différentes brigades das mousquetaires avaient différentes plumes.... Les pages de la chambre étaient vêtus de casaques de velours couleur de feu, chamarrées d'or.... Le comte de Guiche marchait seul, fort paré de pierreries qui éclataient au soleil admirablement.... Les maréchaux de France précédaient le roi, devant lequel on portait un dais de hrocart ... Le rei saluait tout le monde avec nne grâce et une majesté surprenantes.... Des seigneurs en ne saurait dire quel était le mieux, et si j'avais à denner le prix à quelqu'un, ce serait an cheval qui portait les sceaux.... Quant aux harangues, on dit que les plus courtes ont été les meins manyaises. Les présidents à mertier étaient assez ridicules avec leurs mortiers sur la tête, qui de lein paraissaient de ces boites plates de confitures.... » (Lettres de

La phrase sur la grâce du roi n'est pas une parole de flatterie officielle. Louis XIV avait réellement une majestueuse apparence, et tous les contemporains s'extasient sur ce port noble et digne, sur cette aisance avec laquelle il représentait la royauté. La Fentaine, qui ne fut pas un flatteur, en le sait, décrivant en vers cette même cérémonie, s'écriait :

Mme de Maintenon.

Croyex-vous que le monde ait eu beauconp de rois Ou de taille aussi belle ou de mioe aussi bonne? Ce n'est pas moo avis, et lorsque je le vois, Je crois voir la grandeur elle-même en personne!

Un antre peëte, Racine, se révéla ce même jeur par des vers dont neus ne parlerions pas s'ils n'avaient attiré sur lui nne première favenr royale, qui l'enchaina à la poésie et en même temps à son puissant Mécène. C'est nne ode à la Nymphe de la Seine, où le mauvais geût se remarque encore, mais qui ne manque peint de grandeur:

> Je suis la Nymohe de la Seine : C'est moi doot les illustres bords Doiveot posséder les trésors Qui rendaient l'Espagne si vaine.

lls sont des plus grands rois l'agréable séjour, lls le sont des plaisirs, ils le soot de l'amour-Il o'est rien de si doux que l'air qu'on y respire. Je reçois les tributs de ceot fleoves divers;

Mais de couler sons votre empire, C'est plus que de régner sur l'empire des mers.

Quel allait être ce règne ouvert sons de si riants auspices? Considérons-le dans son ensemble, avant de le regarder de plus près, et coupons par quelques divisions les cinquante-quatre ans qu'il remplit.

Charles-Quint disait que la fortune n'aime pas les vieillards. Le plus grand roi de la race des Bourbons l'éprouva comme le fondateur de la maison d'Autriche. Les longs règnes, en effet, présentent souvent deux spectacles contraires : un temps d'éclat et de prospérité, un temps de décadence et de misère, parce que bien peu de princes sent assex maitres d'eux-mêmes pour modifier leurs idées à mesure que se modifient les besoins des peuples.

La belle période du règne de Louis XIV s'étend de 1661 à 1683, de la mort de Mazarin à la mort de Colbert, et elle est remplie par la forte génération qui s'était formée dans les anoées précédentes. C'est pour l'administration intérieure, Colhert; pour la guerre, Turenne, Coodé, Duquesne et Louvois; pour les lettres, Molière, la Fentaine, Boilean, Racine, Bessuet, Bourdaloue et Mine de Sévigné; pour les arts, Lehrun, Claude Lorrain, Puget, Hardonin-Mansart et Perranit. Alers tont sourit au roi et lui réussit : les conquêtes durables se font, les grands travaux s'accomplissent, les beaux monuments s'élèvent,

Après 1683, Louis XIV arrive à l'âge mûr, sa santé se dérange; Louvois, qui u'a plus l'utile contre poids de Colbert, et Mme de Maintenen dominent le monarque. La joie et le bonheur sont partis comme les jeunes années. Cette couronne de gloire que le siècle de Louis XIV portait si noblement s'effeuille et tombe. les grands hommes s'en vont: une génération plus petite les remplace : Pascal est mort ; Molière e le Poussin sont morts ; la Fontaine et Boileau ent à peu près donné tout ce que la postérité garde d'eux. Racine se tait et n'interrompra ce silence que par un dernier chef-d'œuvre. Bossuet n'écrira plus qu'nn grand ouvrage; Lehrun est en disgrâce; Turenne a été tué; Condé se meurt ; Duquesne va mourir. Louis restera le dernier pour fermer son siècle sur tous les hommes. illustres qui en ont été l'honneur, et descendre dans la tombe triste, vaince, à charge à lui-même et aux autres, laissant la France sans industrie, sans commerce, épuisée et maudissant le grand règne qu'elle avait, pendant vingt-cinq ans, salué de ses enthousiastes acclamations.

En 1661, Lonis XIV était arrivé à l'âge de vingttrois ans, sans s'être encore fait connaître. Mazarin seul l'avait deviné. Il avait dit aux maréchanx de Villeroi et de Grament : « Vous ne le connaissex pas ; il se mettra en chemin un peu tard, mais il ira plua loin qu'un autre : il y a en lui de l'étoffe de quoi faire quatre reis et nn honnéte homme. . Cependant : personne ne pensait qu'un jeune prince, livré jusqu'alors aux amusements de son age, osat gouverner par Ini-meme, mais la correspondance de Mazarin atteste les constants efferts faits par le cardinal ponr préparer son pupille à prendre la direction des affaires. Quand les ministres vinrent, après sa mort, demander

an roi à mui ils s'adresseraient désormais : « A moi ! » leur répondit-il. Le secrétaire d'État de la guerre, Michel le Tellier, courut tout effaré apprendre cette nonvelle à la reine mère qui lui rit au nez : . En bonne foi, monsieur le Tellier, qu'en croyez-vous? » Cette résolution n'était pourtant que l'accomplissement de conseils vingt fois donnés par Mazarin, qui avait hien negligé l'instruction du jeune roi, mais point du tout son éducation politique. « Si une fois vous prenez le gonvernail, lui disait-il, vous ferez plus en un jour an'un plus habile que moi en six mois, car c'est d'un sutre poids ce qu'un roi fait de droit fil que ce que fait un ministre, quelque antorisé qu'il pnisse être. » (Lettre de Mazarin au roi, 29 juin 1659.) Si donc il y a lieu de s'étonner de la résolution du roi, ce n'est pas qu'il l'ait prise, mais qu'il l'ait tenue. Il accepta tous les soncis de la royauté; il fut lui-même, dit la Bruyère, son premier ministre et exigea des principaux fonctionnaires de l'État qu'ils correspondissent directement avec lui. Ainsi il écrivait au gouverneur du Canada, en 1665, que c'était à lui-même qu'il devait s'adresser et rendre compte des affaires, car ceux qui étaient en des postes de confiance comme lui - devaient pour maxime d'avoir leur principale correspondance avec Sa Majesté, la correspondance qu'ils tienneut avec les personnes de son conseil n'étant qu'une suite et une dépendance de la première. » Sa vie, malgré les plaisirs et les désordres qu'il y mela, était réglée à ce point qu'on pouvait, dit Saint-Simon, savoir par toute l'Europe, à chaque minute du jour, ce que faisait le roi de France. Pendant trente années, il travailla régulièrement huit heures par jour. Il a rappelé dans ses Mémoires, avec un légitime orgueil, l'effet produit par cette déclaration, et il recommanda à sou fils, en quelques paroles vraiment éloquentes, de ne pas oublier « que c'est par le travail qu'on règne : qu'il y a de l'ingratitude et de l'audace à l'égard de Dieu, de l'iujustice et de la tyrannie à l'égard des hommes, de vouloir l'un sans l'antre. >

Ce qui est plus remarquable encore, c'est quo ce jeune prince, qui prenait si hardiment le pouvoir, avait déjà concu tont le plan de sa politique. Non-sculement Lonis XIV a regné avoc nn pouvoir sans bornes. comme quelques-uns de ses prédécesseurs, mais il a établi le premier en France la théorie de la monarchie absolne. A ses yeux, la royanté est d'institution divine : les souverains sont les représentants de Dieu sur la terre, ses lieutenants, inspirés providentiellement par lui, et, à ce titre, participant en quelque sorte de sa puissance et de son infaillibilité. Et comme la royauté en se rendant absolne avait conservé le vieux principe du droit féodal que souveraineté et propriété sont même chose, Louis ne se croyait pas seulement le maitre de ses sujets, il se regardait comme le propriétaire de leurs hiens; doctrine monstrueuse qui nous reporte au milieu des monarchies orientales. « Les rois sont seigneurs absolus, dit-il lui-même dans ses Mémoires, et ont naturellement la disposition pleine et libre de tous les biens qui sont possedes aussi bien par les gens d'Église que par les séculiers, pour en user en tont temps, comme de sages économes, c'est-à-dire suivant le besoin général de lenr État. Tout ce qui se troave dans l'étendue de leurs États, de quelque nature qu'il soit, leur appartient au même titre, et les deniers qui sout en leur cassette et ceux qui demeurent entre

les mâins de leurs trésoriers, et ceux qu'ils laissent dans le commerce de lenrs penples.... La France est une monarchie: le roi y représente la nation entière, et chaque particulier ne représente qu'un seul individu envers le roi. Par conséquent, toute puissance, toute autorité réside dans les mains du roi, et il ne peut y en avoir d'antre dans le royaume que celle qu'il établit ... Soyez le maître, écontez, consultez votre conseil ; mais décidez. Dieu, qui vous a fait roi, vous donnera les lumières qui vous sont nécessaires tant que vous aurez de bonnes intentions. » Tontefois, cette autorité à laquelle il ne reconnsissait que les limites imposées par sa conscience et par la religion, ne lui semblait pas devoir rester stérile ; il la voulait active et laboriense. Il croyait que les rois ont aussi des devoirs impérieux à remplir. . Nous devons, disait-il, considérer le bien de nos snjets plus que le nôtre propre. Ce n'est que pour leurs avantages que nous devons leur donner des lois; et ce pouvoir que nous avons sur eux ne nous doit servir qu'à travailler plus effectivement à leur honheur. Il est bean de mériter d'eux le nom de père svec celni de maître; et si l'nn nous appartient par le droit de notre naissance, l'autre doit être le plus doux objet de notre ambition. . - « Nos sujets, dit-il ailleurs, sont nos véritables richesses. Si Dien me fait la grâce d'exécuter tout ce que j'ai dans l'esprit, je tâcherai de porter la félicité de mon règne jusqu'à faire en sorte, non pas à la vérité qu'il n'y ait plus personne ni pauvre ni riche (car la fortune, l'industrie et l'esprit laissemnt éternellement cette distinction entre les hommes), mais au moins qu'on ne voie plus dans tout le royaume ni indigence, ni mendicité, je venz di re personne, quelque misérable qu'il puisse être, qui ne soit assuré de sa subsistance, on par son travail on par un secours ordinaire et reglé. » - . ... On me vit, dit-il ailleurs, toujours marcher constamment dans la même route. vouloir être informé de tout ce qui se faisait, écouter les prières et les plaintes de mes moindres sujets. savoir le nombre de mes tronpes et l'état de mes places, traiter immédiatement avec les ministres étrangers, recevoir les dépêches, faire moi-même une partie des réponses et donner à mos secrétaires la substance des autres, régler la recette et la dépense de mon État, me faire rendre compte à moi-même par ceux qui étaient dans les emplois importants, teuir mes affaires secrètes, distribuer les grâces par mon propre choix, conserver en moi seul touto mon autorité, et tenir ceux qui me servaient le mieux dans nne modestie fort éloignée de l'élévation des premiers ministres. » (Œuvres de Louis XIV, édit. Dreyss.) C'est ainsi que Louis XIV comprenait son métier de

rei; voyons comment il régna.

## § 2. FOUQUET; SON CHATEAU DE VAUX; SA DISORACE.

Les ministres que Mazaria Ini avait laissés étaient: Pierre Séguire, parde des sexans et chanceller, sorte de ministre inamorible, qui est l'art, en ne prenant point d'importance politique, de se faire estimen récessaire pendant cinquante années; Michel le Tellier, secritaire d'État de la guerre il flugues de clonne, charge de la marine, dont il garda le portéfeuille jusqu'en 1600, et des affaires étrangères, Nichols Youques, surintendant. Les doux premiers étaient des hommes distingate, le troisiène un hommes supérieur; pour le quarges, le troisiène un hommes supérieur; pour le quarges de la marine de la mari

trième, Fouquet, il s'était fait la réputation d'un Mèchen générau, no protégaant noblement les lettres, et chen générau, no protégaant noblement les lettres, et il compta d'illustres amis, Pellisson, la Foutaine, Mme de Sévigeé, Mille de Seudèr, qui oun plaise, Mme de Sévigeé, Mille de Seudèr, qui oun plaise, acause devant la postérité sans la pagner. Il avait mis no plutét laise les finances dans un désordre extrême, et hi-même puissitsans scrupule dans le trêve Pour blair son château de Vaux et en arrodier les Pour blair son château de Vaux et en arrodier les maine, il avait démoli et rasé trois villages. Le Nôtre en avait dessiné les jardins, Lebran en avait fait he penitures. Ned millions qui en vandraient ringt aujourd'hai y avaient éé dépende; mais aussi cette pour l'anni y avaient de dépende; mais aussi cette Ni le Palais-Reyal, ni le Lazerebourg, ni les chiteaux de Saint-Cloud et de Fontainebheau ne pouvaient, pour la grandeur des bâtiments, le nombre et la décoration



Fonumet

des appartements, étre comparés à Vaux. Mile de Sodèry raconte qu'on dévouvrait du perron - taut de fontaines jaillissantes et tant de beaux objets se confondant par leur évoigements, que l'ori était ébloui. Devats soi c'étaient de grands parterres avec des fontaines et un ornd d'ésa us unilieu; pinis, à drois et à gauche, dans les carrès les plus rapprochés, d'autres fontaines qui par des artifices d'aux divertissants agréablement les year. - Elle ajoute - que les innombrables figures des bassins jetisture de l'eau de toutes parts et fississent un très-bel objet, sans compter que toute cette immense fenadue d'eau était couverte de potites barques peintes et docrèes par où l'on entrait dans le grand canal, -Voici un renseigement plus significatif, fent ans après la féte donnée par Fouquet, le duc de Villars, alors propriétaired de détaus, songes à tirre parti des tyupau de plomb, enfouis sous terre, qui distribuaient l'eau anx différentes pièces depuis longtemps dégradées et hors de service. Il les vendit 490 000 livres, environ 1 million d'aujourd'hui!

Pour le roi, Fonquet diminnait les états de recettes et grossissait les états de dépenses, ce qui ne l'empêchait pas de pressurer encore les fermiers de l'impêt et de

laisser ses commis et ses maltresses lever sur eux des sommes considérables. « Il touchait, dit son dernier historien, M. Chérnel, une pension de 120 000 livres sur la ferme des gabelles, une autre de 140 000 sur la ferme des aides, une troisème de 40 000 sur les fermiers du convoi de Bordeaux, qui devaient en ontre payer annuellement 125 000 livres à Mme du Plessis-



Château de Vaux.

Bellière, 10 000 à M. de Gréqui, gendre de cette dame, 10 000 à Mme de Charot, fille de Poquet. On prétendait qu'il s'était fait adjuger, sons un nom suposé, la ferme dn marc d'or, ou impôt qua payaient les nonveaux itulaires des offices de judicature et de finance avant d'obtenir les provisions de leurs charges, et il avait biene certainement la ferme des aucres et et la vait biene certainement la ferme des aucres et

cires de Rouen. Il avait acheté plusieurs terres an France, entre autres Belle-lée, sur la côte de Bretague, qu'il fortifait comme une place de guerre, pour s'en faire au besoin un refuge. Il étendait même ses vues et ses possessions an loin, jusque dans le nouveau monde, y achetait l'île de Seinte-Lacie, dans les Autilles, et se faisait donner le litre de vice-roil d'Amérique qui lui assurait dans ces contrées la disposition des forcos de la France. »

Capendant Louis avait un minjstre secret, qui lui făsait remarquet rous les soirs les rereurs et les mensonges du surintendant: c'aixi tean-Bapiste Colhert, nă à Reims, en 1619, d'une ancieune famille de marchands et de magistrats, intendant de Mazarin, qui avait dit sur ois avant de monrir : Stre, je vous dois tont, mais je erois m'acquitter en quelque manière en vous donant, Colhert,

La perte de Fouquet était peut-être déjà résolue quand la cour accepta la fête magnifique qu'il lui donna dans sa maison de Vaux. Le 17 août 1661, des milliers de carrosses armoriés se dirigeaient du côté de Melun vers le somptueux château, qui s'ouvrit ce jour-là à six mille invités. Le roi visita d'abord les appartements, dont on lui fit remarquer les beautés avec une aveugle ostentation. Puis vint la loterie, mode importée d'Italie. Fouquet donna pour lots des bijonx, des costumes, des armes du plus grand prix; il offrit jnsqu'à des chevaux. On descendit alors dans les jardins et, à un signal donné par le roi, les eaux jaillirent de toutes parts en gerbes qui étincelaient au soleil. Ge fut un cri d'admiration. Le diner coûta à lui tout seul cent vingt mille livres. Six mille personnes y furent servies avec la même magnificence. Lorsqu'en fit l'inventaire des menbles de Vaux, peu de jours après, on trouva trentesix donzaines d'assiettes d'or massif et un service entier du même métal.

Les plaisirs de l'esprit qui relèvent presque seuls cette société ne manquieran point à la fête, je dis des meillenrs. Mollère y représenta la comédie des Fédeueurs, chasseurs, duellistes, donneurs d'avis, etc. Plusienrs parents se reconnaître et le roi, après la pièce, priediqua un an poète qu'il avait oublié. Voulez-vous voir l'Important, le voiei :

Féais sur e théâtre en humeur d'éconter La pièce, qu'à plusieurs j'avais out vanter; Les acteurs commençient, chacun prétait silence; Lorque d'un air bruyant et plein d'extravagance, Un bomme à grands canons est entré brusquement s En criant : élobit hoi un siège promptement s Et, de son grand fracas surprenant l'assemblée, Dars le plus bei endreit a la pièce troublée.

Les acteurs ont voulu continuer leurs rôles, Mais l'homme pour s'asseoir a fait nouveau fracas ; Et traversant encor le théâtre à grands pas Bien que dans les oôtés il dût être à son aise, Au milieu du devant il a planté sa chaise, Et de son large dos morguent les spectateurs Aux trois quarts du parterre a caché les scieurs. Un bruit s'est élevé, dont un autre eut eu hente ; Mais lui, ferme et constant, n'en a fait aucun compte, St se serait tenu comme il s'était posé, Si, pour mon infortune, il ne m'eut avisé. · Ab! marquis, m'a-t-il dit, prenant près de moi place. Comment te portes-tu? Souffre que je t'embrasse. » Au visage, sur l'heure, un rouge m'est monté Que l'on me vit connu d'un pareil éventé. Je l'étais peu pourtant. Il m'a fait à l'abord cent questions frivoles Plus haut que les acteurs élevant ses parolea.

• To n'as point vu ceci, marquis ? Ah! Dieu me damec ! Je le trouve assex drôle et je n'y suis pas âce ; Je sais par quelles lois no norrage en parfaii, El Corneille ne vient lire tont e qu'il fait. -Là-dessus de la pièce il m'a fait un sommaire, Schen à schen averti de ce qui vialiti faire, El jusques à des vers qu'il en savait par cour Il me les récliat tout haut avant l'arteur. J'avais beau m'en défendre, il a poussé sa chance, El s'est devers la fin levé longremps d'avance; Car les gens du bel air, pour agir galamment.

A la comédie succédérent des divertissements de tout gener; et, à la combé de la nuit, torque le rouquits les jardins pour revouir au chiteau, la lanterne qui en surmontait le dôme vomit des milliers de fraction de la commentait le dôme vomit des milliers de fraction de la commentait le commenta

Fouquet avait vouln gagner par cette fête la faveur du roi et asseoir à jamais son crédit : il le ruina. Toute cette splendeur fut une insigne maladresse. Louis XIV non-seulement comprit que tant de richesses ne pouvaient venir d'une source légitime, mais encore il se sentit blessé par l'orgueil d'un ministre qui éclipsant la royanté. On a raconté que le portrait de Mlle de la Vailière apercu parmi les tableaux aurait éveillé la jalousie du jeune roi, alors épris de cette demoiselle d'honneur de la reine ; mais c'est rabaisser la disgrace de Fnnque! à une rivalité d'amour. Il y avait plutôt rivalité de puissanco. Louis XIV fnt aussi irrité d'une devise insolente qu'il lut partout : Quo non ascendam? (On ne monterai-je pas?) - Ali! madame, disait-il à la reine mère avec colère, est-ce que nous ne ferons pas rendre gorge à ces gens-là? » Et il fut teuté de faire arrête: le ministre à Vaux, au milieu de la fête qu'il en recevait. Il se contint cependant; mais quelques semaines après Fouquet était à la Bastille.

Il fut arrêté à Nantes, où Louis XIV l'avait emmené pour l'isoler de ses amis et le saisir plus sûrement. Le surintendant garda jusqn'à la fin l'illusion la plus complète, malgré des avis secrets. La veille de sou arrestation, de Brienne vint lui demander si le roi pourrait le voir le lendemain de bonne henre. « Que dit-on au château? demanda le surintendant malade depuis quelques jours. - Que vous allez être arrêté, répondit de Brienne. - Vous êtes mal informé. C'est Colbert qui sera arrêté et non moi. - En êtes vous bien assuré ? - On ne peut l'être mieux, dit Fouquet. J'ai moi-même donné des ordres pour le faire conduire au château d'Angers, et c'est Pellisson qui a payé les ouvriers qui ont mis la prison hors d'état d'être insultée. - Je le souhaite, répondit de Brienne, mais on vous trompe ; vos amis craignent fort pour yous. Toutes les manigances qui se font an château ne me plaisent guère et les precautions qu'on a prises de condamner les portes de la salle, la table du roi couverte de papiers et de lettresde cachet qu'on apporte par douzaines de chez M. le Tellier, Saint-Aignan et Rose tonjours en sentinelle dans le potit corridor, tont cela ne vous présage rien de bon. - C'est moi, dit Fouquet d'un air fort gau, qui ai donné an roi tous ces avis, afin de mieux couvrir notre jeu. - Dieu le venille, mais je n'en crois rien. Que dirai-je au roi de votre part? - Que j'entrais dans mon accès quand vous êtes arrivé; mais qu'il ne

sera pas long, je pense, et que cela n'empêchera pas que

je ne sois demain d'assez bonne heurs à son lever, » (P. Clément.)

Le lendemain Fouquet était arrêté; Louis XIV le raconte lui-même à sa mère : . . . . J'avais la plus grande impatience que cela fût achevé. Enfin ce matin, le surintendant étant venu travailler avec moi à l'accoutumée, je l'ai entretenn tantôt d'une manière, tantôt d'unn autre, et fait semblant de chercher des papiers jusqu'à ce que j'aie aperçu, par la feuètre de mon cabinet, Artagnan dans la cour du château, et alors j'ai laissé aller le surintendant qui, après avoir causé un pen au bas do l'escalier avec la Feuillade, a disparu dans le temps qu'il saluait le sieur le Tellier; de sorte que le panyre Artagnan croyait l'avoir manqué et m'a envoyé dire par Maupertuis qu'il sonpçonnait que quelqu'un lui avait dit de se sauver; mais il le rattrapa sur la place de la Grande-Eglise et l'a arrêté de ma part environ sur le midi. »

Les papiers de Fouquet furent saisis et bien des mystères dévoilés. Ceux qui firent le plus de hruit étaient renfermés dans une cassette conservée dans sa maison de Saint-Mandé, Cette cassette, dans laquelle il déposait ses papiers les plus secrets, fut portée au roi, et justifia ce vers tant de fois cité, dans lequel la Fontaine avait dit que : Jamais surintendant ne trouva de cruelles. . Les noms les plus illustres, les plus respectes jusqu'alors, furent compromis. Une demoiselle d'honneur de la reine figurait dans les papiers de la cassette pour une promesse à elle faite d'un cadeau de 50 000 écus. C'était le chiffre auquel les ennemis de Fongnet l'accussient d'avoir taxé les résistances les plns rebelles. Plusieurs autres dames le remerciaient, celle-ci d'une maison qu'elle venait d'acquérir avec ses bienfaits, celle-là d'un don de 30 000 livres, ajoutant toutefois qu'elle u'avait pas de perles et qu'il mettrait le comble à ses boutés en lui en euvoyant. En même temps la cassette donnait la note des présents immenses faits par Fouquet aux personnages les plus puissants de la cour. C'étaient 600 000 livres au duc de Braucas, 200 000 an duc de R chelieu, 100 000 au marquis de Crequi. » Toutefois, la malignité publique, qui cherchait des scandales, fut bieu un peu décue : on ne trouva pas tout ce qu'ou croyait devoir trouver. Aussi on ne tarda pas à fabriquer des lettres qui ont induit en erreur beaucoup d'historiens. Mais on sait maintenaut à quoi s'eu tenir sur la véritable cassette. Son contenu est encore assez affligeant pour la moralité de l'espèce humaine sans qu'il soit besoin de l'exagérer.

Fouquet fut accusé do dilapidations, ce qui était trop vrai, et de complot contre la sureté de l'État, ce qui a été clairement démontré. Ou a trouvé dans sa maison de Saint-Mandé, derrière une glace, un mémoire destiné à ses amis et lour indiquaut la marche à suivre s'il venait à être arrêté. C'était tout un plan de révolte et de guerre civile. Si les sollicitations ne réussissaient pas ponr le faire relâcher, on devait mettre en état de défense Belle-Isle, Concarneau, le Havre, Calais. Les gouverneurs, ses créatures, devaient prendre les armes. Le commandant de Neufchaise, dont il avait rétabli la fortune et payé la charge de vice-amiral, trahirait le roi et tronverait moven de paralyser l'action de la flotte. Tout était prévu, arrangé dans les moindres détails. L'execution de ce plan était confice aux personnes les plus sures, et on anrait vu un grand nom-

bre de gouverneurs « arrêter les deniers des recettes, se fortifier dans les villes, et demander l'épée an poing la liberté de celni qui les avait enrichis avec ses pillages.

L'instruction du procès dura trois ans. Les interrogatoires de Fouquet ne commencèrent que le 14 novembre 1664. Ce long emprisonnement préventif. l'acharnement de ses ennemis, rameuèrent au surintendant l'opinion publique, et Mme de Sévigné nous a laissé dans sa correspondance la preuve de l'émotion que caosait cette grande affaire. « Tout le monde s'y intéresse, écrit-elle. On ne parle d'antre chose; on raisonne, on tire des conséquences, on compte sur ses doigts, on s'attendrit, on craint, on souhaite, on hait, on admire, on est triste, on est accablé; enfin, mon pauvre monsieur, c'est une chose extraordinaire que l'état où l'on est présentement, mais c'est nne chose divine que la resignation et la fermeté de notre cher malheureux.... » On n'a que faire de fouiller la procédure. Tous les interrogatoires nons sont exposés par Mine de Sévigné, qui va puiser ses renseignements aux meilleures sources et sons la plume de laquelle ces détails judiciaires deviennent charmants;

· M. Fouquet a parlé aujourd'hui deux heures entières sur les six millions ; il s'est fait donner audience, il a dit des merveilles; tout le monde en était tonché, chacup selon son sentiment. Pussort faisait des mines d'improbation et de négative qui scandalisaient les gens de bien. Quand M. Fouquet a eu cessé de parler, M. Pussort s'est levé impétuousement et a dit : « Dien merci, on ne se plaiudra pas qu'on ne l'ait laissé parler tout son soul. . Que dites-vous de ces paroles? no sout-elles pas d'un bon juge? Un autro jour Fouquet se vengea par une allusion sanglante au rôle du chancelier Seguier pendant la Fronde. « Après que M. Fouquet eut dit que les seuls effets que l'on pouvait tirer du projet, c'était de lui avoir doune la confusion de l'entendre, » M. le chancelier lui dit : « Vous ne pouvez pas dise que co ne soit là un crime d'État. » Il répoudit : « Je confesse , monsieur, que c'est une folie et une extravagance, mais non pas un crime d'État. Je supplie ces messieurs, dit-il en se tournant vers les juges, de trouver bon que j'explique ce que c'est qu'un crime d'État; ce n'est pas qu'ils ue soient plus habiles que nous, mais j'ai eu plus de loisir qu'eux de l'examiner. Un crime d'Etat, c'est quand on est dans une charge principale, qu'on a le secret du prince, et que tout d'un coup en se met du côté de ses eunemis; qu'on engage toute sa famille dans les mèmes intérêts; qu'on fait ouvrir les portes des villes dont on est gouverneur à l'armée des ennemis et qu'on les ferme à sou véritable maitre ; qu'on porte dans le parti tons les secrets de l'État. Voilà, messieurs, ce qui s'sppelle un crime d'État. » M. le chancelier ne savait où se mettre, et tous les juges avaient fort envie de rire. Voilà au vrai comme la chose se passa. Vous m'avouerez qu'il n'y a rien de plus spiritnel, de plus délicat et même de plus plaisant. » (Lettre de Miue de Sévigné à M. de Pomponne.)

Ces réponses, où Fouquet montrait taut de saugfroid et d'a-propos, augmentaient l'intérêt qu'on lui portait, et cet intérêt était si vif que Mme de Sévigné voelut voir un jour celui qu'elle appelait « son cher malheureux. » Elle avait repoussé ess hommages quand la prospérité l'entourait; elle les recherchait quand tous ceux qu'il avait obligés l'abandonnaient :

« Il faut que je vous conte ce que j'ai fait. Imaçinezvous que des dames m'ont proposé d'aller dans une maison qui regarde droit dans l'Arsenal, pour voir revenir notre ami. J'étais masquée, je l'ai vu venir d'assex loin. M. d'Artagnan était auprès de lni; cinquante

mouspeaiires derrière à trente on quarante pas. Il parissais assez réven. Pour noi, quad je l'à aperçu les jambes m'out tremblé et le cour m'a batto si fou ge je n'en pouvais plus. Es approchant de nous pour rentrer dans son trou, M. d'Artagann l'a pousse t lui a fait remarquer que nous étions là. Il nous a donc salhées et a pris cette mine, riante que vous consissez. Je ne croip sas qu'il m'ait reconnue, mais je

vous avoue que j'ai été étrangement saisie quand je l'ai vu rentrer dans cette petite porte. » Fouquet ent une antre consolation et un antre ami. La Fontaine, qui n'oublisit point les bienfaits passés, gémissait sur les malhenrs du sprintendant, et ne contribusit pas pen à lui ramener l'opinion publique, indignée de la servilité des juges et de l'acharnement de Colbert. Il y a des accents vraiment éloquents dans sa pièce aux Nymphes de Vaux: Nymphes qui lui devea vos plus charmants appas, Si le long de vos bords Louis porte ses pas, Tâchez de l'adoucir. La plus belle victoire est de vaincre son oœur.

Mme de Sévigné à l'Arsenal, regardant passer Fouquet. (Page 172, col. L.;

Oronte est à présent un objet de clémence : S'il a cru les conseils d'uoe aveugle puissance, Il est assex puni par son sort rigoureux, Et c'est être innocent que d'être malbeureus.

Pas toujours. Le malheur donne droit à la pitir, mais ne justifie pas du crime, et Fonquet était doublement criminel vis-à-vis du peuple et vis-à-vis du roi.

Ce procès se termina cependant. Neuf juges opinèrent pour la mort, treize autres pour le bannissement. « Tous Paris, det Olivier d'Ormesson, rapporteur de cette affaire et favorable à Fouquet, attendait cette nouvelle avec impatience; elle fut répandue en même temps et reçne avec une joie estrême, même parmi les nès se tiese seus de boutioue. Ainsi M. Fouquet, qui avait été en horreur lors de son emprisonament, si que tout Paris els unéceture reuje incontinent son procès commencé, est devenu le sujet de la douleur et de la commisération publiques par la haire que tout le monde a dans le ceur contre le pouverement présent. » D'Ornesson voyait l'ai-inéme les choess au travers de la haine que lui causait me disprés imméritée. Par un aitentat courte le justice, fouis XIV, de son autorité, apgrava la pries: il comman le hannir-sement en prison perfétuelle. Pouque êtt néferrale

dans la citadelle de Pipnerol, où il resta jusqu'à sa mort, arrivé après dix-nend ans de capitità. La passion, qui avait out conduit dans cette affaire, survient au procès, et tous les jages intègres qui, n'obissant qui blace conscience, n'avaient point vois pour la mort, furent dispraciés. Roquesante, conseiller au parfenent de Provuece, fur relègue à Quimper-Corentii; Bailly, svocat géréral au grand Conseil, fut cuité; Poncharterin fet puis dans son fils, qui fit



Colber

mettre son père. Enfa Olivier d'Ornesson, le rapporteur qui avait uni contribré à faire pencher la balacce en faveur de Fouques, fui privé de la place de conseiller d'État qu'on lai vait promise et considamé à sue retraite primaturée. Les geovernements ne gapeunt rire à ces periceulons mesquines celles outragent le jautée et relèveul faccués. Si elles ne prouvent pas son innocesse, elles lui donnet un fuux air de victime en même temps qu'elles font prendre au pouvoir cellui de prefictuer.

Ce grand procès ent un contre-coup : Pellisson fut condamné pour sa part à restituer 200 000 livres Il

était de ces habites geus qui peuvent tomber, mais qui se relèvent niquiner. De calvinisti il devine cubnièque et monrui peut-étre protesinat; d'ami de Fouquet, il proposit faver de Louis Carrellonie, and de Fouquet, il proposition de Louis Carrellonie, et fonda un prist. A Randenie pour l'elega namen du roi. Grico à sea vers, ha sa prose, souples comme sa conduir, il fit d'accelle lastes affaires: il emargenti, en 1677, pour 7500 livres, punt ce que touchait valueb, saus comperten ablapse que put de la caisse des conversions, et pourtant il couvrit son afferes d'aux et de fignité pour que la postérié à tou-direct d'aux de de fignité pour que la postérié à tou-direct d'aux de de fignité pour que la postérié à tou-

blié en lui l'homme d'affaires et ne se souvienne que de l'homme de lettres.

Colhert succéda à Fouquet avec le titre de contrôleur général. En 1666, Michel le Tellier laissa sa charge à son fils, le célèbre Lonvois ; le premier ministère de Louis XIV se trouva alors au complet.

#### § 3. COLBERT; RÉORGANISATION DES FINANCES; AGRICUL-TURE; MARINE; INDUSTRIE; COMMERCE.

Colbert dirigea près de cinq de nos ministères actuels : la maison du roi avec les beaux-arts, les finances, l'agriculture avec le commerce, les travaux publics, et, à partir de 1669, la marine, poids écrasant sous lequel il ne succomha pas. « Jean-Baptiste Colbert, dit un contemporain, avait le visage naturellement renfrogné. Ses yeux creux, ses sourcils épais et noirs lui faisaient une mine austère et lui rendaient le premier abord sauvage et négatif; mais, dans la suite, en l'apprivoisant, on le trenvait assez facile, expéditif et d'une sureté incbranlable. Il était persuadé que la bonne foi dans les affaires en est le fondement solide. Une application infinie et un désir insatiable d'apprendre lui tenaient lieu de science. Il fut le restaurateur des finances, qu'il trouva en fort mauvais état à son avénement au ministère. Esprit solide, mais pesant, ne priucipalement pour le calcul, il débreuilla tous les embarras que les surintendants et les trésoriers de l'épargne avaient mis exprès dans les affaires pour y pêcher en eau trouble. . Ajoutons que ce linancier austère et dur, « cet homme de marbre, » comme Gni Patin l'appelle. avait du cœur. « Il faut, écrivait-il à Louis XIV, épargner eing sols aux choses non nécessaires et jeter les millions quand il s'agit de votre gloire. Un repas inntile de 3000 livres me fait une neine incrovable, et lorsqu'il est question de millions d'or pour l'affaire de Pologne, je vendrais tont mon bien, j'engagerais ma femme et mes enfants, et j'irais à pied toute ma vie pour y fournir. »

pour y touruir. \*
On raconte qu'un jour, au milieu des champs, un des amis de Colbert le surprit les larmes aux yeux et l'entendit s'écrier : \* Je voudrais pouvoir rendre ce pays heureux, et que, éloigné de la cour, sans appni, sans

credit, Pherbe criti jusque dans mes conra-Lolbert traxullis seine heures parior. Seiver ponr lus-même, il l'étau pour ses commin. Dé et inver son maint. En jour, il airrait qu'à sept heures un quart. Calbert, saus lui parler, le mena vers la pendule. Mon oncle, hi di Benarrest qi 3 en nier au chiatea un bal qui a duré fort tard, et les suisses m'ont faint attendre un quart d'heure. — Il fallait vons préet tous frat dit; mais il est probable que la leçon se fui pas perdue.

pas perdue.

Les finance. (tainut renombées dans le class, d'ob.

Les finance.

Les fi

profife des bequins de l'État pour lui prêter à un taux nutraire; les amendes s'élavérent à 110 millions. Plusieurs traitants furent pendus. C'étaient des mesures selon l'espirit du temps, mais son selon la bonne politique : le moyen le plus sôr, pour l'État, de n'avoir pas de contrats ondreaux aluiri, anns les mauvais jours, étant de teuir, dans les bons, la parole ume fois donne. Il n'y a d'austieres que pour ceaux qu'ou saspecte

de ne point payer leurs dettes. Ces violences d'ailleurs inquiétèrent ceux même qui n'en pouvaient souffrir, mais qui voyaient où elles pouvaient conduire la royauté et la France. « Les prisons, dit la Fare, farent pleines de criminels et d'innocents; il parut qu'on en voulait au bien de tont le monde. Colbert, persuadé que le roi était maître absolu de la vie et de tous les biens do ses sujets, le fit aller uu jour au parlement pour en même temps le déclarer quitte et le premier créancier de tous ceux qui lui devaient. Le parlement n'eut pas la liberté d'examiner les édits : il fut dit que, désormais, il commencerait par vérifier ceux que le roi lui enverrait, et qu'après il pourrait faire ses remontrances; ce qui, dans la suite, lui fut encore retranché. Ou pent s'imaginer la tristesse, la crainte et l'abattement que toutes ces choses produisirent dans le public, et voilà où commeuça cette autorité prodigieuse du roi, inouie usqu'à ce siècle, qui après avoir été cause de grands hiens et de grauds manx, est parveuue à un tel excès, qu'elle est devenue à charge à elle-même. »

Colhert fut le véritable créateur du budget. Jusqu'alors on dépensait au hasard, saus consulter les recettes du trésor. Le premier, il dressa chaque année un état de précogance, divisé eu deux chapitres, où les revenus et les dépenses probables étaient marqués à

Nailly et le marquis d'Effiat, sons Richellen, avaient dépà arrété chaque autrée le budget des recettes et des dépenness, nais cet usage était vite tombé en désuétude : les finances étaient, au dire de ce même marquis d'Effiat, semblables à la sèche, qui trouble l'eau pour tromper ceux qui l'épient.

Il modifia la forme et l'assiette des impôts, La taitle on impôt foncier était personnelle, c'est-à-dire payée par les roturiers et, en certaines circonstances, deux ou trois fois dans la même aunée. Le journalier, par exemple, qui manquait de travail dans une paroisse ne ponvait la quitter qu'à la condition de paver la taille peudant deux ans dans les deux paroisses, pendant trois s'il s'établissait dans une autre élection, Golbert eut vouls rendre la taille réelle, comme elle l'était dans le Midi, comme elle l'est anjourd'hui partout, c'està-dire payée par les biens-fonds, quels qu'en fussent les détenteurs, Elle s'élevait, en 1661, à 53 millious : il la ramena à 32. Au milien des troubles de la Fronde, beaucoup de gens s'étaient auoblis de leur propre autorité, on avaient acheté des titres de noblesse pour quelques écus; c'étaient autant de privilégiés ajoutes aux véritables. Des 1662, Molière, dans l'Ecole des femmes, se moquait de cette vanité qui coûtait cher au peuple, Chrysalde disait à Arnolube, qui lui-même s'était fait appeler M. de la Souche :

Je sais un paysan qu'on appelait Gros-Pierre, Qui, n'ayant pour tout bien qu'un seul quartier de terre, Y fit tout à l'entour faire un fossé bourbeux, Et de Monsieur de l'Isls en prit le oom pompeus. Une ordonnance royale révoqua toutes les lettres de noblesse accordées depuis treute ans : Gross-Pierre fut obligé de présenter ses titres, qu'il a vaut pas; et près de 40 000 familles, parmi les plus riches des paroisses, furent de nouveau imposées, ce qui déchargea d'antant leurs voisins.

A la taille, le contrôleur général préférait avec raison les aides ou impôts indirects, aurquels tous contribuaient. Il diminus le prix du sel, deuné de première nécessir pour le pauvre, mais il augmenta ou créa les taxes sur le café, le tahac, le via, les carres, à la lottrie, écs. et de 1500 000 francs, les pours la lottrie, écs. et de 1500 000 francs, les pour uns out écé si vivennent attorprés de une jours, naquirent d'une pemaée de inutie et d'éculié.

Il n'aimait pas les emprunts, nou qu'il ne comprit l'avantage d'emprunter à bas prix pour rembonrser des créances onéreuses, mais il redoutait de donner à Louis XIV cette facilité de grever l'avenir au profit du présent. Au sortir du conseil où le premier emorunt fut décidé en 1672, il reprocha amèrement à Lamoignon d'avoir appronyé cette mesure, « Connaissez-vous comme moi l'homme auquel nons avons affaire, sa passion ponr la représentation, pour les grandes eutreprises, pour tout genre de dépenses? Voilà donc la carrière ouverte aux emprunts, par conséquent à des dépenses et à des impôts illimités ! Vous en rénoudrez à la nation et à la postérité. » L'u temps viondra, en effet, quand Colbert n'y sera plus, où Louis XIV emprantera à 40 pour 100. Du moins le grand ministre essaya de défeudre le trésor contre les exigences des financiers en invitant les petits capitalistes à verser directoment leurs fonds, sans entremetteurs dispendieux, dans une caisse d'emprunt qu'il établit à cet effet et où l'argent afflua. C'est ce que nons recommeuçons à faire

Voici le résumé de l'administration financière de Colbert. En 1613, un 48 millions d'impôts, le triver avait à payer 28 millions pour rennés et payes; il ne lui restati que 25 millions, et il en déponsait 60, Détent de la comparation de la collection de la collection de dere, les impôts rendaient 112 millions, malgré une réndection de 22 millions sur les tuilles, les payes et rentes nen premisent plus que 25; le revenu nest du récept était de la millions. Ainsi, fume part, Colhert rentes et pages de 19, ce qui constituait à l'État un hefrific nei annuel de 5 millions, ci, d'autre part, il avait d'égrevé les roturiers de 22 millions, et, d'autre part, il avait d'égrevé les roturiers de 22 millions, en diniparties loffires.

Nous avous vu les mières de la France pendant la France Jene d'autent point dispar, et dans est pre-mières années de Louis XIV, on vit encore d'épon-vantables famines, comme en témoigne cette leure adressée par un médecin de Blois, M. Bellay, an marquis de Noariès « Monséguere, il est vari que marquis de Noariès « Monséguere, il est vari que province et en cette ville, je n'ai rien vu qui approche de la dévolation qui yet, un no-sembenent à Blois, où il y a quatre mille panvers par le refuz des paroisses vosimes et par le propre mière de liber, nais dans tonte la campagne. La disette y est si grande, que les reques, et masséell ou'il lunert un devolat on entre perse, et masséell ou'il lunert un devolat on entre perse, et masséell ou'il lunert un devolat on entre des

antre animal, ils le mangent. Il est sûr que, dans la paroisse de Cheverny, on a trouvé un homme, sa femme et són enfaut, morts sans être malades, et ce ne peut être que de faim. Je viens d'apprendre qu'on a tronvé un esfant à Cheverny qui s'était déjà mangé une main. Ce sont là des choses horribles et qui font dresser les cheveux. »

Il fallait pour pr. venir ces famines relever et enconrager, comme Sully, l'agriculture; Colbert ne la sacrifia pas à l'industrie, ainsi qu'on le lui a quelquefois reproché. Il allégea les impositions qui pesaient sur elle ; il exempta de la taille les familles trop nombreuses; il interdit de nonveau la saisie des instruments de labour et des bestiaux en recouvrement des taxes dnes à l'État; il établit on plutôt il rétablit les haras, où l'on croisa nos chevaux avec ceux d'Afrique et de Danemark; il fit venir des bestiaux de l'Allemagne et de la Suisse pour améliorer les nôtres, des béliers d'Angleterre pour régénérer notre race ovine. Il accorda des primes d'encouragement aux meilleurs éleveurs : il ordonna le desséchement des marais; enlin il publia un code des eaux et forêts (1669), qui est oncore, pour la trèsgrande partie, en vigueur. Mais il commit la fanto de respecter le préjugé populaire, qui voyait dans la liberté du commerce des grains une cause de disette, au lieu que le meilleur moyen de l'éviter, c'est de laisser les blés, comme le voudront, cent ans plus tard, Turget et la Constituante, se répandre librement sur toute la surface du territoire. Colbert réussit à tenir le blé à bas prix pour l'ouvrier des manufactures et pour le soldat; mais le cultivateur, n'y tronyant plus son compte, cessa sur bien des points de cultiver. Les friches s'étendirent ; les disettes se multiplièrent ; des le mois de mai 1675, le gouverneur du Dauphiné lui écrivait que les habitants des campagnes n'avaient vécu tont l'hiver que de paiu de glands et de racines, et qu'on les avait vus manger l'herbe des prés et l'écorce des arbres.

L'industrie, née sous François I'e et Henri IV, était restée dans l'enfance; nous tirions presque tout de l'étranger. L'Italie nous fournissait ses broderies, ses glaces et son orfévrerie; l'Allemagne, sa belle faience et ses cristaux de Bohème; la Flandre, ses dentellos et ses tapisseries; la Hollande, ses draps et ses toiles; l'Angleterre, ses étoffes de laine et ses aciers. Colhert, sorti de la boutique d'un marchand de Reims, à l'enseigne du Long-Vêtu, voulut que la France pût se suffire à elle-même; et, pour donner le temps à notre industrie de grandir, il la mit à l'abri d'une protection salutaire. Il ne créa pas, mais il organisa le système protecteur, qui muit à une industrie développée, qui est indispensable à une industrie naissante. S'il frappa de droits considérables, à leur entrée dans le royaume, les produits similaires de l'étranger (tarif de 1667), ce n'était, à ses yeux, qu'une mesure temporaire, bonne pour mettre le royaume en état de n'avoir plus à demander aux étrangors les choses de nécessité. Il disait lui-même an roi qu'il fallait réduire les droits, à l'exportation de nos produits, et à l'importation des matières premières.

Colliert rencontra une vive opposition à l'établissement de son système. On murnura de cet arbitraire qui empéchail les citoyeus de se pourvoir d'étoffes étrangères. Mais le roi sontenait énergiquement son ministre. Défense fut faite de porter autres draps que coux qui avsient été fabriqués en France. Un jour , la dachesse d'Usés fi faire na habit au Dauphin au endachesse d'Usés fi faire na habit au Dauphin au en distribution de la commandation de la commandation de rivaise sembhables à celle qui distinguaient les distinguiarient les français (la mode fiuit alors ant draps rayès). Louis XIV, informé de ce strangème, fit briber publiquement l'habit et mettre à l'amende le marchand et le peintre.

Choisy, dans ses Mémoires, critique fort l'administration de Colhert. « Il crut, dit-il, que le royaume de France se pourrait suffire à lui-même, oubliant sans doute que le Créatenr de toutes choses n'a placé les différents biens dans les différentes paries de l'univers qu'afin de lier une société commune et d'obliger les

bommes, per leon intérêts, à se communiquer réciproquement les trières qui se trouversient dans chapte pays, à Cette peusée est très-vraie, et nous tendons aujuncibin i la motres en praique; mais Colbert virusi suspecté la financia de la constante de recommendation de la financia de la constante de resistante que la financia de la communicación de la financia de la financia de la financia de la contentia de la communicación de la constante pour la sontenia, on les serar tres, surotant à l'intérieur, du de règlements absurdes entrawient les métiers, maisnosas ne sevenu point ligiente an point de dirà à Colbert, avec ce merchant de Paris : Amesignette. Le charistra exercisé d'un côté, d'esqui que von un



Louis XIV fait brûter publiquement te vétament du Dauphin. (Page 176, cot. 1.)

ètes, vous ne l'avez relevé que pour le renverser de l'autre. » Grâce aux dépenses que Colhert n'épargua pas pour

turico aux depenses que Colhert a épargea jas pour acheter ou surprendre les secrets indiastrels des nations voisines\*, et pour attiere en France les ouvriers les plus hobiles, le nombre de nes manuictures s'accrut rapidement. Il les soutint par des subventions distribuées avei intelligence, ausonat une certaine somme par chaque métier battant, outre des gratifications considerables aux maîtres et aux orgiers. Il cletuit de l'Égliss la suppression de dix-sept flets qui multiplisatent les chômages inutiles. Aufin d'augmente

t. Ainsi le métier à bas, inventé puis perdu par la France, ut repris aux Anglais at multiplié par les seins de Cothert. le nombre des travilleers, il vonhit, comme Richelien, rédnire colle des moines et trather jusqu's vingt-cang ans Flage où il serait permis de faire des veux de religion. - Les moines et les religiones, disait-il dans un mémoire an roi, non-seulement es conproprievat le public de tout les enfants qu'ils pourraient produire pour serrieux fonctions nécessaires et utiles. Pour cet éfet, il serait pon-terte bon de rendre les veux de religion un pau plus difficiles, et de recular sex des des et des ponies de religienses.

Enfin Colbert institua des conseils de prud'hommes pour faire régner la paix dans ce monde du travail. En 1669, on compta dans le royaume, ponr la laine seule-



ment 42 200 métiers, et plus de 60 000 ouvriers. Les draperies de Sedan, de Louviers, d'Abbeville et d'Elbeuf n'eurent plus de rivales en Enrope ; le fer-blanc, l'acier, la faïence, les cuirs maroquinés, qu'un avait lonjours fait venir de loin, furent travaillés en France; on imita, en les égalant, les toiles et les serges de Hollande, le noint et le velours de Génes; les tapis de Perse et de Turquie furent dépassés à la Savonnerie, à Aubusson et à Beauvais; les riches étoffes où la soie se mêle avec l'or et l'argent, se fabriquèrent à Tours et à Lyon; on fit à Tour-la-Ville (près de Cherbonrg) et à Paris de plus belles glaces qu'à Venise; les tapisseries de Flandre le cédèrent à celles des Gobelins. Cette fameuse manufacture employa, à partir de 1662, plus de 800 ouvriers, et les meilleurs peintres dirigeaient l'ouvrage en donnant leurs propres desseins, ou en faisant travailler sur cenx des anciens maitres d'Italie. Lebrun y régna 28 ans; après lui, Mignard. Ce fut une admirable chose que cet essor imprévu de l'industrie française; et Boileau, qui ne croyait faire que de la poésie, faisait de l'histoire, quand il rappelait, dans son épitre an roi (1669) ;

Nos artisans grossiers rendus industrieox, Et nos voisins frustrés de ces tributs serviles Que nayait à leur art le luxe de nos villes.

Il et à remarquer que Cabler imprima à l'indurire français le cade qu'elle a depuis toque; sardi. Il ne s'impride a pas entlement de lui faire produire beauve, il veniu qu'elle produiti libre. Il is semble qu'il conqui, il veniu qu'elle produiti libre. Il is semble qu'il de la comme del comme de la comme del comme de la comme del la comme de la comme d

Un contemporaiu, un Anglais, le chevalier Temple, dit dié l'ârpaje de co double caractère de notre production. La frichesse de ce pays, divid dans se certreux Menters, qui est la textue de se pinisance, conpare a l'acceptant de l'acceptant

Pour faciliter les relations entre les villes et les pretiones, Galbern ni volt volle qui me ligue de dounnes, la la frontière, et il y en avait autour de chaque prevince, la frontière, et il y en avait autour de chaque prevince, les chamies et les rivières, il las réhins du noine, et il supprima dans douze provincer les dounnes intérrieres. Il encorrage, en diminimum le tarifdes draite à payer (664), l'exportaisen des vius et cana-de-rie; fermes, et acornals à dermière de ces villes, en 1870, une chambre d'assurances; il institus dans nos ports des entrejots, on, on cu de r'exportation, les droits acquities de taient rendui; il favorisa le transit pur la passage en l'anchèse la travers toujes, les provinces; il

fit réparer les grandes routes devenues impraticables , et en construisit de nouvelles. Colhert laissa malheureusement beaucoup à faire sous ce rapport. On voit dans les Mémoires de l'intendant de la généralité de Montanban en 1697, que les habitants du haut Quercy, du haut Rouergue et d'une grande partie des Pyrénées étaient obligés de faire des provisions de vivres pour cinq ou six mois de l'année, pendant lesquels les mauvais chemins leur fermaient toute communication avec le plat pays. Enfin ce grand ministre projeta le canal de Bourgogne, fit décréter celui d'Orléans, qu'on ouvrit en 1692, et creusa, malgré l'opposition des États du Languedoc, celui des Deux-Mers, qui joignit la Méditerranée à l'Océan. Le port de Cette înt construit à une de ses extrémités (1666); Toulouse était à l'autre, et . de Toulouse, la Garonne menait facilement à Bordeaux et à l'Océan. Ce travail, gigantesque pour l'époque, fut commencé en 1664 et continué sans interruption insqu'en 1681. Huit, dix mille et parfois douze mille ouvriers y travaillèrent pendant tout ce temps. Il fut exécuté par le célèbre Riquet, d'une ancienne famille de Florence, sur les dessios d'un ingénieur français, Andréossy : il conta environ 34 millions et employa. chaque année, dix à douze mille ouvriers. « J'entends, disait Boilean :

J'entends déjà frémir les deux mers étonnées De voir leurs flots unis au pied des Pyrénées.

Le commeres, ainsi secondé, pris un développement republe. Pour réglec ette activité nouvelle et l'échaire. Colheir échibit en 1663 le conseil de commerce institué par l'entir IV. Louis XIV y préside régistrement tous les aux sur des les provinces, durent « s'assembler tous les aux, au 20 juin, pour examiner l'était de commerce et des manufactures, » et cloisir des députés qui présentenziant leurs veux au misiter. L'es ordonnace de 1671, qui en fait malheureinsement pas exécutée, prescrivit de nortes il de l'était de l'est de l'

ports; ils le devinrent du moins dans nos arseuanx. « Les étrangers, dit un édit de 1664, s'étaient rendus maîtres de tout le commerce par mer, même de celui qui se fait de port en port au dedans du royanme. » Chaque année, 4000 hâtiments hollandais débarquaient sur uos côtes les produits de leur industrie, particulièrement leurs draps, avec les denrées des deux mondes, et enlevaient nos soieries, nos vins et nos eaux-de-vie. Colbert voulut relever la France de cette infériorité. Il écrivait, le 21 mars 1669, à Arnauld de Pomponne, ambassadeur de la Haye : « Le commerce par mer se fait en Europe par 25 000 vaisseaux environ; dans l'ordre naturel chaque nation doit en posseder sa part suivant sa puissance, sa population et l'étendue de ses côtes; mais les Hollandais en ayant 15 à 16 000, et les Français 500 à 600 an plus, le roi emploiera toutes sortes de moyens pour s'approcher un peu plus du nombre de vaisseaux que ses sujets doivent avoir. » Déjà , en 1659, le surintendant Fouquet avait établi un droit d'ancrage de 50 sous environ (6 fr.) par tonueau sur les navires étrangers, payable à l'entrée et à la surtie de nos ports : Colbert conserva ce droit, qui fut presque pour notre marine ce que le fameux Acte de navigation a été pour la marine anglaise. Il accorda aux navires nationaux des primes pour l'exploitation et l'importation; et il oncouragea les constructeurs des

bâtiments pour la grande navigation par une autre prime de 4 à 6 livres par tonnean ; de sorte que notre marine marchande, à la fois protégée et stimulee, prit l'essor.

Mais les Anglais et les Hollandais avaieut encore sur nous l'avantage d'une plus longue expérience, de débonchés assurés, de marchés qu'ils fréquentaient depuis un siècle, de capitaux immenses qui leur permettaient d'oser et de risquer davantage. Colhert, pour lutter avec eux, substitua les associations privilégiées aux efforts isolés des individus. Il établit cinq grandes compagnies sur le modèle des sociétés hollandaise et anglaise : celles des Indes orientales et des Indes uccidentalea en 1664; celles du Nord et du Levant en 1666; celle du Sénéval en 1673. Il leur accorda le monopole exclusif du commerce dans ces parages éloignés, avec des primes, leur fit des avances considérables (6 millions pour la seule compagnie des Indes orientales) et obligen les princes du sang, les seigneurs, les riches à s'y intéresser. Un jour, le chancelier Séguier invita, d'après les ordres du

roi, toute la chambre de justice à prendre des acions dans la compagnie des Indes orientales; et comme quelques membres de la chambre y étaient peu disposés ou faisaient des observations, il les regarda de travers, rapporte d'Ormesson. Bien plus, un conseiller avant signé pour mille livres sculement, . Colbert s'en moqua et dit que cela ne se faisait pas pour la considération de l'argent; de sorte qu'il mit 3000 livres, mais avec peine, . Il v avait aussi à combattre l'orgueil de la noblesse, qui croyait se degrader ai elle a occapait d'acheter et de vendre. Un édit de 1669

déclara que le commerce de mer ne dérugeait pas à la pouvait y faire plutôt qu'ils n'y avaient fait de grands noblesse. En même temps, nos consuls, nos ambassadenrs, recevaient l'ordre, fréquemment renouvelé, de donner la plus énergique protection à notre commerce et de lui fournir tous les renseignements qui ponrraient lui être utiles.

Colbert voulut encore rendre la vie à notre système colonial, fort négligé depuis Richelieu. Nous ne possédions que le Canada avec l'Acadie, Cayenne, l'île de Bonrhon, quelques comptoirs à Madagascar et aux Indes. Colbert racheta, pour moins d'un million, la Martinique, la Gnadeloupe, Sainte-Lucie, Grenade et les Grenadilles, Marie-Galande, Saint-Martin, Saint-Christophe, Saint-Barthélemy, Sainte-Croix et la Tortue

1. Il avait assuré una prima de 40 fr. par tonneau sur les marchandises apportéas de France pour les colonies ou das colonies pour la France. Néanmoina ces compagnies tombèrent après la mort da Colbert. Le monopola na put les faira vivra. Colbert reconnnt lui-même cette vérité an ouvrant, mois plus tard, en 1681, la commerca d'Amérique aux particuliers.

dans les Petites-Antilles (1664); il plaça sous la protection de la France les flibustiers français de Saint-Domingue, qui a'étaient emparés de la partie occidentale de l'île (1664); il envoya de nonveaux colons à Cavenne (1677) et au Canada (1865): il prit Terre-Neuve pour dominer l'entrée du Saint-Laureut (1680), et cumpenca l'occupation de la magnifique vallée du Mississipi, ou Louissane, qui veuait d'être explorée par un hardi caritaine, Rubert de la Salle (1680), Eu Afrique, il enleva Gorée anx Hollandais, dans le Sénégal (1665), et prit possessiun des côtes orientales de Madagascar, En Asie, la compagnie des Indes s'établit à Surate, à Chanderungor , et plus tard à Pondichéry. Enfiu, pour réserver au pavillon national tout le commerce de nus colonies, Colbert ferma leurs ports aux vaisseaux étrangers, et punr y développer les cultures, il prohiba, en 1667, l'importation en France des tahacs et des ancres dn Brésil, mesure malheureuse qui eut pour effet de nous aliéner le Portugal

et de le jeter dans les bras de l'Angleterre. La marine marchande

est l'école et la pépiuière de la marine militaire : la première étant devenne florissante, la soconde devint redoutable. Colbert fit d'abord réparer le peu de vaisseanz que Mazarin avail laissés dans nos ports; il en acheta en Suede et en Hollande . attira des constructeurs et des cordiers de Hambourg, de Rign et de Dantzig, établit des chantiers à Dunkerque, au Havre, et à Rochefort, qui fut băli sur la Charente, au centre du golfe de Gascogne '. Henri IV avait trouvé Toulon et Richelieu Brest; mais ils

avaient montré ce qu'on



ports. Daquesne resta sept aus à Brest, à partir de 1665 ; et quand le fils de Colbert, Seignelay, y vint en 1672, il vit une flotte de 50 vaisseanz de ligne. Vauban l'entoura de formidables défenses. Il exécuta aussi, après la paix de Nimègue, d'immenses travaux à Toulon, qui firent de cette ville ce que la nature voulait qu'elle fût, un des plus beaux ports du monde. La nouvelle darse qu'il creusa pouvait à elle seule contenir 100 vaisseaux de ligne.

Pour recruter la flotte, Colbert créa l'inscription maritime on le système des classes, que nous gardons encore et qui assujettit la population maritime de nos côtes, en retour de certains avantages, à fournir les re-

L. Ni le Havra, ni Dunkerqua na pouvaiant recesoir de vans seaux de haut boed, la Franca n'avait d'autre port militaira sur l'océan que Brest; on chercha à en créer un autre à Brouage, à Tonnay-Charente, ou à l'embouchure de la Saudre, Colbert se décida en 1664 pour Rochafort, aur la Charente, à 12 kilomètres de la mer, dernère un golfa que des tles abritent. Les travaux commancérent en 1666, al an peu de temps una villa, un arsena sortirent des marais.

Canal des Deux-Ners et port de Catte.

crues nécessaires aux équipages de nos vaisseaux, et la distribue, d'après l'âge et la position de famille, en diverses classes qui sont successivement appelées, suivant les besoius du service. Cette institution, bonne pout-être alors, mais qui ne l'est plus anjourd'hui, fut complétée par la fondation de la caisse des invalides de la marine, qui assura uno pension de retraite au marin nour ses vieux jours. Le premier recensement, celni de 1670, fit connaître 36 000 inscriptious de matelots; mais en 1683, on en compta 77852. Les armements purent alors se multiplier. En 1661, la flotte de guerre ne se composait que de 30 bâtiments; on 1678, elle en avait 120, et cing ans plus tard, 176, En 1692, le roi avait 131 vaisseaux, 133 frégates et 101 autres bâtiments. Des jutendants, l'un à Rochefort, pour l'Ocean, l'autre à Toulon , pour la Méditerranée, veillèrent à la conservation de cet immense matériel. L'administration fut séparée du commandement militaire, et chacune des denx choses en alla mienx. Le curns des gardes marines, composé do mille gontilshommes, fat institué en 1672, pour préparer de bous officiers; uno école de canonniers, pour former d'habiles pointeurs; une école d'hydrographie, pour douner aux navires des cartes exactes; un conseil supérieur de la marine et un conseil des constructions navales pour éclairer le ministre.

Colbert avait réformé les finances, le commerce et la navigation en les euveloppant, il est vrai, d'une réglementation minutiouse qui substitua trop souveut l'initiative du gouvernement à celle des individus ; il voulut aussi enrégimenter la pensée, comme les intérêts, et mettre dans la main du roi la vie morale de la France, comme il y avait mis la vie matérielle, Richelieu la vie politique, Grand admirateur du cardinal , il reprit son dessein de constituer un gouvernement de la littérature. Il créa, en 1663, l'Académie des inscriptions et belles-lettres; en 1666, cello des sciences, qui donna aux recherches des savauts ce qui leur avait jusqu'alors manqué, nn centre et un fover. L'Academie de musique fut organisée la même aunée ; celle d'architecture en 1671. Une école des beaux-arts, établie à Rome (1667), recut les élèves qui avaient remporté des prix à l'Académie de peinture de Paris, et qui durent copier sur la toile ou en marbre les chefs-d'œuvre de l'antiquité. Le cabinet des médailles et l'école des jeunes de langue, pour l'étude des langues orientales, furent fondés; la Bibliothèque royale augmentée de plus de 10 000 volumes et d'un grand nombre de manuscrits précieux; la bibliothèque Mazarine ouverte au public ; la creation d'académies de provinces encouragee.

Con billes fondacions cinates plaines d'expéraces pour l'avenir pour le privat, les artistes, les reande leures y trouvisent digit des récompenses : l'homere d'être compté dans es consupriente à le poid que rapnorie de la compte de la consideration de la considerable conceile, Batien, Bollana, Molère, Quinant, Lelli, vingatantes requeste des possiones; les érrangers moless cerrent part à se libratinh . Quoinge les nois es sai vours biernhières; l'au n'a commandé de vous envoyer le terre de change c'i-pointe, comme un gase de son settine. J'erni ens, ou distingua le hillubolécaire du de du de de Molère, y vassis, historierquite des Previnces-Unies; le Danois Roëmer, le Hollandais Hnygens, que Colbert appela à Paris, où il resta quinze ans, etc. Viviani, célèbre mathématicien de Florence, fit bâtir une maison, avec cette inscription en lettres d'or : Ædes a Deo data, qui faisait allusion au surnom de Dieu donné, que Lonis avait reçu à sa naissance. Aussi l'admiration ponr Louis passait nos frontières; on prononça douze panegyriques en son honneur dans diverses villes d'Italie. Il faut dire cependant que cette admiration n'était point payée bien cher, et que le budget de la littérature ne fu jamais très-lourd. Dans l'année ou les pensions atteignirent le chiffre le plus élevé, la dépense totale ne dépassa pas 100 000 livres, savoir : 53 000 pour les nationaux, 16 000 pour les étrangers, et le reste en gratifications. En moyenne, c'était 75 000 francs par an.

par an. Colbert s'occupait des plus minces détails, et nous citerons deux faits, lègers sans doute, mais qui montreront bien sou caractère âpre souveut, toujours bon au fond et tonjours honnête.

Il venait de faire dessiner à nouveau le jardin des Tuileries par le Nôtre. Les travaux terminés, il dit à Charles Perrault, son premier commis à la surintendance des bâtiments : « Allons aux Tuileries en condamner les portes; il

faut conserver le jardin du roi et ne pas le laisser ruiner par le peuple qui, en moins de rien, l'aura gâté entièremont. « Ceût êté, pour les Parisiens, une privation des plus

facheuses. Charles Perrault prit la défense des bourgeois et des onfants.

Il n'y a que des fainéants qui vieunent ici, » dit

Colhert,
Perranii répondit qu'il y vensit encore des personnes
maiodes, qu'on y purbiti d'affaires, de mariages et de
toutes chouse quis se trainisent juis convenablement
sont en l'acceptant de la commandation de la commandation de la commandation de la commandation de la remarque que les jardius des rais d'étaires saus doutes is pasciens, qu'afin que tous leurs enfants pussent
s'y promoner. A ce rait Gafrest contret (e, le jardiunier la lui s'artiniste de la crita d'este et sur la commandation d'est promiser. A ce rait Gafrest contret (e, le jardiunier la lui syant dit que le peuple s'y fainsit ancendreix, il ne
paramel, l'Alvert le l'ulieres. (M'embrier de Charles d'erranis). (1) Verranis (1) Ver

Une notre fais il visitait le Jardin du roi (Jardin des pates), oul i vasili fait de pandes andre de pates), oul i vasili fait de pandes andre de pates partie qu'une portion de termin destinche aux cultures boutuignes avait del plantée de vignes pour l'usage des administrateurs de l'établissement. A cette vue, as collère établis; il ordone par l'usage des administrateurs de l'établissement. A cette vue, as collère établis; il ordone que la vigne soit arrachée à l'instant; in-inénee preud une piche et se met à l'arrava fain qu'elle allaip plus vite. L'abus était petit, mais il n'en tolérait d'ancune sorte.

Arrêtons-nous sur ce tableau. Les pillards, grands ou petits, voilà ce que Colbert poursuivait. Il voulut en délivrer la France, il mourut à la peine : il lui reste du moins la gloire de l'avoir tenté.

#### S 4. LOUVOIS; REFORME DE L'ARMÉE,

Colbert avait organisé la paix; Louvois, « le plus grand commis et le plus grand brutal qui fut jamais, » organisa la guerre. François-Michel le Tellier, marquis de Larvis, né en 1641, ésit entré des l'âge de quine au dans les horseux de son père, secrétier d'Est; et il svaité de inité por un long apprenissage à la science de l'éducité inité por un long apprenissage à la science de l'éducité inité por un long apprenissage à la science de l'éducité inité pour le conserve au l'épôt de la puerre 260 volumes in-folio de minutes, depèducité de la puerre 260 volumes in-folio de minutes, depèducité de l'éducité de l'éducité pour le production de Quand Louis XIV de décât à pouverne pre l'in-tenieur, Lavvisi devint vériablement ministre de la guerre, hon qu'il n'ait saccédé à le Tellie qu'en 1664.

« Il y a dans Lorweis deux personnages distinets, mo administraer et un politique; par l'ordre des temps, comme par la grandeur des services, l'administraem tunt le premier rang. Le procès pent tier fait au politique, l'administrateur est bors de cause. Un ensemble de qualité le distingue, qui semble en entre de l'administrateur est bors de cause. Un ensemble de qualité le distingue, qui semble employer le mot de Saint-Simon, cette firectif de caractère qui véstique perferept dure vloniet puis-sante : un sens droit, un jugement sain, une vue nette de l'attle et du possible. S'imagiere un nette de l'attle et du possible. S'imagiere un pente de l'attle et du possible. S'imagiere un personne de l'attle de l'at



vateur turbulent, audacieux, infatué de son génie, impatient de tont conseil, c'est se faire de Lonvois un portrait sans ressemblance. Il n'aimait ni les bavards, ni les importuns, ui les visionnaires, et leur fausait mauvais accueil; meis les bommes d'effisires tronvaient toujours audience. » (Camille Rousset, Iliztronvaient toujours audience.

toire de Louvois, t. I.)

La gloire de Louvois fut la réforme de l'armée. L'armée se ressentait encore des temps féodaux. Le soldat appartenait moins au roi qu'à son colonel. « Un régiment, une compagnie d'infanterie ou de cavalerie étaient une

proprieté comme une maison, comme un champ. Les colonels, les capitaines, qui avaient paye cette propriété activate les propriétés de la comme del comme de la comme de la comme de la comme del comme de la comme del la comme del la comme de la comme del la comme del



14 février 1668, le marquis de Rochefort écrivait à Lonvois : « La maladie cesse fort dans notre armée , · mais la ponrriture de leur babillement et de leurs « chemises empêche les convalescents de se remettre. » Ou'importe aux officiers, ils sont à Paris où ils se cachent pour dissiper au jeu et en folles débauches l'argent destiné au soldat. Ponr tirer de plus fortes sommes de l'État, on ue rougissait point d'avoir recours à un stratagème de comédie. Quand les commissaires envoyés par le roi passaient la revue, on grossissait l'effectif avec des valets d'officiers, des marchands sui-

vant les troupes, on des geus sans aven qui trouvaient leur profit à cette industrie et que l'on appelait passevolants. Avec un drôle quelconque, une épée et un mousquet, on improvisait un soldat; il n'y avait point de frais d'uniforme, pnisque l'uniforme n'existait pas encore. D'autres fois c'étaient de vrais solosts que les capitaines se prétaient obligeamment les pps aux autres, et qui passaient et repassaient ainsi sons les veux des commissaires comme ces personnages qui remplissent successivement plusieurs rôles dans la même pièce. Entre l'effectif supposé d'après les contrôles et



Fondation des Invalides par Louis XIV (1670). (Page 186, col. 1.)

l'effectif réel, il y avait souvent une disproportion etrayante, et de là vensit non-seulement une dilapidation regrettable, mais encore un danger sérieux en temps de guerre. Les généraux ne trouvaient, pour entrer en campagne, que la moitié des forces sur lesquelles ils comptaient. Voilà les abus scandaleux auxquels Louvois devait remédier pour créer notre armée moderne. » (Camille Rousset.)

S'il conserva le système des enrôlements volontaires, pratiqué depuis trois siècles, il en diminua les abus et l es dangers par une discipline plus exacte et des règle-128

ments sévères. Il établit l'uniforme en ordonnant que chaque régiment fût distingué par la couleur des babits et par des marques différentes (1670). L'uniforme ne fut point imposé comme ornement, mais comme marque du métier et pour empêcher les désertions. Tout ce qui dans l'équipement était essentiel, indispensable au service, Louvois l'exigeait des officiers. S'ils tardajent à s'exécuter, le ministre faisait les fournitures nour leur compte sur lenrs appointements saisis. Il introduisit l'usage des nontons de cuivre ponr franchir les rivières ; il institua es magasins de vivres et d'approvisionne ments.

En campagne, les vivres suivaient les tronpes pour les dispenser de maraude, parce que la maraude tue la discipline et que, sans discipline, il n'y a point d'armée. Aussi purent-elles marcher en tonte saison au premier signe du roi, et elles devinrent les plus mobiles des armées européeunes. Les casernes, les hôpitaux militaires, un refuge pour les vieux soldats, étaient des choses à pou près inconnnes avant lui. L'hospice des Oninze-Vingts, fondé par saint Lonis, n'était destiné qu'à ceux qui avaient perdu la vue à la croisade. Les soldats amputés ou infirmes étaient placés, comme moines lais, par les rois, dans les abbayes, chargées de les nourrir, ou pensionnés par elles. Henri III créa, on 1575, l'ordre de la Charité chrétienne, composé d'officiers et soldats invalides auxquels il donna de fort belles armoiries avec la devise : « Pour avoir bien servi, . mais pas de pain; et en 1585, il revint à l'usage des moines lais, logés dans les abbayes. Henri IV recueillit les invalides en 1597, dans nne maison de la rue de Lourcine; mais on les renvova en 1611. Eofiu Louis XIV, « qui fit un plus grand nombre d'invalides que ses prédécesseurs, » leur bâtit, en 1670, l'hôtel qu'ils habitent encore. Il était fier et avec raison de cette grande fondation. Louvois créa le corps des ingénieurs d'où sont sortis les meilleurs élèves du grand Vauhan; des écoles d'artillerie à Douai, à Metz et à Strasbourg; les compagnies de grenadiers dans l'infanterie, les régiments de hussards dans la cavalerie; enfin des compagnies de cadets, sortes d'écoles militaires pour les gentilshommes.

La cavalerie avait trop d'importance et la noblesse ne voulait servir que là. « Je déclarai, dit Louis XIV, que je ne donnerais plus d'emploi dans la cavalerie qu'à cenx qui auraient servi dans l'infanterie. » On commence ou on achève les batailles avec l'une, mais on les gagne avec l'autre. A partir de ce règne, l'infanterie française devint et est restée, excepté sous Louis XV la première du moude. Louvois lui imposa la marche au pas et substitua aux piques, qui prévalaient encore, le fusil et la baïonnette; mais ce u'est qu'après lui que Vaulan parvint à faire du fusil à la fois une arme de jet pour frapper de loiu et une arme d'escrime pour frapper de près, ce qui l'a reudu le plus redoutable instrument de destruction qui ait été mis aux mains des hommes. On counsissait depuis longtemps la baionnette, simple lame de fer garnie d'un manche qui s'enfonçait dans le canon et qui, par conséquent, rendait le tir impossible; ce que Vauban inventa, ce fut la baïonnette à douille, qui embrasse le canon et ne gêne en rien le feu.

Louvois fit une révolution dans l'armée par l'ordre du tubleme et par la création du service d'inspection. Il ne détroist par la vénalité des offices, qui s'éstai anosi introduite dans l'armée et qui no s'exercai gaère qu'an profit des nobles; mais pour mériter de l'avancoment, il ne suffit plats à ces nobles d'avair des sieux, il leur fallat avair des services, et les grades deriment, à partir du rang de colonel, le prix de l'anciennele: réforme excellente alors, qui ne le serait plus aujourd'hui.

Louvois ne brisa point les barrières qui fermaient anx roturiers l'accès des hantes dignités militaires. Cenx-ci, quoi qu'ils fissent, ne pouvaient guère monter qu'au grade de licutonant. « En 1694, un sergent de la garnison de Grave, le sergeut Lafleur, du rejement de Dampierre, déjà fort connu pour un fort joir garçon, c'est-à-dire pour un brave, en style militaire, est euvoyé en parti, avec vingt et un hommes de son régiment. Il se glisse vers les postes ennemis, se met eu embuscade, fait des prisonniers et revient, lorsqu'il est assailli tout à coup par deux cents Hollandais sortis de Bois-le-Duc. Une masure se trouve par hasard sur le bord de la route; il s'y retranche, fait un feu nourri de mousqueterie et de grenades, tue on blesse, en nne demi-heure, trente-quatre de ses adversaires, épouvante les autres qui se retirent en désordre, et reutre dans Grave, ramenant tous ses prisonniers et tous ses bommes en bon état, sauf un mort et un blessé. Le gouverneur de la place, M. de Chamilly, bon juge en fait d'intelligence et de bravoure, le recommande chaudement à Lonvois : « Tout le régiment de Dampierre , « écrit-il, dit mille biens de ce sergent-là, qui est « d'ailleurs fort honnête homme, et on ne saurait « jamais rien faire de mieux que de l'avancer. » Louvois répond aussitôt : « Le roi a fort estimé l'action du ser-· gent du régiment de Dampierre, nommé Lasleur, et « Sa Majesté désire qu'il soit fait lieutenant ; s'il y a « une de ces charges vacantes dans ledit régiment, · vous l'y ferez recevoir, et cepeudant vous lui ferez . donner cing cents livres par gratification, . Le lieutenaut Lafleur est-il devenu capitaine? peut-être, s'il a eu le moven d'acheter une compagnie, » (Rousset.)

La noblesse, ceprudant, poirraivit de sa baine le ministre, qui rabassait e les gens répon commande aux autres, sous prévente qu'il est raisonnable d'apventile account de la commande de la commande de ventile accounter les suigneurs à l'égalité et à ruelle piè-entile avec tout le monde. « Louvois exiges, avec une fermest inflexible, que chacen fits on deveir ; pour à susurer de l'exécution de ses outres. Il institut des l'autres de l'exécution de ses outres. Il institut des l'autres de l'exécution de ses outres. Il institut des l'autres de l'exécution de ses outres. Il institut des l'autres de l'exécution de ses outres. Il institut de l'autres de l'exécution de ses outres de l'autres de l'autres de l'exécution de les sources de l'autres de l'autres de l'exécution de l'exécution de l'autres de l'exécution de l'exécution de l'écon de l'autres de l'exécution de l'e

- M. de Louvois dit l'autre jour tout baut à M. de Nogaret :
- « Monsieur, votre compagnie est en fort mauvais « état.
- Monsieur, je ne le savais pas.
   Il fant le savoir, dit M. de Louvois; l'aver vous vue?
- Non, monsieur, dit Nogaret.
- Il faudrait l'avoir vue, monsieur.
   Monsieur, j'y donnerai ordre.
- Il faudrait l'avoir donné; car enfiu il faut
   prendre parti, monsieur, ou se déclarer courtisan, ou
   faire son devoir quand on est officier.

D'autres fois la névérité allait julus loin et certain chéré éxistent casse, ou aufine se premient chemin d'alle se resporer à la Bastille. « Il crés les comput de plai-autre, innovation ruinesse quand con ressembleueunt de troups no furest qu'un spectacle à divertir les pour les officiers et les cateirus quand on s' prépara sériessement aux grandes maneueures de la guerre. Ce n'est qu'après a mont que fui instituir l'ordre de Sainta-Louis (1693), destiné la payer avec de l'houneur les services millaires, entre fais aux distinction de naiseaux, mais non man dirictetion de religion : les ré-France put avoir sons les arme, dans la geure de l'houneur les services millaires outres de l'après de l'ap

Flandre, 125 000 hommes; pour celle de Hollande, 180 000; avant Ryswyk, 300 000; pendant la guerre

de la Succession, 450 000 1.

Mais il faut dire que Lonvois se mettait fort à l'aise avec la morale vulgaire et que l'opinion lui importait peu. Le vol, le faux, l'assassinat lui semblaient légitimes dès qu'ils paraissaient servir les intérêts de son maître. En 1674, il écrit au comte d'Estrades qu'il ferait bien sa cour an roi s'il pouvait enlever le plénipotentiaire de l'empereur an congrès de Cologne; il indique la rente que le haron de Lisola doit snivre, ajoutant : « Même il n'y aurait pas grand inconvénient de le tuer, parce que c'est nn homme fort impertinent dans ses disconrs. » Quand on lui parle « d'assez jolis tas de Hollandais consumés dans les flammes, de la furieuse quantité de peuple qui meurt, de millions de bestiaux novés que les eaux charrient, » il répond : « Je vnus prie de ne point vous lasser d'être méchant et de pousser les choses avec toute la vigueur imaginable. »

Il y ent un point, le senl pent-être, sur lequel le ministre de la guerre et le ministre de la marine s'entendirent : la fortification du royaume. Pour accomplir cet immense travail, ils tronvèrent celui qui est avec Colbert lui-même le plus grand homme de ce règne. Le Prestre de Vanhan était un gentilhomme d'assez petite maison, né près de Saulieu, en Bonrgogne (1633). Son père était mort au service, ne lui laissant que son nom. Un prieur du voisinage le recueillit et l'éleva. Quand il atteignit ses dix-sept ans, on était au miliou de la Fronde. Onzo de ses frères, oncles et parents, étaient sous les armes; un matin, Vauban s'échappa, et conrut rejoindre le grand Condé, qui le reçut comme cadet et bieutôt le fit officier. Vauban se battait hien, il étudiait davantage. Le hon prieur lui avait donné quelques notions de géométrie; il les développa; et ces premières conuai-sances décidèrent de sa vocation, Passé dans l'armée royale, il servit sous le chovalier de Clerville, l'ingénieur français le plus renommé de ces temps; et à vingt-cinq ans, il dirigea les siéges de Gravelines, d'Ypres et d'Oudenarde. En 1663, sa réputation était déjà assez grande pour que Louis XIV le chargeat de fortifier Dunkerque, et ce premier ouvrage dn jeune ingénieur fnt un chef-d'œuvre. Deux jetées s'avançant de 2000 mètres dans la mer, et défendues par de formidables batteries, créèrent un port là où la nature n'avait mis qu'une mauvaise plage. Les eaux de l'intérienr, et celles des hantes marées ménagées avec art, donnèrent des chasses puissautes qui creusèrent incessamment le chenal, et renvoyèrent à la mer les veses qu'elle avait apportées. Dès lors, Vanban fut l'homme indispensable que tous les généraux réclamaient quand ils avaient un siège à faire. Durant la guerre, il prenait les villes; durant la paix, il les fortifiait. On a calculé qu'il travailla à 300 places anciennes, qu'il en construisit 33 nouvelles, qu'il conduisit 53 siéges, et se trouva à 140 actions de viguenr. Il fut plasienrs fais blessé; car, pour reconnaître les abords d'une place et ménager le sang des soldats, il s'exposait de manière à se faire accuser de témérité, n'eût

été son courage froid et réfléchi comme l'accomplissement d'un devoir.

Placée entre deux mers, appuyée sur les Pyrénées, les Alpes et le Jura, couverte par le Rhin de Bâle à Landau, la France ne manquait de frontière naturelle qu'an nord-est, depuis le Rhin jasqu'à Dunkerque. Cette barrière que la nature ou plutôt la politique nous a refusé, Vauban nous la donna. On vient de voir ce qu'il fit de Dunkerque, d'où sortirent tant d'audacieux corsaires, que les eunemis destinèrent une flotte de 30 on 40 hàtiments à tenir ce port constamment bloqué. Il arma Lille, Metz et Strasbourg, quand Strasbourg se fut donné à la France, de leurs redoutables citadelles. Il construisit Mauheuge snr la Samhre, répara Charlemont, sur la Mouse, et relia cea deux places à Philippeville, pour couvrir la Picardie et la vallée de l'Oise, qui doscend sur Paris. Il ferma le débouché des Ardennes entre la Meuse et la Moselle par Longwy qu'il éleva en face de Luxembourg. La vallée de la Moselle est la grande route des invasions d'Allemagne en France; nous avions déjà Metz : il doubla la force de cette place en construisant Thionville, qui en fut comme l'avant-poste. Il bâtit Serrelouis au milieu du large espace qui s'étend de la Moselle aux Vosges, ponr couvrir la Lorraine, quoiqu'olle ne fût pas encore française. Bitche et Phalsbourg devinrent les principales défenses des Vosges, Landau, le boulevard de l'Alsace; et cette prevince, récemment conquise, fut à jamais rattachée à la France par Lichtemberb, Haguenau, Schélestadt, Huningue, Neuf-Brisach et surtout Strasbourg. Les Vosges ne se relient pas au Jura; il y a là, dans notre ligne de défense, un point feible : il y fortilia Béfort. Il ajouta de nouveaux ouvrages à Besançon, la gardieune de la frontière de Jura, et à Briançon, qui couvre l'entrée du bassin de la Durance : Mont-Dauphin fut construit presque sur la crète des Alpes. On avait fait avant lui peu de choses pour la défeuse des Pyrénées. Cette chaine n'ouvre que deux passages aux armées, du côté de Bayonne et du côté de Perpignan. Vauban fit de ces deux places le centre de la défense et de l'offensive, et jeta dans les montagnes, en avant de la première, Saiut-Jean-pied-de-Port, on avant de la seconde Mont-Louis.

Il visita plusieurs fois les côtes, et y laissa partout des traces durables de son passage. Il fit travailler à Antibes, dont le port vaste et sûr est malheurensement pen profond et d'un accès difficile. Il transforma Toulon, décidément devenn notre grand port militaire sur la Méditerranée, puisque Marseille ne pouvait plus recevoir les vaisseaux de haut hord qui avaieut remplacé les galères. Il aurait voulu faire aussi de Port-Vendres, à l'entrée du golfe de Lion, un antre grand port militaire. On revient aujourd'hni à cette idée, Sur le golfe de Gascogne, il construisit le fort d'Andaye, pour battre l'embouchure de la Bidasson, et la citadelle de Bayonne, mais il ne fit rien pour améliorer la passe dangereuse de l'Adour. L'entrée de la Gironde était gardée par la petite île du Pâté, le fort Médoc et la citadelle de Blave, qui croisent lenrs feux sur le fleuve : cos défenses suffisaient. Celles de la Charente et la fondation de Rochefort étaient dues au chevalier de Clerville; mais Vauban reconstruisit les murs de la Rochelle sur un nouveau plan, éleva la citadelle de l'ile de Ré, et fortifia Brest, L'importance de Saint-Malo datait de trop loin pour que ce nid de corsaires

<sup>1.</sup> Un munitionneire assurais le sertice des tirres moyennata no pris conveus ovec le misière. Le sodat ne recevai grandtement qu'une ration de pain déterminée par le général et une livre de viande pour ross journe. Il y evet tune embulance le le camp pour donnée les premiers soins aux blesses et un hôpital dans le ville le pois voisins.

CONTINUES MILITARIES SONS LOUIS SIV.

Cavalerie légère : officier, trompette, soldat, dragons.



Naison du roi : mousquetaires, gardes du corps, chevau-léger, gendarme.



Infanterie : piquict, mousquetaires - Garses-ausses : piquier. - Gardes-françaises : perturbanier, mousquetaire, sergeat.

n'eût pas été depuis longtemps couvert par des fortifications imposantes. Une des tours de son vieux château portait cette inscription que la duchesse Anne y avait fait graver : « Qui qu'en grogne, ainsi dira, c'est mon plaisir. » Et c'était le plaisir de ces hardis marins de coorir sus aux Aoglais des goe la guerre éclatait. Vauban avait compris la belle position de Cherbourg sur cette presqu'ile du Cotentin, qui s'avance en éperon au travers de la Manche; mais après quelques travaux, on renonça à ses plans, qui ne forent repris que sous Lonis XVI. Coux ou'il avait faits pour débarrasser le

Havre do galet qui menace de combler son port, ne furent pas mieux exécutés. Dieppe, Saint-Valery-sur-Somme, n'avaient pas besoin de nouveaux ouvrages; Boulogne en recut quelques-uns. Vauban en fit élever d'importants à Calais, mais ne put obtenir qu'on accomplit ceux qu'il avait projetés pour approfondir le port. On craiguit de nuire à Dunkerque, le favori de Louis XIV, et cette fois favori de mérite.

« .... La France eotière n'est plus, pour ainsi parler, disait Bossnet, qu'une seule forteresse qui montre de tous côtés un front redoutable. Cooverte de toutes



parts, elle est capable de tenir la paix avec sureté dans son sein, mais aussi de porter la guerre partout où il faut, et de frapper de près et de loin avec une égale force. Nos ennemis le savent bien dire, et nos alliés ont ressenti dans le plus grand éloignement combien la main de Lonis était secoorable. » (Oraison funèbre de Marie-Thérèse.)

Vauban, qui fortifiait les places, savait encore bien mieux les prendre. L'usage des boulets creux pour disperser les terres, le tir à ricochet pour démonter les pièces des assiégés, et détruire les angles des bastions,

surtout l'invention des paratteles qu'il imagina au siège de Maëstricht, en 1673, pour relier entre elles les tranchées qui convergent vers la place, rendirent la supériorité à l'attaque sur la défense. Il avançait lentement, mais sûrement, marchant à coovert par des lignes toujoors bien liées entre elles et qui se sontenaient les unes les autres, ne brusquant pas les attaques quand il pouvait s'en dispenser, ménageant le soldst qu'svant lui on prodiguait, et arrivant ao but incomparablement plus vite et avec moins de danger, parce qu'il attaquait d'abord le feo de l'ennemi, et

qu'il ne laissait pas sur les remparts un seul point qui füt habitable, ni une seule pièce d'artillere qui oft tiere. Il n'y oût plus de forteresse imprenable et il fut aixe de calculer d'avaure le jour où toute ville bien attaquée serait prise. 'C'est encore à lui, nous l'avous dit, qu'on dut l'invention de la douille qui permit au fantassins de tirer, tont en gardant la halonnette au bout de fusil.

Vanhan, qui fit tant de fini le tour de nas frontières de terre et de me, regardait au places fortes, mais anssi aux places de commerce; il multipliait les plans militaires, mas aussi ceux qui devante servi à l'agri-culture et aux terraux de la paix. Il indiquant les bassibilit de la commerce del la commerce de la commerce del la commerce de la comm

Et cependant ce grand homme eut quelquefois à se défendre d'odieuses calomuies. En 1671 on avait fait des plaintes à Louvois sur l'administration militaire à Lille. Ces plaintes rejaillissaient naturellement sur Vanban qui dirigeait tous les travaux de la place. Lui, l'intégrité et la vertu mêmes, il écrivit de verve au ministre cette réponse éloquente : « Il est de la dernière conséquence d'approfondir cette affaire, taut à l'égard du préjudice que le roi pent en recevoir, si ces messieurs ont dit vrai, que de la justice que vous devez à ceux qui pour faire leur devoir trop exactement, sont injustement calomuiés. Recevez douc, s'il vous plait, toutes leurs plaintes, monseigneur, et les preuves qu'ils offreut de vons donner. Que si vos grandes affaires vous occupeut trop, commettez-y quelque honnete homme qui examine bien toutes choses à fond, et qui vous en rende compte sprès.... Quant à moi, je vous supplie et je vous conjure, mouseigneur, si vous avez quelque bonté pour moi, d'écontertout ce que l'ou pourra vous dire coutre et d'approfondir afin d'en découvrir la vérité; et si je snis trouvé coupable, comme j'ai l'honneur de vous approcher de plus près que les autres, et que vous m'houorez d'une confidence plus particulière, j'en mérite une bieu plus sévère punition. Cela veut dire que si les autres méritent le fouet, je mérite dn moius la corde; j'eu prononce moi-même l'arrêt, sur lequel je ne veux ni quartier ni grâce. Mais anssi si mes accusateurs ne peuvent pas pronver ou qu'ils prouvent mal, je prétends qu'on exerce sur eux la meme justice que je demaude pour moi. Et surcela, mouseigneur, je prendrai la liberté de vous dire que les affaires sont trop avancées pour en demenrer là, car je snis accusé par des gens dout je saurai le nom, qui ont semé de très-méchauts bruits de moi, si bien qu'il est uécessaire que j'en sois justifié à toute riguenr.... Examinez donc hardiment et sévèrement, bas toute tendresse; car j'ose bien vous dire que sur le fait d'une probité très-exacte et d'une fidelité sincère je ne crains ni le roi, ni vous, ni tout le genre humain ensemble. La fortune m's fait naître le plus pauvre gentilhomme de France; mais, eu récompense, elle m'a houoré d'un cœur sincère, si exempt de toute sorte de friponnerie qu'il u'en pent même souffrir l'imagination sans horreur. »

Combien ne fandrait-il pas partout et tonjonrs d'hommes de cette trempe l

#### S 5. SÉQUIER; TRAVAUX LÉGISLATIFS; GRANDS JOURS D'AUVERGNE.

Dans un mémoire remis au roi le 15 mai 1665, Colbert avait proposé de refondre toute la législation de manière qu'il n'y eût en France qu'une même loi, un même poids, une même mesure; il demandait en ontre la gratuité de la justice, l'abolition de la véualité des charges dont le prix était évalué à 420 millions; la diminution du nombre des moines, et des encouragements pour les professions utiles. Une commission fut nommée. Elle était composée de conseillers d'État et de maitres des requêtes. Pontchartrain, Chamillart. Voisin, d'Aligre, Boucherat, et l'oncle de Colbert, Pussort « ce fagot d'épines toujours à la tête des plus grandes affaires du royaume. » Le travail terminé, ils le discutzient avec les membres éminents du parlement, en présence des ministres et sous la présidence du chancelier, quelquefois sous celle du roi. Six codes sout sortis de ces délibérations ; le premier, en 1667, l'Ordonnance civile ou Code Louis, qui abolit quelques procédures iniques de cette justice du moyen fige, « vrai témoiguage de l'humaine imbécillité » (Montaigne), en abrégea les lenteurs et régla la forme des registres de l'état civil dont le dépôt au greffe de chaque tribunal fut ordonné. François I<sup>ee</sup> avait institué ces registres en 1539. Ils étaient tenus par les curés des paroisses, mais sonvent saus ordre et sans exactitude. L'iudication précise du fait de la naissance dans les actes de baptème ue date que de cette ordonnauce. Mais les protestants ue faisant point baptiser leurs enfants, la possession d'un état civil régulier resta jusqu'en 1787 le privilége exclusif des seuls catholiq es. Ou comprend la situatiou déplorable où cette absence d'un état civil légal plaçait les réformés pour les successions,

les mariages, etc En 1669 parut l'Ordonnance des coux et forêts, qui subsiste dans ses principales dispositions; en 1670, l'Ordonnonce d'instruction criminelle, que les parlemeuts n'acceptèreut qu'après maintes lettres de cachet et d'exil : elle restreignit l'application de la torture et divers cas d'emprisonnement provisoire, fixa la compétence, afin que nul ne fût distrait de ses juges naturels, dicta des règles identiques pour tous les tribuuaux, ce qui prépara l'unité du fond par l'unité de la forme, mais ne permit encore ni conseil, ni défenseur à l'accusé dans les causes capitales, conserva l'atrocité des peines antérieures, la roue, l'écartèlement, et mesura toujours mal la peine au délit; en 1673, celle du commerce, un vrai titre de gloire pour Colbert; en 1681, celle de la marine et des colonies, qui a formé le droit commun des nations de l'Europe, et leur sert aujourd'hui de droit maritime ; en 1685, le Code noir, qui régla le sort des nègres de nos colouies '. Ces ordonuances sont le plus graud travail de codification qui ait été exécuté de Justinien à Napoléou. Quelques-unes

L. Ce code nour était encore bien peu chrétieo dans quelquesunes de ses dispositions: « Si le mari est libre et la femme en caluarge, les esdants sont eschares (art. 19. Si l'eschare s'enfut, pour la première fois, on lui coupe les oreilles, et il e l'épaulo marquée d'uce fleur de list, pour la secondé, un jarret coupé et l'estré épaule marquier, pour la troisième, la mort (art. 38). » de lenrs parties sont encore en vigueur : l'ordonnance sur la marine compose presque tont le second livre de notre Code de commerce.

notre Code de commerce.

Pour veiller à la honne exécution des lois , des maltres des requétes furent plusieurs fois envoyés, comme

les enquesteurs de saint Louis et les missi de Charlemagne anprès des parlements.

La petite féodalité au fond des provinces entravait encore la justice et l'autorité royales. On voulut la ramener à l'observation des lois, et ponr servir d'exemple sux antres on frappa cello d'Auvergne, en chargeant une commission d'aller tenir dans cette contrée les Grands jours. Ces Grands jours étaient comme on l'a u dejà, durant le règne de François I", des assises extraordinaires où des commissaires nommés par le roi jugeaieut sans appel, ordonnaient des exécutions sans délai, dictaient des règlements pour le prix des denrées, les poids et les mesures, la discipline ecclésiastique, enfin pour toutes les parties de l'administration. Ces Grands jours d'Auvergne nous ont out été racontés par un de nos meilleurs écrivains. Fléchier, alors abbé, plus tard évêque de Nimes, qui suivit à Clermont la famille d'un juge, M. de Caumartin. Nous laisserons de côté les fleurs et les agréments parfois trop légers qu'il a mélés à ces terribles scènes, et nous nous servirons de son récit comme d'un témoignage sincère (tons les documents confirment sa sincérité) pour nous éclairer sur l'état d'une province dans les premières années dn règne effectif de Louis XIV.

Les commissaires arrivèrent à Clermont le 25 septem-

bre 1665, et Fléchier avec enx.

L'Auvergne, di-il, était une province hien déréégét; l'ébigement de la justic souverain, la faites des jestices subalternes, la commodité de la retraite dans les montages, et peut-érre l'exemple on le mauvain natural de quelque-suns, avaient donné courage à la pipayar des gentiles-unes, avaient donné courage à la pipayar des gentiles-unes, avaient donné courage à de four en l'exemple de faire les tyrans et de fours mille plaintes qu'on nous a rendnes et par la tiles arestuse géréfait de toute la noblesse de n pays.

On frémit quand on pense qu'au dix-septième siècle, an temps de Louis XIV, de Colhert et de Louvois, une province pouvait être livrée à la tyrannio de misérables tels que les Canillac, les Espinchal, les Montvallat, les Palais. La Mothe Camillac, qui fut arrêté et exécuté le premier, et qu'nn regardait comme « le plus innocent de tous, » svait eu à se plaiudre d'un gentilhomme ansai honnête que lui ; il se fit justice lui-même sur la grande route en attaquant avec tous ses domestiques ce gentilhomme, qui fot hlessé et perdit plusieurs de ses gens. Le comte du Palais faisant valoir ses droits de seigneur avec un peu trop d'autorité, s'était attiré une assignation par huissiers. Il tua deux des paovres diables qui lui apporterent l'assignation, attacha les autres sur des chevaux et les maltraita de la manière la plus indigne. M. de Monvallat n'en voulait pas à la vie mais à la bourse de ses vassaux. Il savait fort bien se servir de son droit de justice. - S'il arrivait que quelqu'un fût accusé d'assassinat, il lni promettait sûroté et justice, à condition qu'il lui ferait une obligation de telle somme; si quelque autre avait entrepris sur l'honnéteté d'une de ses sujettes, il faisait hrûler les informations sur une obligation qu'on lui donnait, et vendait ainsi l'impunité à tous les coupables. » Pour permettre à ses vassaux de se marier,

il exigeait souvent la moitié de la dot, M. de Veyrac țua un notaire qui avaitosé verbaliser contre lui. M. le baron de Sénégas était dans sa seigneurie un vrai roi, et quel roi! « On l'accusait d'avoir fait élire des échevins, en quelques endroits, de son autorité privée, et d'avoir fait en leur nom plusieurs levées et plusieurs exactions à main armée, levant des gens de pied et de cheval, et faisant paver ses concussions préférablement aux deniers royaux. On le chargeait aussi d'avoir démoli une chapelle et d'en avnir employé les matérianx aux fortifications d'une de ses maisons. » Ajoutez à cela deux on trois assassinats, et un homme qu'il fit enfermer dans une armoire humide et qu'on en retira à demi-mort. Malgré tont cela, Séuegas ne fut que banni, et « passa à fleur de corde. » Les commissaires commençaient à craindre un trop grand nombre d'exécntions. D'Espinchal, don Juan de la pire espèce, empoisonna sa femme sur de simples soupçons de jalousio, mutila son page et le laissa mourir suspendu an plafon l. Il sut échapper à la justice et se dérober à tous les prévôts. Mais « entre ceux qui furent jugés dignes du dernier supplice, M. le marquis de Canillac tient le premier rang. Il y a plus de soixante ans qu'il a commencé d'être méchant et il n'a jamais cessé de l'être depois ce temps là. Il est chef d'une maison illustre qui se glorifie d'avoir donné deux papes à Rome et plusienre capitaines à la Frauce. Il a pratiqué tout ce que la tyrannie peut inventer en mstière d'impositions. Ou levait dans ses terres la taille de Monsieur, celle de Madame, et celle de tous les enfants de la maison, que ses sujets étaient obligés de payer outre celles du roi.... Pour exécuter ses desseins plus facdement et pour empêcher les murmures, il entretenait dans des tours douze scélérats dévoués à touta sorte do crimes, qu'il appelait ses douze apôtres, qui catéchisaient avec l'épée ou le bâton ceux qui étaient rebelles à sa loi, et faisaient de terribles violences lorsqu'ils avaient reçu la cruelle mission de leur maître. Il leur avait donné des noins fort peu apostoliques, appelant l'un Sans-Fiance, l'autre Brise-Tout, et ainsi du reste,... Sur la terreur que donnaient ces noms effroyables, il imposait des sommes assez considerables sur les viandes qu'on mange ordinairement, et comme on pratiquait uu peu trop d'abstinence, il tournait l'imposition sor ceux qui n'en mangenient pas. Le plus ; and revenu qu'il avait était celui de la justice : il faisait pour la moindre chose emprisonner et juger des misérables, et les obligeait de racheter lenrs peines par argent. »

Les populations au milieu desquelles peuvent se rencontrer de telles mœurs devaient être dans un état hien profond d'ignorance. Fléchier nous montre en effet que cette province était encore en pleine barbarie. « Il se trouve, dit-il, dans les montagnes, des hommes qui le sont si peu qu'on n'y connaît aucune marque de raison, on parce one vivant sans instruction ils sont abandonnés ao désordre de la nature déréglée, ou parce que étant séparés de toute société et de toute politesse, ils ont des exemples de malice et de grossièreté et n'on ont aucun de douceur et de modération dans la vie. Ainsi quoiqu'il s'y passe des choses qui font horreur, on peut dire qu'ils sont simples et ignorants par malheur, et méchants par simplicité.... » D'ailleurs aujourd'hni encore, est-ce que, sur cent accusés en cour d'assises, on n'en compte pas près de quatre-vingt-quatre qui ne savent ni lire, ni écrire, ou qui ne le savent qu'impar-





Les Grands-Jours d'Auvergne (1665). (Page 194, col. 1.)

le grand ennemi de la moralité!

Les Grands-Jours d'Auvergnen'eurent pas seulement des seigneurs à punir : ils durent aussi réprimer les abus de la puissance ecclésiastique. Sans parler des criminels qui sonillaient la dignité de prêtre, comme ce curé de Saint Babel qui fut pendu pour assassinat, les congrégations conservaient des droits odieux qu'on supprima. En plein dix-septième siècle, les chanoines réguliers de Saint-Augustin avaient des esclaves, et Fléchier, tout en réprouvant uu pareil usage, le discute et ne condamne les chanoines qu'au nom de la théologie. Les derniers serfs de France seront aussi ceux de 'abbaye de Saint-Clande, qui furent affranchis en 1781 moyennant nne indemnité de 25 000 écus.

Cette justice royale qui venait sanver les petits des mains des forts eut uue étrange conséquence. On ue sut nas tenir la balance égale; du moins les paysans, qui avaient tant souffert, se sentant appuyés, reprirent courage et deviurent à

eur tour insolents, tant 1 est difficile à des hommes dont la raison et la conscience sont enveoppées d'épaisses ténèbres de trouver et de garder la mesure. Insolence et servilité sont deny termes corrélatifs d'une même condition sociale. • Une dame de a campagne se plaignait que tous ses paysans avaient acheté des gants. et croyaient qu'ils n'étaient plus obligés de travailler, et que le roi ne considérait plus qu'eux dans son royaume .... Ils étaient encore persnadés que le roi n'envoyait cette compagnie one pour les faire rentrer dans leurs hiens de quelque manière qu'ils es enssent vendus, et

sur cela ils comptaient déjà pour leur héritage tout co que lenrs ancètres avaient vendu, remontant jusqu'à la troisième génération.... Un paysan réclame ainsi que terre à un gentilhomme, qui lui fait observer que la terre avait été payée .... « Vous mo la rendrez, » dit-il. En un autre temps, le paysan cût été plus sage et le seigneur eût été moins patient. Celui-ci se contenta de jeter par terre le chapeau du paysan ; l'autre lui commanda de le ramasser ou qu'il lui en coûterait la tête. La chose en vint an point que le gentilhomme, craiguant de s'emporter et se méliant do sa patience en un moment où il faliait éviter toute sorte de reproche, lui releva son chapoau, et lui en ayant donné quelques conps rouva à propos de monter à cheval et de venir faire ses plaintes à M. le président. Tant le peuple se flatte ici des Grands-Jours, et tant la noblesse les craint!... »

Tout cela nous montre une société fort mal faite, éblouissante par en haut de luxe, de richesse, d'élégance et d'esprit, mais qui marchait les pieds dans la boue ou

faitement, ce qui est la même chose? L'ignorance, voilà | dans le sang. C'est ce que nous ne voulons plus aujourd'hui et ce dont on riait fort autrefois. On s'amusait beaucoup à ces Grands-Jours d'Anvergne. Fléchier v était très-gai, et ces juges, dovant lesquels se déroulaient tant de tragédies, ne manquaient point d'aller se bien divertir après la séance. « M. le président donna la première comédie aux dames dans sa maison. M. de Chastillon donna ce soir même à souper, après la comédie, fort proprement. Il avait prié quatre dames de ce pays et plusieurs autres dames. Messieurs tant des Grands-Jours que de la province y assistèrent. On y dansa, on y vint en masque, et on s'y divertit avec beaucoup de liberté jusqu'après minuit. La fête fut plus galante que magnifique, et telle qu'un garçon et un galant bomme la devait donner. » Le lendemain matin on retonrnait prononcer des sentences de mort ; après quoi on recommençait le soir à donuer le bal et la comédie. Nous sommes heureusement devenus moins impitoyables et plus sérieux. Les Grands-Jours eurent à juger 4000 causes. Il

y out 472 contumaces. dont 273 furent condamnés à la potence, 32 à la rone, 44 à avoir la tête tranchée, 28 anx galeres. 3 au fouet, 96 au bannissement.

S 6. DE LIONNE; AFFAIRES ÉTRANGÈRES ET BIPLO-

Nous avons à voir encore un ministre de Lonis XIV et un bomme remaranable. Si Colbert et Louvois permirent au roi de faire heureusement la guerre par le rétablissement dos finances la création d'une marine et la réforme de l'armée, de Lionne, secrétaire d'État des affaires étrangères, en

prépara la réussite par ses négociations. « Il avait, dit Choisy, un génie supéreiur : son esprit naturellement vifet percant s'était encore aiguise dans les affaires, où le cardinal l'avait mis de bonne heuro. Au reste fort désintéressé, ne rogardant les biens de la fortune que comme les moyens de se donner tous les plaisirs ; grand joueur, grand dissipateur, sensible à tout, ne se refusant rien, même aux dépens de sa santé ; paresseux quand son plaisir ne le faisait pas agir; infatigable et passant à travailler les jours et les nuits quand la nécessité y était (ce qui arrivait rarement); n'attendant aucnn secours de ses commis, tirant tout de lui-même, écrivant de sa main ou dictant toutes les dépêches, donnant peu d'heures dans la journée aux affaires de l'État, et croyant regagner par sa vi-

vacité le temps que ses passions lui faisaient perdre, » Saint-Simon, qui n'aime guère à flatter, reconnast à de Lionue une habileté supérieure. Il faut dire anssi que le roi veilla de près sur ce service : il écrivit lui-même les premières dépêches à ses ambassadeurs ; il minuta



sonvent de sa main les lettres les plus importantes, et il se fit toujonrs lire les instructions envoyées on son nom.

Un des iustruments les plus utiles à Louis XIV et son meillenr ministre des affaires étrangères était encore l'argent. Il nous a laissé lui-même la liste de ceux qu'il pensionnait. . ... Il y avait chez les llollandais plusieurs députés auxquels je faisais payer des pensions, J'en donnais sussi de considérables à plusieurs seigneurs de Pologne pour disposer de leurs voix dans l'élection qui se méditait. J'entretenais des pensionnaires en Írlande pour y faire soulever les catholiques contre les Anglais, et j'entrais on traité avec certains transfnges d'Angleterre auxquels je promettais de fonrnir des sommes notables pour faire revivre les restes de la faction de Cromwell, J'avais fourni cent mille rcus au roi de Danomark ponr le faire entrer dans la ligue contre le roi de la Grande-Bretagne, et, depuis, je fis donner un collier de prix à la reine sa femme; j'en fis portor nn autre à l'électrice de Brandebourg et lis faire un présent considérable à la reine de Sui-de, ne doutant pas que ces princesses, contre les intérêts généraux de leurs États, ne se sentissent honorées, en leur particulier, du soin que je prenais de rechercher leur amitié. » (Œuvres de Louis XIV.) On voit quo Louis XIV se souvenait des pratiques de Richelieu, et que la diplomatio de ce temps en était toujours au vieil axiome du despotisme et de l'intrigue : Divide et impera. Louis XIV soudovant, de son aven, les derniers restes du parti républicain et Louvois faisant fabriquer de fausses dépêches d'un gouvernement étranger ou ordonnant de dévaliser uu ambassadeur de l'empereur avec ce post-scriptnin: « Il n'y aurait pas grand incou-

wénient de le tuer, , mo somblent, sur ce point, auss odieux l'un que l'antre, on plutôt j'accuse ceux qui faisaient l'opinion de ce temps et l'éducation des hommes de cet âge de n'avoir pas porté dans les esprits et rêpandu sur toute question la lumière moral que nous nous efferçons anjourd hui d'y mettre, et non saus un succès dont l'avoir pous tiendra compte.

Onelgues-uns des ministres de Louis XIV, surtout Colhert ot Louvois, furent certainement de grands administrateurs; ils ne furent point, ils ne pouvaient pas être de grands bommes d'État. Colhert lui-meine ne visa à rendre la Franco plus riche qu'afin do rendre le roi plus paissant. Tous aussi travaillèrent à constituer cette centralisation excessive qui enveloppa le pays entier, sou industrie et son commerce, les bras et la pensée, des mille liens d'une réglementation minutieuse, de manière que l'initiative des ministres fut partout substituée à l'action des individns et des communautés. Il résultera de ce système que la France vivra moins de sa vie propre que de celle de son gouvernement. Quand l'âge et la maladie glaceront cette main partout présente du pouvoir, tout déclinera. L'n grand pepple sera soumis aux vicissitudes de l'existence d'un homme, aux basards des naissances royales, ou aux choix malheureux de ministres insuffisants. Mais nous sommes loin encore de ces années déplorables, ot cette administration, qui se fait le tuteur universel, va rendre aux peuples pendant vingt ans en sécurité, en gloire, en bien-être, ce qu'elle leur ôte en libertés générales et particulières

Nons connaissons le rui, ses ministres et ses forces voyons-les agir.



## CHAPITRE LIX.

## HISTOIRE EXTERIEURE ET CONQUÊTES DE 1661 A 1679.

# S 1. ÉTAT DE L'EUROPE EN 1661; CHRISTINE DE SUÈDE; LA RÉVOLUTION D'ANOLETERRE.



première entrée dans le moude fut heuernse en esprits distingués de toute espèce. Ses miuistres an dedans et an dehors étaient alors les plus forts de l'Enrope; sesgénéraux, les plus grands;

leurs seconds, les meilleurs. Les mouvements dont l'État était si furieusement agrié au dedans et au debors depuis la mort de Louis XIII avaient formé nae quantité d'hommes qui composaient une cour d'habiles et illustres personnages et de courtisans raffinés.

Louis XIV, en effet, lorsqn'il commença de régner par lui-même, avait des ministres habiles, lo royaume le plus uni et le mieux sitné de l'Europe, une antorité qui, depuis la Fronde, ne trouvait pas devant elle plus minee obstacle, des finances que Colhert mettait en lou ordre, une armée que Louvous organisait, sous les généraux les plus redoutables, et, derrière cette armée, use nation vuleuremen de vinet millions d'âmes. So force della grande, ce qui l'augmentat moorce, c'état la faitheon de ses vission. L'Esparen arrivait à cette la faitheon de les vissions. L'Esparen arrivait à cette l'abition de Philippe II l'avait pércipité, et son souverain actuel, Philippe IV (1021-1665), avait percin pendant quedupest années la Caraligne et le royaume de Naples, pour toujours l'Armis, la Cordigne, le Houssillon et de Metallant, c'aix il echon même, et, par la ligue du Westphalte, c'aix il echon même, et, par la ligue du Hin, Lonis XIV pourait l'empédere de nostrit. L'Augment de la construit les Trancs de la construit l'augment de la construit les Trancs de la construit les de la construit le

L'Italio ne comptait plus depnis deux siècles.

La Suède, fatiguée de ses efforts béroiques sous le grand Gustavo, avait achevé de s'épuiser, dans les

guerres aventureuses de Charles X contre les Danois, les Russes et les Polonais.

La reine Ghristine lui avui domé augaravant quelque années de repos et jeé ura lle Ficha des lettres et de la time. Deseghe de Besenten, année de Sante de la commentation de la commentation de la comboherer de la Saled, mais elle se d'époint de la requisiabliqua en faveur de Charles X, et commence une course errante la truver! Europe, sousée de milla vericusar de la commentation de la commentation de la comdus les pratiques de la d'evotion. Cette femme sisquière mérite de nona servier un instant. Elle a laisoné d'ailleurs chez nous sul terrible souvenir qui fait partie de l'histivite de Prance. An second ovege qu'elle d'el de l'histivite de Prance. An second ovege qu'elle d'el royal de Fontainchien. Cette princene, recono Manulo-Matteville, na ecotenta pas de centrer qu'elle se Matteville, na se contenta pas de centrer qu'elle se hissait aller à tontes ses funtaises sans trop de réfereixe : elle fit voir encore qu'elle avait beaucoup de craunté. Elle fit massacret à ses yeux et dans Fontainenbeau un homme qu'in sivait déplu. Us jour elle euroya querir le P. Mathrim de la chapelle, lui donn à serrer un peapet de lettres; pus fit appeler un nommé Nouablecchi, geuilhomme qui était à elle, et l'ayant mese dam la galèrie des Cerfs, proche de sa l'appait mese dam la galèrie des Cerfs, proche de se no fit pani. Ser ce qu'il nia la chose, le P. Mathrim qu'elle avait eroyè querir entre, et lui yant demandie se lettres, elle les motra à cet homme, dont il de-merra sapris, Alorsi le picta se sippée et lui demande se lettres, elle les motra à cet homme, dont il de-merra sapris, Alorsi le picta se sippée et lui demande se



Assessment of Monamerican (Page 170, Co. 1.)

pardon. Elle ini dit qu'il deix un traitre et qu'il ne marintip au de gritce et ayaut dit au prierre de le confesse, elle les quinta tous deux pour rentrer dans son apparentement d'oi elle envoya dans la placire Sentinelli, propriet de la compartice de la compartice de la confesse cution. Il dati ferre d'un Sentinelli, favori de cette princese, et Mondalechi, la ceq u'on dissit, par jalousde l'avait accusé fiassement de beaucoup de crimes; mas mal n' de le ben instruit de la vitré de cette laire, and l'archive de la compartice de la compartice de la reine demanda pardon à son bourreau Sentinelli et le pris d'aller de sa par timpforre la mis-ricorde de la reine Elle se moqua che criminel, da ce qu'il avait pere de la celler, il faut ou'il meure, est ain de l'Obliger à su

confessor, blosses-le. Sessinelli revint amoner la comisfralle l'arrei définité de sa mort, et cu même tamps lui vollui donner quelques coups d'épé: mais que l'épé ne le put blesser qu' la max, dont il garat, a que l'épé ne le put blesser qu' la max, dont il garat, cop. Il en reçuiencore un la tête; et comme il se vit basped dans son sans, aborsi les condens le cipre l'autharim qui riait nauss effrayé que son pénistent. Le père, reiros impiorches qui le refus de nouvan. Edin Senticelli lui pasas son épé an travers de la rorre est la lui comp la fiore de le choster... Cotte burbure princesse après une action aussi cruelle que elle-là demeurs dans si elle oft fait une close indifference so fert losable si elle oft fait une close indifference so fert losable

On a cru que Monaldeschi était l'amant de la reine. I Mais ce drame sanglant fnt l'œuvre des Italiens qui entouraient Christine et l'effet d'une de ces rivalités plus violentes dans les petites cours que dans les graudes, parce que l'on s'y dispute avec plus d'acharnement le peu qu'il y a à prendre.

En Angleterre Cromwell n'avait pas eu d'héritier.

Son fils Richard qui lui succéda comme lord protecteur en 1658 était timide, incapable et fort désireux de son repos. Au bout de quelques mois il abdiqua, et Mook, un des lieutenants de Cromwell, rappela Charles II, le fils du décapité. On le recut à Londres et on lui rendit le pouvoir sans condition (1660); c'était une impru-



Le Couns à Lasfades insuite dans ses rues de Louires, (Page 198, col. (.)

aucune des questions qu'elle avait soulevées n'était résolne et que ce retour au passé rendra bientôt une autre révolution nécessaire. Au moment donc où Louis XIV se disposait à gonverper par lui-même, les Anglais reprenaient cette dynastie des Stuarts, qui, en opposition avec le sentiment national, devait pendant un quart de siècle nentraliser leur influence et arrêter leur fortune.

Enfin, si la Hollande était riche, phissante par la marine, elle était sans territoire et par conséquent sans force extérience qui pût dorer.

Louis XIV, en regardant l'Enrope, quand il se mit à gouverner lni-même, n'y vit donc rien, roi on peuple, qui pût marcher son égal on celni de la France; et les premiers actes de sa politique étrangère révélèrent un désir de grandeur, un sentiment de sa dignité, pour tout dire, une bauteur qui étonnèrent, mais que le succès justifia.

« A Londres, le baron de Vatteville, ambassadeur l'Espagne, s'avisa de disputer le pas au comte d'Estrades, ambassadeur de France.... Un ambassadeur de Suède étant arrivé, d'Estrades envoya ses carrosses bien escortés pour l'accompagner et prendre, comme de raison, la première place. Tout marchau en ordre à l'ordinaire, lorsque l'ambassadeur d'Espagne y envoya aussi les siens, accompagnés de plus de deux mille bonchers, brasseurs ou hateliers de la ville de Londres, Les Espagnols, fiers de leur escorte, voulurent précéder les Français dans la marche, tuèrent d'abord les chevaux du comte d'Estrades et plusienrs de ses domestiques, et, triomphants, l'épée nue à la main, accompagnèrent seuls l'ambassadent de Suède. Le roi d'Angleterre avait fait publier des défenses aux Anglais. Écossais ou Irlandais de prendre parti, et le matin il avait fait monter à cheval ses gardes et envoyé quelque infanterie dans les places pour empêcher le désordre; mais le peuple furieux et tonjours animé contre les Français se joignit aux Espagnols en criant : Vive Espagne I Le comte d'Estrades eut six de ses gens tués et trente-trois de blessés. » (Choisy.)

A cette nonvelle, le roi rappelle l'envoyé qu'il avait Madrid, revoise celui d'Espagne, et menaes son bana-père de recommencer la guerre, si on ne lui accorde une riprastation éclataine. Philippe IV elde (1668), et le comte de Fuentès déclare en son nom, à Fontinebleau, on présence de la cour et des ambassa-deurs étrangers, que les ministres episapenés ne con-deurs étrangers, que les ministres episapenés ne con-

conrrout plus désormais avec ceux de France. » A Rome, l'ambassadenr français, le duc de Créqui, avait offensé le peuple par ses dédains ; les shires nontificaux tirèrent un jour sur le carrosse de l'amhassadrice et sur les fenêtres de son palais. Louis XIV exigea satisfaction. Comme le pape temporisait, il fit saisir Avignon, et se mit en devoir de faire entrer une armée dans les États de l'Église. Il importait à Louis XIV qu'on ne crût pas en Italie ni en France « qu'il envoyait des troupes hugnenotes faire la guerre au pape. » Aussi prit-il la singulière précaution de recommander à l'intendant chargé d'organiser le service des vivres, de passer des traités spéciaux pour les jours maigres et de faire distribuer ostensiblement aux troupes, ces jours-là, du poisson salé et du fromage au lieu de viande. C'étsit, pour l'époque, une façon sûre de dégager dans cette affaire l'élément politique et temporel de l'élément spirituel et religieux. Voyant la meaace près de se traduire en fait, Alexandre VII s'hutnilia : il licencia la garde corse, coupable de l'attentat contre l'ambassadeur; il eleva, au milieu de Rome, une pyramide qui davait rappelor l'injure et la réparation ; et son neveu, le cardinal Chigi, viat présenter des excuses à un jeune prince qui n'avait pas encore tiré l'épés (1664), Cette querelle, comme toutes celles où Rome est eu

jeu, échaufia les esprits. Mais tous les bons Français applaudirent le roi, et Corneille vieilissant retrouva ses mâles accents pour faire sentir à Rome de quel rôle elle devait se contenter. Il fait ainsi parler le roi;

J'ai soutenu l'honneur de tes saintes maximes, J'ai remis autrefois, en dépit des tyrans, Dans lear trône sacré tes pontifes errants, El faisant triompher d'une égale vaillance Ou la France dans Rome, ou Rome dans la France, J'ai conservé los droits et mainteau ta foi, El tu preads aujourd'hui les armes contre moi! Crois-tu donc être encore an siècle des Césars?

Mes Français d'aujourd hui valent les visux Romains.

Ne te flatte plus tant sur ton divin pouvoir. On peut meller la force avecque le devoir : Des monarques pieux, des princes magnanimes out réviré las lois es pausissant tes crimes; Ils oat eu le secret de partager leurs cours, Dêtre tes enemis et les adorateurs, De souleair leur rang, et saver leur franchise Es se vengeant de toi et no pas de l'Église;

Ils ont su réprimer ton organil obstiné Sans choquer le pouvoir que le ciel l'a donné, Et séparer enfin, dans une juste guerre, Les intérêts du ciel d'avec coux de la terre.

(Elégie à l'occasion de l'attentat contre le maréchal de Créqu

Le Portugal défendait péniblement son indépendance contre les Espagaols; 4000 vieux soldats et le maréchal de Schomberg affermirent par la victoire de Villaviciosa la maison de Bragance snr le trône (1665). Les Barbaresques infestaient la Méditerranée ; le roi se fait le protecteur de toutes les nations assises au bord de cette mer, on qui y naviguent. Son amiral, le duc de Beaufort, l'ancien roi des halles, donne la chasse aux pirates avec 15 vaisseaux, porte l'incendie dans leurs repaires d'Alger et de Tunis, et force ces barbares à respecter le nom de la France et le commerce des chrétiens (1665). Un beau dévonement honora cette gnerre. Le dey d'Alger avait parmi ses captifs un officier malouin nommé Porcon de la Barbinais; il l'ensova porter au roi des propositions de paix, lui faisant jurer de revenir, s'il échouait ; les têtes de 600 chrétiens répondaient de sa parole. Les propositions étaient inacceptables, Porçon le savait; il va à Saint-Malo, met ordre à ses affaires, pais revient à Alger, certain du sort qui l'attendait : le dey lui fit trancher la tête, Cet bomme vant Régulus et personne ne le connaît

Le roi venait d'essayer sa marine naissante dans les eanx de la Méditerranée; il acheta pour elle un port important snr la mer du Nord. Le nouveau roi d'Angleterre, Charles II, tonjours à conrt d'argent, lui vendit Dunkerque pour 5 millions (1662); aussitôt on y creusa des bassins, on entoura la ville de fortifications redontables, et Dunkerque devint un objet de regret, d'envie et de terreur pour les Anglais. A la même époque, Louis XIV conclut nue alliance avec les États-Généraux pour les lier d'avance à sa politique contre l'Espagne. La guerre ayant éclaté, en 1665, entre ceux-ci et les Anglais, Louis se joignit aux premiers, mais se garda bien d'engager à fond sa flotte; il ne voulait que lui montrer de près l'habileté des premiers marins dn monde et lui fournir un champ de manornvre sérieux, quoique sans péril. Au traité de Bréda, il rendit Saint-Christophe, Antigoa et Monserrat anx Anglais, qui lui restituèrent l'Acadie, région converte d'immenses forêts et bordée d'excellents ports que les glaces ne ferment jamais, tandis qu'elles interceptent six mois chaque année ceux du Canada (31 juillet 1667). En 1664, les Turcs avaient envahi la Hongrie et menaçaient Vienne. Louis envoya un contingent qui devait se joindre à l'armée allemande ou plutôt la remplacer, si l'on en devait croire le comte de Coligny, commandant des volontaires français, qui écrivit à Lonvois: « Nons allons joindre une armée qui est disparue et qui n'a plus que le nom, nous composerons tont seuls le corps des alliés. » Il n'y a donc pas à s'étonner que dans le récit du comte les Français aient pris la plus grande part à la bataille de Saint-Gothard qui sauva l'Autriche. Il représente l'armée de l'Empire, comme étant dans le plus grand désordre, la plupart des soldats cherchant à fuir bien plus qu'à combattre ; et cependant point d'espérance de retraite devant une armée où il y avait plus de 50 000 chevaux. . Il fallait, dit-il avec une certaine complaisance, que les Français se sacrifiassent pour le saint de tous; aussi bien ne pouvaient-ils éviter de se trouver enveloppés dans la perte commune. . Les Français s'élancent, et les Turcs, déjà presque maltres de la journée, s'arrêtent, Lenrs masses profondes sont entamées, taillées en pièces, et jetées dans le Raah, où les cadavres d'hommes et de chevanx amoncelés forment des barrages par-dessus lesquels vainquenrs et vainons gagnent l'autre rive. Un mot de Coligny peint l'horreur de cette scène : « C'était un cimetière flottant. » Les jours snivants les Français ne s'occupèrent qu'à retirer du Raab les cadavres pour les dépouiller. · Toute notre armée, mandait-il à le Tellier, est devenue pecheuse, et l'on ne saurait dire les richesses u'on a trouvées à la dépouille des noyés. » 50 étendards, 12 pièces de canon, une multitude d'armes précieuses et bizarres furent les trophées de cette victoire, qui eut un immense retentissement. « Sans nous, ajoute encore Coligny, qui n'avait pas hérité de la mo-



Héroisme de Porçon de la Barbinais (1665). (Page 198, col. 2.)

destie du grand chef de guerre dont il portait le nom, sans nons il n'y anrait pas un Allemand qui eût sa tête sur ses épaules présentement. »

Les Allemands, contre l'Inhisiude, farent reconnaissants, an moins pendant quelques jours, de ce service, si nous en croyons une arrive lettre du geleiral inraçan. - Un homme qui vient de Vienne appurch bui nà di que dans la cour du poli foi foi de la comparation de la pour les Français qui y veulent alle beines, et que ce règal n'est que pour eeux de notre union. C'est la pircune probatique de notre valore, ret une marque de l'estimeque l'on en fait à Vienne; et rien n'est plau vrai que les marchands et les claractiers, qui les marchands que les marchands et les claractiers, qui les marchands renn le plus souvent, et les marchands leur donneut

« Français, il ne faut pas prendre garde à peu de chose « avec vons » La medaille eut son revers. Quelque temps après, Coligny écrivait : . Je ne donte pas qu'on ne veuille sci que le dernier de nos hommes crève le dernier jour de la campagne. Depuis que nous avens joint l'armée, neus ne savons plus ce que c'est que du pain, et toute l'industrie humaine ne peut tronver de remède à cela; car nons sommes dans no pays désert, éloignés des villes, et dans la Hongrie, où les Allemands et leurs adhérents sont en abomination, et les Hongrois, les plus méchantes gens et les plus grands voleurs qu'il y ait au monde, et qui nous anraient fait antant de mal que les Turcs si nons avions été vaincus. Il n'y a pas ici un soldat qui ne soit un trésor à Sa Majesté; ne serait-ce pas une chose éponyantable de les voir tomber morts sur les chemins de faim et de misère tandis que nous sommes charges d'argent »

Louis XIV aida de même les Vénitiens à délendre Candie. De 1685 à 1689, pins de 50 000 Français, en différentes fois, y passèrent. Leur dernier chef, le duc de Beanfort, y périt. Cette assistance prêtée aux ennemis des Ottomans semblait glorieuse, mais était une déviation de la politique séculaire de la França. Lonis, qui écapose ainsi à une ruturer avec le vieal allé de

François I" et de Henri IV, rennocera bientôt à l'aure partie de leur politique, à l'alliance des protestants. Il reprendra le rôle, de Charles-Quint et de Philippe II, celui de chef armé du catholicisme et de monarque absolu; il prétendra, comme eux, à la prépondérance en Europe, et cette ambition fera le malheur de la France, comme elle avait fait celui de l'Espagne.



Mort du duc de Beaufort (1609), (Fage 249, col. L.)

S 2. GUERRE DE VLANDRE; DROIT DE DEVOLUTION.

La mort du roi d'Espagne, en 1665, înt l'occasion de la première guerre de Louis XIV. Philippe IV ne laissait qu'un fils âgé de quatre ans, Charles II, qu'il avait eu d'une seconde femme. L'infante Marie-Thèrèse, depuis six aunées reine de France, était née

l'un premier maringe. Or c'enit l'unage, dans les Pays-Bas, que l'héritage paternel fit donné on dévois anx enfants du premier lit à l'exclusion de ceux du second. Louis XIV réclama ces provinces au nom de st femme. La cour d'Espagne commita des juriconsultes et des théologiens, quand il anruit falla lever une armés ; elle souitint que ce droit de dévolution était une

contume civile, qui ne ponyait être appliquée, dans l'ordre politique, à la transmission des États; et que d'ailleurs l'infante, en se mariant, avait renoncé à tonte prétention sur la monarchie de son père. Le ministère français répondit que les renonciations étaient nulles, par ces motifs que Marie-Thérèse était mineure lorsque son père avait exigé d'elle cette renonciation, et que la dot, condition essentielle du contrat, n'avait pas été payée; qu'enfin les Pays-Bas, étant le patrimoine héréditaire des rois d'Espagne plutôt qu'une pos-

session de la couronne, devaient être régis, comme les domaines privés, par le droit de dévolution. La première raison avait quelque apparence de fondement; la seconde n'était pas même spéciense; mais le roi de France comptait bien plns sur ses armes que snr ses raisons.

Les Pays-Bas n'avaient point alors de nationalité, parce que, depuis le quatorzième siècle, ils n'avaient en que des maitres étrangers. Ces provinces, continnation naturelle de notre territoire et de notre idiome, ne répugnaient pas à une union avec la France; cette



Le grand Condé.

guerre était donc utile et légitime autant que peut l'êtro une guerre d'invasion. « L'Espagne manquait de marine, d'armée, d'ar-

gent. Le pays qui avait envoyé plus de cent vaisseaux à Lépante contre les Turcs, et qui en avait rénni plus de cent soixante-quinze en 1588 contre l'Angleterre, se vit réduit à en emprunter quelques-uns à des navigateurs génois pour son service du nouvean monde. Après avoir en des armées formidables sur tout le continent, il ne pouvait plus entretenir un effectif de 20 000 hommes. Avec les mines du nonveau monde, il était obligé de recourir à des souscriptions pour se défendre ou pour subsister. Il n'avait plus de commerce; ses manufactures de Séville et de Ségovie étaient en grande partie tombées; l'agriculture était anéantie; la population, qui s'était élevée à vingt millions sous les Arabes, était alors descendne à six.... » Pour lui ôter tout secours du dehors, Louis XIV s'assura de la neutralité de l'Angleterre et des Provinces-Unies, décida les princes allemands de la ligue du Rhin à lui fonrnir des troupes, et gagna même l'empereur, sur lequel la cour de Madrid avait compté.

Ce fut une promenade militaire platit qu'une invation. Le ni entre ne l'handre acc'ò colo blemmes et Turanne (1657): Charlerel, Turanni, Furans, Centrumano (1657): Charlerel, Turanni, Furans, Centrumano de la companio de la colombia de la colombia companio de la colombia de la colombia de la colombia suelle fit un rivistanos sériesse qui arreta l'armée ditasepi joux. Le optimes catillane d'ait iden cichion. Benay, o'un price le roi de ne past touver marciasqu'il défende passer de la ville totte qui serait decisaire au service de sa maione, et premetait de ne posit tiere da tobichami répondi que son quarter reinal dans tout le camp.

Le roi svait enumené h cette campagne tonte sa cours, qui émerarbaille les hous Flamands. "Tout es que vous avez vu de la magnificance de Salomon et de la grandere du rei de Perse, écrivait à Bausy-Rabuit le conste de Coligor, n'est pas comparable à la pompe qui accompagne le roi dans sou voyage. On ne voit passer par les rues que panaches, qui habits dorrés, que charios, que unites superfement harraciles, que characte, que plouses l'roides de fin or . — sont parits avec des équipages songresus, ajonais Mane des Bouchet; co cumpte trente mille chevanu. Seuelmenta le se équipages. son

En trois mois la province entière fut soumise, Aux approches de l'hiver, on proposa un armistice aux Es-



Louvois fait arrêter le courrier. (Page 203, col. 1.)

pagnols: le gouverneur des Pays-Bas, Castel-Rodrigo, le repoussa avec hauteur, en dissant que cette suspension d'armes serait accordée par la nature, et qu'il n'avait pas besoin de la recevoir comme une grâce d'un ennemi. Cet accès de fierté, qu'il avrait falls sostenir par des forces imposantes, fut puni de la perte d'un nouveau territoire.

• On c'atit plongé dans les divertissements à Sainfermain, dit Volsire, lorqué au cœur de l'hiver, au mois de janvier 1668, on fut étoné de voir des troups marber de tous côtés, aller et revenir sur les chemins de Champagne, dans les Trois-Evéchés : des trains de Champagne, dans les Trois-Evéchés : des trains de Taillerie, des chariots de munitions s'arrêticatest, sons divers présettes, dans la voute qui même de Clampagne en Etongogne. Cette partie de la France était

remplie de monvements dout on ignorai la canvo. Les étrangers par instêré, el les contribuns par crinosité, el formations par crinosité, s'épaisaisent en conjectures; l'Allemagne était alarmés : s'épaisaisent en conjectures; l'Allemagne était alarmés : d'existinconna la hort le muelle. Le servet dans les conspirations s'à jamais été mienz gardé qu'il le fat dans cette entrepresse de Loins XIV. Estable, le a l'étrier, il part de Sama-téremain avec le jeune duc d'Enghien, doitiens étaitent la colois XIV. Estable, le l'étrier, d'estable de l'étrier de l'é

est soumise en trois semaines; et le conseil d'Espagne écrit an gonverneur « que le roi de France anrait dû eevoyer ses laquais prendre possession de co pays, au

lien d'y aller en personne. »

Mais aussi les précantions avaient été minutieusement prises, et le prince de Condé n'avait pas craint de demander dans les derniers jours des préparatifs qu'on arrêtat la poste. Louvois rend compte lui-même à M. le Prince du moyen qu'il employa : « L'ordinaire de Dijon, qui partit hier de Paris, s été volé, par mon erdre, au près de Villeneuve-Saint-Georges. Les paquets dont était chargé le courrier seront repportés, la nuit de mardi à mercredi prochain, dans la boite de la grande poste par un homme inconnu. De cette sorte les lettres de Dijon n'arriveront qu'après Votre Altesse, et le public n'en souffrira pas, puisque les lettres de change et les autres pièces origineles et importantes qui pourraient être dans la malle du courrier seront conservées. Pour ce qui est du courrier de Bourgogne qui devait partir samedi, à midi au plus tard, je le ferai arrêter jusqu'au dimanche matin, et le maitre du bureau adressera à Lyon le paquet pour Dijon, Besançon et Dôle, et à Dijon, le paquet pour Lyon, et par cette méprise simulée, l'on gagnora beaucoup de temps. Voilà tout ce qui m'a été possible de faire en exécution des ordres de Votre Altesse. » Cette guerro si courte et où les sièges durèrent si peu, fut marquée par un plaisant épisode. On craignait d'être retardé par le siège de Dôle, place assez forte. Le comte de Grammont, courtisan spirituel et gai jusqu'à le témérité, offrit « de prendre la ville avec des mots. » Le moyen n'était pas coûtenx, on consentit. Le comte s'approche d'une porte : il répond aux menaces par des plaisanteries; les fusils s'abaissent, il plaisante encore. Cette folie si brave étonne les soldats, qui trouvent l'homme et le spectacle amusants. Pendant quatre heures, c'est un assaut de quolibets. Grammont a soif ; on lui dunne à boire; il récompense généreusement le messager. Bientôt on lui ouvre la porte. Il se fait conduire aux principaux bourgeois, qu'il embrasse en se nommant. « Il exalte la puissance du roi, ses vertus magnanimes et sa redoutable colère; il pcint les horreurs de l'assant etsex suites. « N'est-ce pas, s'écria-t-il, une épou-· vantable opération que d'être passé tout vif au fil de · l'épée? Et comme Besancon se rejouira de la prise, de « la ruine de Dôle! » Le comte s'arrête, il a touché juste; les Dôlois outquelque courage, mais ils unt avant tont la haiue de Besançon. L'idée de voir transférer à cette rivale odiense lenrs privilèges et leur parlement les émeut ; ils desuandent à délihèrer ; le lendemain ils capitulent. Le comte de Grammont avait tenu sa promesse. » (C. Ronsset, Hist. de Louvois, t. I, p. 136.)

Gependant ces rapides succès inquitérent les États voisies, surfout la Hollande: elle coudet en cinq jours, avec l'Angleurre et la Suède, la triple allissee de la Haye, qui offit sa médiation à la France et l'imposa à l'Espagne. Turenne, Condé et Vaubns voulsient quoi ni en tits comple, et premattaient le comple de serie, qui ni en tits comple, et premattaient le comple de serie, par en la comple de serie de l'authe production de l'autherne de l'

de mourr, et il n'avait pas d'héritier. L'emperaur et le roi de France venaient, dans cette pérsions, de convenir entre ent du partage de la menarchie espanole. Louis sed tiqui l'était insuité de combattre pour quét entre d'attendre par venir entre de traité d'Attendre Chappile (è mei 1608, qui hi reprit le traité d'Attendre Chappile (è mei 1608, qui hi reprit Plandre. Le raisonnement eti été juste si le roi d'Espape fait mort he comensit; unes se moribond mit treate-deux années à mourir, et l'occasion perdue ne se retrouva plats.

Cette paix n'était ni du goût de Turcnne ni du goût de Louvois. Cependant ce dernier, au lieu de se perdre en récriminations, profita des positions que l'armée occupait dans le duché de Luxembourg, dans le Limbourg et la Gneldre, pour en retirer certains avantages qui ne nous paraitraieut plus de bonne guerre. Avant de se replier. le général (c'était le duc de Luxembourg qui devait s'illustrer plus tard per des services plus honorables), retardant la publication de la paix, se mit à rançonner la contrée et fit une récolte de cinq cent mille écus. Aussi reçut-il les plus chaleureuses félicitations de Lonvois : « Quoique le roi , lui écrivit-il. soit fort persuadé que vous l'avez bien volé dans le pays d'où vous revenez. Sa Majesté a été si satisfaite de l'état que lui a onvoyé M. Carlier, et de ce que vous lui avez laissé, qu'elle a trouvé bon de vous donner deux mille écas. »

### S 3. GUERRE DE BOLLANDE.

Louis no pardonna pas ana Hollandais. Il avait de chequid da la fierd tour ripublication de leur ambasnadera, Van Benningson, écheria d'Annéredam, dans les cadera, Van Benningson, écheria d'Annéredam, dans les Als perciols du ril; lu dirait un jour de Lémene. — J'ignore ce que veut le roi, e/poudi-il; je considère ce qu'il peut - Louis, ViX ya palignait neurore de l'innolence de laure jarreliere, et surviou de mobililes injulence de laure jarreliere, et surviou de mobililes injupredendait à la cour de Frence que Von Benningen s'unit fait représenter avec catte légende : In composet une settir si d'allusou fibensaite à l'emblème que Louis XIV s'était chois : un solui derdant ses parleries impart - que ces enus pour deréste : Nor

Mais si ris absolta qu'on soit, co ne met pas l'Europee n' fina pour de telles misères. Co que des historiess out appele une guerre de médaliles, c'est-à-dire de ressentiment personale, fit aussi aus guerre de Larifs. Louis XIV à aimait pas, sans aud donte, ces répablicains opreulleurs qui deviaired, historii-li, leur salit à assa ancières; mais Colhert d'éct-siait ces rivaux de de une ofices tre pouser non marchands h' fair cest moisses leurs transports. Les Hollandais, attaqués par de satifs, es dérécairent par de satifs, es dérécairent par de satifs, es dérécairent par des sartaes sur nous

1. Il est maintenant constaté que cette médaille n'a jamascaide, (voy. Ciment), Hainier de Colleyt, p. 200, note 2, d'ageste des dépéchers manuerires, Quant la la devise du rois. Not d'ageste des dépéchers manuerires, Quant la la devise du rois. Not partieur imparent de constant de la constant de la collection de la collec vins, nos eaux-de-vie et les produits de nos manufactures (1628). « C'est un pas bien hardi pour les États, écrivit aussitôt Colhert à notre ambassadeur à la Haye; vous verrez dans peu qu'ils auront tout lieu de se repentir. »

Louvois, de son côté, estimait que « le véritable moyen de parrenir à la conquête des Pays-Bas espagnols était d'abaisser les Hollandais et de les anéantir. Ainsi, pour cette fois, le ministre des finances n'était point trop contraire aux plans du ministre de la guerre, et le roi était de lui-même tout porté, par ses ressentments, à les accepter. Guerre impolitique cependant, qui renversait tout le système d'alliance fondé par Henri IV et Richelieu sur les Extas protestants, qui dé-



Ac course de brammont à Dobe (1968). (Page 263, cot. 1.)

tournait nos coups de seul adversaire que nous eussions alors intérêt à frapper, et qui nous condinisait imprudemment loin de notre froutière, au delà du Rhin inférieur, en un pays inutile à prendre, impossible à garder, tant que les Espagnols resteraient à Bruxelles.

Louis s'occupa d'abord de dissoudre la triple al-

liance. Il ne fut pas difficile de ramener la Suède, cette ancienne amie de la France: ce fut l'affaire d'un subside annuel de 1.500 000 écns. L'Angleterre aurait bésité d'asantage si elle avait été consultée, mais Louis XIV ne s'adressa qu'à son roi. Charles II, nourir comme tonte sa famille dans les idées du pouvoir abcolo, voulait gouverner sans le Parlement, et, pour

trouver l'argent dont il avait besoin, il se laissa pensinner per la France. En quatre années seulement, il requi 8 millions de livres, qui en feraient plus du double aujonarl'bui. Le plénipotentiaire des deux rois fui une princesse de vingt-six ans, Henriette, seure de Charles II, et femme de Philippe d'Orléans, appelée commanément Madame \*

Un de ses contemporains et de ses confidents, nn de cenx qui l'ont le mieux connu nous en trace ce charmant portrait : « Elle avait l'esprit solide et délicat, du hos uesa, conasisuat les choses fines, l'Ime grande et piase, échire veu tout eq qu'il Muniria fire, mais quelquefesis ne le faisant pas. Elle mélai dans toute sa conversation une doucer qu'on ne trovati point dans toutes les autres personnes royales. Ce n'eu pas qu'elle etit moiss de majest, mais elle en avavit user d'une manière plus facile et plus touchante, de sorte qu'avec tant de quallès toutes drivines, elle ne haisast pas d'être la plus humaine du monde. On c'ôt dit qu'elle yappropriail les couras, au lieu de les laisaser en common, at

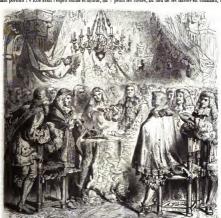

Traite d'Ais-in chape se (2 mes 1008).

c'est ce qui a aisément donné sujet de croire qu'elle était bien aise de plaire à tout le monde et d'engager

I La quittance se trouve dans les Nigoccisions relatives à le securion d'Espois, part V, section , per N. Nigocci.

2. Il flut connaître les itères honorisliques deut en se versit de la contraint de la consecuence de la contraint de la co

Monsieur le Premier, etc.

soules sortes de presonose. Pour les traits de son visage, on eine voip and sis alculevé; elle avail les yeux vifs sans être redes, la boocho almirable, le net perfait. Son sieux diai blance ein die de la qu'auxoi blen que son lune, son esprit animait tout son corps. Elle en avai lune, son esprit animait tout son corps. Elle en avai lune, son esprit animait tout son corps. Elle en avai lune, son esprit animait tout son corps. Elle en avai lune, son esprit animait tout son corps. Elle en avai lune per la son de la son de la souvent en pur don la tunt de personne indigues et qu'a souvent en pur don la tunt de personne indigues et qu'a cata convenaisent que chez les autres il était copie, qu'il n'était ceignique d'une Madauer, enfin, quiconque qu'il n'était ceignique d'une Madauer, enfin, quiconque l'approchait demeurait d'accord qu'on ne voyait rien

de plus parfait qu'elle.

· On prit pour prétoxte du passage de Maslame en Angleterre un voyage que le roi voulut faire dans ses conquêtes nouvelles vers Dunkerque et vers Lille, La pompe et la grandeur des ancieus rois d'Asie n'approchaient pas de l'éclat de ce voyage. Trente mille hommes précédèrent ou suivirent la marche du roi : les nns destinés à rentorcer les garnisons des pays conquis, les autres à travailler aux fortifications, quelques-uns à aplanir les chemins .... Le roi, qui voulait gagner les cœurs de ses nouveaux sujets, répandait partout ses libéralités avec profusion ; l'or et les pierreries étaient prodigués à quiconque avait le moindre prétoxte pour lui parler. La princesse Henriette s'embarqua à Calais pour voir son frère, qui s'était avancé jusqu'à Cantorbery. Charles, seduit par son amitié pour sa sour et par l'argent de la France, signa tout ce que Lonis XIV voulait et prépara la ruine de la Hollande au milien des plaisirs et des fêtes. » (Mignet.)

Charles II, dans le traité de Douvres (juin 1670) se déclare résolu à se réconcilier avec l'Église romain-, et Louis XIV s'engage à envoyer 6000 hommes en Angleterre, si l'abjuration du roi amène quelque trouble, et à lui fournir au préalable 2 millions de livres, ce que le cahiuet de Versailles appelait les deux millions

de la catholicité.

Mada:ue mourut au retour de ce voyage : elle était à la fleur do l'âgo et de la beanté. Nons revieudrons vors cette douce figure et sur cette mort dramatique pleurée si éloquemment par Bossnet.

A la même époque, de Lionue renouvelair les traités avec l'euperent et les priuces de la lique du Rhin, qui promirent leur neutralité ou leur coopération. Ce fut le dernier triomphe de cet habile diplomate; il mourut en 1671, et fut remplacé par Armault de Pomponne.

## S 4. PASSAGE DU PHIN; INVASION DE LA HOLLANDE.

Cette campagne diplomatique, qui retournait contre la Hollande la triple alliance de la Haye, était terminée en 1671. An printemps suivant, les hostilités éclatèrent. Trente vaisseaux de 50 à 78 cauons allerent joindre la flotte auglaise, forte elle-même de soixante navires de haut bord, et commandée par le duc d'York. On réunit 90 000 hommes de Sedan à Charleroi : l'évêque de Munster, l'électeur de Cologne, d'autres princes allemands en fournirent environ 20 000. Le roi conduisait en personne cette magnifique armée. Condé, Turenne, Luxembourg, Chamilly commandaient sons lui; Vauban devait prendre les villes, Pellisson écrire les victoires. A un tel ennemi, que ponvait opposer la Hollande? Elle avait pne marine formidable; des amiranx regardés jusqu'alors comme les premiers de leur siècle, Tromp et Ruyter; de riches colonies, un commerce immense ; mais elle avait négligé ses armées de terre. souvent dangoreuses dans une république; elle pouvait à peine compter sur 25 000 miliciens, mal équipés et sans disciplino. « Leur cavalerie était composée, dit Gourville, de bourgeois qui ne sortaient jamais de leurs maisons. » Les 20 000 hommes que lui promettait l'électeur de Brandebourg, son seul allié, étaient à la fois bien foin et bieu insuffisants. Des divisions intestines l'affaiblissaient encore. Le stathoudérat avit dispare quand la guerre contre les Espagues à était templar et la hongroisite, pendant la pair, avait renaplare le parti militaire et fait revirre les formes républicaires. Il y avait donc dons partis : l'audirigé par Jean de Witt, grand pensionnaire ou suprême magistrat de Hollande, était tout dévoire à la cause de la visible liberté; l'autre vouhait rétaibir dans les chargeme de ses ancières le jeune prime d'Orange; et, tirant profit du danger présent, le fit nommer capitaine générel à l'Ego de singt-dens nas.

Cette guerre pour laquelle on avait fait des préparatifs formidables effrayait bien des esprits. On se sonvenait que la Hollande avait résisté un demi-siècle à toutes les forces de l'Espagne. - Quelle guerre, écrit Mme de Sévigné, la plus cruelle, la plus périlleuse dont on ait jamais oui parler, depnis le passage de Charles VIII en Italie. On l'a dit au roi, l'Yssel est défeudu, et hordé de deux cents pièces de canon, de soixante millo hommes de pied, de trois grosses villes, d'une large rivière qui est encore au devant. Le comte de Guiche, qui sait le pays, nous montra l'autre jonr ectte carte chez Mine de Verneuil; c'est une chosc étonnante. M. le Prince est fort occupé de cette grande affaire. Il lui vint l'autre jour une manière de fon assez plaisant, qui lui dit qu'il savait fort bien faire de la monnaie. « Mon ami, lui dit-il, je te · remercie, mais si tu sais une invention pour nons faire passer l'Yssel sans être assommés, tu me feras grand « plaisir, car je n'en sais point.... » Aussi, pour nne pareille campagne, Louis XIV avait-il tenu à s'entonrer des hommes les plus habiles, et passait pardessus toutes les considérations d'age, do naissance on de dignité. Il comprenait l'importance de l'unité dans le commandement, et ordonna à tous les maréchaux qui se trouvaient à l'armée de Turenne de se soumettre au grand capitaine. Deux maréchaux, se refusant d'ohéir à un plus jeune qu'eux, enconrurent la disgrâce du roi; cet acte est un de cenx qui honorent le plus Louis XIV. - Le roi parla à M. de Bellefonds, et lui dit que son intention était qu'il obelt à M. de Turenne sans conséquence. Le maréchal, saus demander du temps (voille sa faute), répondit qu'il ne serait pas digne de l'honneur que lui avait fait Sa Majesté s'il se déshonorait par une obéissance sans exemple. Le roi le priz fort bonnement de songer à ce qu'il lui répendait, ajontant qu'il souhaitait cette preuve de son amitié, qu'il y allait de sa disgrace. Le maréchal lui dit qu'il voyait bien qu'il perdait les honnes grâces de Sa Majesté et sa fortune, mais qu'il s'y résolvait plutôt que de perdre son estime; qu'il ne pouvait obéir à M. de Turenne sans dégrader la dignité où il l'avait élevé. Le roi lui dit : « Monsieur le maréchal, il faut donc se séparer. » Le maréchal lui fit une profonde réverence et partit. M. de Lonvois, qui ne l'aime point, lui expédia tout aussitôt nn ordre d'aller à Tours. Il a été rayé de dessus l'état de la maison du roi : il a ciuquante mille écus de dettes au delà de son bien ; il est abimé, mais il est content; et l'on ne doute pas qu'il aille à la Trappe.... » Créqui fut également disgracié.

Ou pouvait attaquer los Provinces-Unies par deux côtés : par la Meuse ou par lo Rhiu. Sur la Meuse, on trouvait Maestricht, ville très-forte qui arréterait l'arunée. Tureune proposa de suivre la Meuse jusqu'amprés de Maestricht; la, de se diriger vers le Rhin et de le longer sur la rive droite. Les Provinces-Unies seraient ainsi tournées et attaquées au cœur de leur puissance.

On mivil cet itinfezire en passant sur les terres de l'evèque de Lièçe, notre allié, pour ne pas violer le territoire espagnol des Pays-Bas; puis sur la rive droite du Rhin, de Wesel à Toll-Huys. « La, des gens du pays informèrent le prince de Conde que la scheresse de la saison avait formé nuel. L'abord écui aisé: on ne voyait de l'autre côté de l'eau que 400 à 300 caulières et

deux faibles régiments d'infanterie sans canon. L'artillièrie françaire les foudroyaire elle nont. Tandis que la maison du roi et les meilleures troupes de cavalerie passèrent, sans rispee, au nombre d'ensiver 15000 hommes, le prince de Condé les côtoyait dans un batean de cuivre. A peine quelque cavalière hol landais entrèvent dans la risètre pour faire semblant de combattre, list s'enfuirest l'insaint d'après devant in multitude qui venait à eux. Leur infanterie mit anssivéb ble sie sames et demands la vic. On ne perdit dans



Madame et Charles II. (Page 206, col. ).)

le passage que le comte de Noçuet et quelques cavaliers qui, étant écartés du pré, se mayèrent, et il ai y an-rai un personne de tute dans cette journée nan Firmari un personne de tute dans cette journée nan Firmari un personne cod journée des de Longeuville. Ou de qui avjuste producte de journée de l'ougeurité pour partie par publie la rie les commissi qui demandaires à personne de vie, en leur crisant : Point de quarrier pour cette co-roullet II una de comp une de leurs oficiere. L'infination-rie bollandaire, désemplées, reprit à l'instant sea armes et fit une décharge dant le une de Lourneville et de Lourneville et et fit une décharge dant le une de Lourneville et de la controlle et de Lourneville et de Lourneville et de la controlle et de la controlle et de Lourneville et de la controlle et

tué. Un capitaine de exulerie, qui ne s'était point enfait avec les autres, court au prince de Condé qui mouisit alors à cheval et sortaut de la rivière, et lu appries ons pisoles à la tière. Le prince, par un mouvement, détourna le conp qui lui fracassa le poignet. Condé ne recqui junaisq que cette blessure. Les Français et le proposition de la configuration de l

« Tel fut ce passage du Rhin , célébré alors comme

to de Congle

un des grands événements qui dissent occuper la mémoire des hommes. Cetair de grandeur, dont le roi relevait toutes ses actions, le honbeur rapide de ses conquetes, la spleadeur de son rèque, l'hóditre de ses couritants, est le gout que le peuple, et aranou les Parisiens, out pour l'exagération, joint à l'ignormace parisient, out pour l'exagération, joint à l'ignormace ville, nont pols di regarder à Phritis passes du Bhin comme un profige qu'on exagérait accres. L'ocision commune tait que toute l'armée avait passée ce fleuve à la mage, en présecce d'une armé restranchée et l.

malgré l'artillerie d'une forteresse inoprenable appelés le Tholus. Il était très-vrai que rien n'était plus imposant pour les ennemis que ce passage, et que s'ils avaient eu un corps de bounes troupes à l'autre bord, l'entreprise était très-périlleuse. « (Voltaire, Siècle de Louis XIV.)

On consalt l'épitre de Boileau au roi, dans laquelle, par nne allégorie trop poétique, il montre les Naïades tremblaut d'effroi et le Rhin obligé de se soumettre an dieu nonvean qui vient troubler la tranquillité de ses ondes. Quinze années plus tard, Bossnet disait encore,



dans l'Oraison funière du prince de Condé : « Laissons le passage du Rhin, le prodige de notre siècle et de la vie de Louis fernad. « L'enthousisme, c'ependant, oe fint pas si vif chez tont le monde. Mime de Sévigné, la première émotion passée, rabat heancomp de son admiration et raconte fort bien ce passage, devenu à tort si c'élèbre.

Vons devez avoir reçu des relations fort exactos; elles vous anront fait voir que le Rhin était mal défendu : le grand miracle, c'est de l'avoir passé à la nage. M. le Prince et ses Argonautes étaint dans un bateau; les premières troupes qu'ils rencontrè-

rent au delà demandainet quariier, quane le malheur voinit que M. de Longereitle, qui sans doute ne l'entendit pas, s'approche de leurs retranchemetts, et, possi d'une bouillante ardeur, arrive a la barrière où il tuu le premier qui ue trouve sons sa main; en anême temps, on le perce de cinq ou sixcoupe. M. le Duc le mit, M. le Praces sait son file, s'elle de la companie de la companie de la companie de la file la tuerie, qu'on armit, comme von voyet, ribebien étité si l'on avait su l'envie que ces gens-lha svaient des rendre.

« Le comte de Guiche a fait une action dont le suc-



131

111 - 27

ch le couvre de gloire; car, si elle elt tourné autrement, il ett été ernimie. Il se charge de reconsultre ai la rivière ou godable; il dit qu'oui; elle ne l'est pas; qu'en le comment de la comment de la comment de la comment gre; il est trai qu'il passe le premier c'est ne s'éct jamis hasardé, cela reunit; il euveloppe des condensa et les force à le croudre. Le chemiter de Nantouilles duis tumbé de cheval : il u an fond du l'eux, il revient, d'un cheval, il s'y attache : ce cheur le Mantouille d'un cheval, il s'y attache : ce cheur le mine à hord, il moste anr le cheval, se trouveh la mèlée, recoi deux comp dans son chapeau, e treviens galland. Voils quel et d'un sandonie qu'en de la contraire de la comment de la comm

Napolon, dana sea Memoirea, us paratage pas non plan Tenthumisarus de Boileau et de Bossuet : Le passage da thian est une opération militaire de quaranthe parathe par

Le Rhin franchi, la Hollande fut ouverte à l'invasion. Les provinces d'Over-Yssol, de Gueldre et d'Utrecht se soumirent sans essaver de se défendra : il n'y avait guère d'heures dans la journée où le roi ne reçût la nouvelle de quelque conquête. Un officier écrivait à Tureune : « Si yous youlez m'envoyer cinquante chevaux, je ponrrai prendre avec cela deux ou trois places. » Quatre soldats furent un instant maitres de Muyden, la clef d'Amsterdam, parce que les écluses qui permettent de mettre sous l'eau les environs de cette capitala s'y trouvent. « L'épouvante fut si grande, dit Gourville, que les juifs d'Amsterdam me firent dire qu'ils donneraient denx millions à M. le Prince s'il voulait sauver lenr quartier. . Les généraux, appelés an conseil, proposaient de marcher sans retard sur cette ville; Louveis aima mieux laisser des garnisoos dans les places : l'armée s'en trouva affaiblie, ses opérations retardées et le conrage des Hollandais relevé.

· La république des Provinces-Unies, déjà déponillée de la moitié septentriouale de son territoire, paraissait perdue. Le prince d'Orange avait été rappelé en tonte hate par les États généraux pour convrir, avec sa petite armée, la province de Hollande où siégeait le gonvernement, où se conservait le dernier espoir de l'iudépendance et qui tremblait à l'approche de l'invasion.... Dans le péril où se trouvait la république, on appela à sa défense les flets de l'Océan, contre lesquels on luttait avec tant de patience et d'industrie depuis plusienrs siècles, et ou leur livra le riche territoire qu'on avait conquis sur eux. Les bourgeois d'Amsterdam ouvrirent les éclases de Muyden, et la mer envahit et couvrit leurs belles prairies. Ce patriotique exemple fat imité plus tard par les autres villes qui pouvaient se placer derrière ce redontable abri. Entourées par l'inondation, elles s'élevèrent du milieu des eanx

comme des lies, et les vaisseaux vinreut majestueusement se ranger antour d'Amsterdam. » (Mignet.) La gnerre maritime avait été plus favorable. Ruyter,

La guerre maritime avuit été plus favorable. Ruyter, secondé par un des frères de Witt, alla, avec sointesecondé par un des frères de Witt, alla, avec sointedouse vaisseaux et envirou soirante-dit frégates, chercher la flotte amplaise, forte de quatre-vinçuis de làtiments, en vue de la baie de Sonthwold, entre Harsivité et Yarmoub. Le signal du combat ne fut pas plubié donné, que Ruyter se diriges droit sur le vaisseau amiral ennemi, monté par le due d'York.

« Voilà notre homme, dit-il à son pilote. — Monsieur, vous allez le rencontrer, » répondit

celui-ci en ôtant respectueusement son bonnet La lutte fut acharnée entre les denx amiraux. Le duc d'York dut transporter son pavillon sur le Saint-Michel, puis sur le Londres. Sur toute la ligne, le combat dnra depuis sept heures dn matin jusqu'au concher du soleil. - Corneille de Witt, malade, mais s'élevant au-dessus des infirmités du corps par la fermeté de l'âme, se fit porter sur le tillac de Ruyter. Là, ce représentant de la sonveraineté des États généraux. après avoir exhorté les matelots at les soldats à bien remplir leur devoir, s'assit sur un fautenil comme un magistrat sur son siège, entouré de ses gardes marines la ballebarde à la main, et il resta tout le jour sous le fen de l'ennesoi. Trois de ses gardes furent tués auprès de lui, il les fit jeter à la mer, et, tout euveloppé de fumée, il demenra calme et immobile sur le pout jusqu'à la fin du combat. » (Mignet. )

Gette hatsille, quoique indicisse, empécha l'invasion marinime qui, en se joignant à l'invasion erritoritale, aurait readu infaillible la perte des Provinces-Unies. Les États, espendant, effraça de cette guerre terrible, nescoirent. M. de Uroch fait envoyé Latoni XIV et l'entre de la commentation de la constitución de la constitución

la rivolution populaire qui convait depuis longtemps. Le pari militaire pri le deasus et fi rétabilir i estationaderat en faveur du prince d'Orange (8 juillet). Majbaserusement cette révolution fat souillée par de banteux curés. Les deux fivreu de Witt, accusés de banteux curés. Les deux fivreu de Witt, accusés de banteux curés. Les deux fivreu de Witt, accusés de louteux curés. Les deux fivreu de Witt, accusés de louteux de la complexité de tant de misères. «L'aveuple multiude, qui avait dougetmes shairié le grand peutounaire et qui international de misères. «L'aveuple multiude, qui avait dougetmes shairié le grand peutounaire et qui international de misères. «L'aveuple multiude, qui avait dougetmes du productive le production de la prospérié et la production de la production

nèrent contre lui et contre son frère. »
Une tentatire d'assassinat coutre les deux frères avait déjà échoué. Leurs ennemis reconrureut à d'autres moyens, et c'est ici que se mostre la main des auis du prince d'Orange et du prince lui-même, sur la mémoire duquel la mort des de Witt doit peser éternelle-

meut. Ce noble Corneille de Witt, qui venait d'affronter si courageusement les boulets à la bataille de Sonthwold, fut accusé de conspirer contre la vie de Guillaume d'Orange et jeté dans les prisons de la Haye. Point de preuves contre lui, on a recours à la torture pour obtenir nn aven. On lui serre les pieds entre deux planches appelées brodequins. . Corneille, irrité, menace le bourreau de le frapper. « Vous vous plsignez déjà, lui dit celui-ci, ce n'est rien encore : vous feriez mieux d'avoner. . En même temps, lui ayant attaché un poids de cinquante livres à chaque orteil avec nne ficelle pleine de nœuds, il lui tourna les bras en arrière, l'enleva et l'agita d'une manière terrible. Les iuges entrèrent ence moment et lui dirent : « Confessez votre crime. . Le ruard (c'était son titre de fonction), rassemblant tentes ses forces, s'écria : « Quand on me couperait par morceaux, on ne me fera pas avoner une chose à laquelle je n'ai jamais pensé! » On l'étendit alors sur une table, et, pendant qu'il citait ses juges devant le tribunal de Dien, on lui serra la tête entre quatre chevilles de fer; mais cet homme, d'un invincible conrage, s'éleva jusqu'au bont, par l'énergie de la volonté et le besoin de ne pas trahir son innocence, an-dessus des angoisses et des accablements de la donleur. Il récitait les vers d'Horace, où le poête latin célebre la fermeté d'âme du juste qui triomphe de la fureur des hommes, que n'ébranlerait pas même la chnte de l'univers. Les juges, confondus par tant de fermeté et manquant de prenves, ne purent condamner Corneille de Witt : ils ne voulurent cependant pas l'absondre, et le bannirent. Ce n'était pas l'affaire de ses ennemis, qui désiraient la mort des deux frères. Par nne ruse odieuse, on attira le grand pensionnaire dans la prison, en lui disant qu'on allait délivrer son frère et qu'il vint le chercher. « En arrivant à la prison, il la trouva gardée par deux cavaliers et deux bourgeois sous les armes. Dès que le ruard le vit entrer dans sa chambre, il s'écria : « Ah! mon frère, que venez-vous faire ici ? - Quoi ! lui dit Jean de Witt, ne m'avez-vons pas envoyé chercher? - Non, répondit le ruard. - Alors, reprit avec calme Jean de Witt, nous sommes perdus.

Pendant que les deux frères délihéraient sur ce qui lenr restait à faire, Tichelaar, le calomniateur de Corneille, ameutait le peuple. « Jean de Witt, alarmé de ce tumulte, essaya s'il serait encore temps pour lui de se retirer. Il se fit ouvrir la porte de la prison ; mais les nourgeois qui la gardaient lui barrèrent le passage, et le penple, en le voyant, cria : « Tirez sur lui ! tirez sur lni ! » La porte înt aussitot refermée, et Jean de Witt, devenu prisonnier à son tour, retonrna anprès de son frère » Les États anvoyèrent demander des troupes au camp du prince d'Orange, pour apsiser la sédition. Ces tronpes ne vinrent pas, et la cavalerie qui se trouvait dans la ville ne pnt qu'avec beancoup de peine contenir les furieux et les milices bourgeoises qui les sontenaient, Le procureur fiscal mit une garde anprès des deux frères, ponr veiller à leur sûreté. Jean de Witt lisait la Bible à Corneille, sonffrant encore de la torture qui l'avait brisé.

La foule impatiente courut chez les conseillers, pour exiger la retraite de la cavalerie. Le bruit que les matelois etles paysans marchiaett sur la Hays ponnt la piller servitles desseins des factieux. L'ordre futdonnéan comte de Tilly des porter, avec as troupe, aux ponts-levis de la ville. Cet ordre fut l'arrêt de mort des frères de Wit. . Dès que la cavalerie en tiguité, servi quatre heures, sa position, les compagnies bourgeoises qu'elle avait tennes éloignées de la prison s'avancèrent, ivres de bière, d'eau-de-vie, et avides de sang.... La porte, brisée en partie, commençait à céder sous les coups de ces furieux, quand le geôlier effrayé l'ouvrit et leur livra passage. Les assassins montèrent en foule l'escalier et se précipitèrent dans la chambre des prisonniers. Le ruard, en rohe de chambre, était toujours étendn sur son lit, et son frère, en manteau de velours, était assis auprès de lui, lisant la sainte Écriture. Un orfévre, nommé Verboef, qui s'était fait remarquer depuis le matin parmi les plus emportés, courut au lit du ruard, en tira les rideaux avec violence et cria : « Traitre, « prépare-toi, tn vas mourir! » Corneille de Witt se releva, les mains jointes et dans l'attitude d'un homme priant Dieu. Au même moment, l'un de ceux qui venaient d'entrer lançs contre lui un coup de crosse de fusil qui brisa les colonnes du lit et ne l'atteignit point, Son frère, ayant voulu intercéder pour lui, reçut à la tête une blessure qui le couvrit de sang. Malgré les efforts des bourgcois à la garde desquels ils étaient confiés, et qui s'étaient laissé toucher par leur malheur et leur courage, ils furent entrainés hors de la chambre Sur le haut de l'escalier ils s'embrassèrent, et tandis que le ruard descendait lentement, appuyé snr son frère, il fut frappé avec tant de violence, qu'il roula tous les degrés jusqu'à la porte. » On voulait les trainer jusqu'à l'échafaud, mais la rage du penple n'eut pas le temps d'attendre. Le ruard fut terrassé à la porte de la prison et la foule sanguinaire se jeta snr lui pour l'achever. Jean de Witt fut blessé également. • Dans ces moments extrêmes, il n'avait rien perdu de la fermeté de son esprit et de la constance de son âme ; blessé, meurtri, mourant, il se releva sur ses genoux, tendit les mains vers le ciel et ouvrit la bouche pour prier Dieu, quand un de ses assassins le renversa sur le dos, lui mit le pied sur la gorge et lui tira un coup de pistolet dans la tête.

Le peuple, non content de la mort des deux frères, omtrages leurs cadevace. « Il les dépoulla entièrement, les trains à travers les rues jusqu'à l'échafand, et lb, en présence d'un patter protesant, le sombre et violent Simon Simonides, qui sassistait à ces horribles arches et les encourageait, il les suspendit par les pieds avec des meches de mougaget al défaut de cortes, dos à dos, à tête en has, les mutils d'une mazière révoluait et ne les shandonns qu'à près avoir assouri sur ext toute se rape. »

La dictature militaire, confiée au prince d'Orange, donna aux affaires une face toute nonvelle. Louis XIV, ne trouvant plus rien à faire dans un pays inoudé, retourna's Saint-Germain. Turenne et Luxembourg restèrent en Hollande, où ils firent nue guerre de siége et de partisans, Cette guerre prit un caractère atroce. Louvois, prévoyant déjà qu'on ne pourrait garder le pays, permit d'y tout prendre et à pen près aussi d'y tout tuer. On pille, on brûle. Luxemhonrg, dans unc de ses dépêches, écrit à l'implacable ministre : « J'euvoyai, il v a trois jours, M. de Magneline pour châtier des paysans qui avaient tiré sur un de nos partis ; il ne les trouva pas assemblés, et ainsi il fut contraint de brûler seulement leur village; et comme ce fut la nuit qu'il y arriva et que les maisons de ce pays sont for combustibles, il est vrai que rien ne s'est sanvé de ce qui était dedans, chevaux, vaches, et, à ce qu'on dit, assez de paysans, femmes et petits enfants. . En vain Condé représente « que le profit qu'on tire de ces exécutions ne vant pas l'aversion cruelle qu'on s'attire; » Louvois répond qu'il est utile de faire crier les particuliers pour les amener à traiter aux conditions qu'on voudra. Mais « les Hollandiss étaient endablés à ne point faire la paix, et ils crièrent si bien, que l'Europe les entendit et s'aments pour les sauver. »

Pendant que Guillaume envoyait des ambassadeurs tous les souveriais, l'hiven a trarbait pas les bostilités. Luxembourg armait ses soldats de crampons et marchait sur la glace vers Leyde et la Haye. Il échoça, mais sa veugeance retouble sur deux houger, Boderyvo et Swammerlain, riches et hien peuqles, semblables à nos villes de grandeur médiocre. Luxemburg les hrdia. Cette crausté, dit Volaire, laissa une impression si profonde, que plus de quarante ans après j'ai vu les livres hollandais dans lesquels un apprenait à lire aux enfants retracer cette aventure et inspirer la haine contre les Français à des générations nouvelles. »

Oppositut les négoziations de Grillaume aboutissient. L'électure de Brandchoury é s'annacii pour se pision à loi. Turenne, malgre les approches de l'hirre et les oriters timides de Louvits, passa le Rhin, et par une marche harbité s'engegea à travers! Exapire jusqu's quelques lieres de l'Elle. Il fir reculer l'electur, dissays aes troupes sans combat et le força d'enviyor de ambasadeurs traiter de la pair à Saint-tiermain (juin 1673). Cets une des belles campagnes de Turenon.

Mais cette expédition en Allemagne avait découvert



Assassual de Jean et de Corneille de Witt. (Page 211, col. 2.)

poindre à l'électeur, il laissa Lusenbourg maçonner cruellement le pays d'Urecle, et vin invasur Chatterio la 15 décembre. L'agistain fut grande en France; le rois serpégarà à marcher lui-chaes en secours de la place; naix elle fut sauvée par son gouverneur de Montal, qui, absent le jour de l'investament, avait traversé avec une poignée d'hommes les quartiers temenis, et dont la presence, dit Louis XIV, fit tember les armes des mains des Hollandais.

\$ 5 GRANDE ALLIANCE DE LA HATE; PRISE DE MAESTRICHT; SECONDE CONQUÊTE DE LA FRANCHE-COMTE.

L'année 1673 s'onvrit favorablement pour la France : Charleroi débloqué, l'électeur de Brandebourg chassé, les soldats de Luxembourg se maintenaient au cœur de la Hollande, Mais le prince d'Orange ne cossait de travauller tous ler rois de l'Europe et de les effrayes de l'ambition de Louis XIV. L'echec de Frédéric-Guillaume de Bradebourg es fit qu'ageneuter ses ressentiments, et la France n'eur pas plutôt signe la paix avec lai, qu'elle se trouva en face d'une coaltion de l'Epagane, de l'empereur et du duc de Lorrance. Plusieurs princes de la layes de l'Inte l'irent décetion, et l'entrée de l'Empire, se tourna contre elle. C'était la granda s'lliance de la Haye, la première d'es exocaltions que la France allait prende l'labitude de regarder en face (louis 1673).

Mais ce grand corps germanique est toujours bien lent à se mouvoir. Pendant qu'il faisait ses préparatifs,



la Meuse, et Vauban la lui donna.

C'est à ce siège que Vaulsan imagina d'élargir les tranchées, de les réunir par des parallèles, et d'y ménager de vastes places d'armes. « La façon dont la tranchée était conduite, a dit Louis XIV, empêchait les assiégés de rien tenter, car on allait vers la place quasi en bataille, avec de grandes lignes parallèles qui étaient larges et spacieuses; de sorte que par le moyen des banquettes qu'il y avait on présentait toujours aux ennemis un fort grand front. Le gouverneur et les officiers qui étaient dedans n'avaient encore jamais rien vu de semblable.... Les ennemis, étonnés de nous voir aller à enx avec tant de tronpes et une telle disposition, prirent le parti de ne rien tenter si longtemps que nous avancerions avec tant de précautions. » -Les premiers jours de tranchée, dit le comte d'Aligny, ne coûtèreut pas beauconp. M. de Vauhan, en ce siège comme en quantité d'autres, a sanvé bien du monde par son savoir-faire. Du temps passé, c'était nne boucherie que les tranchées : c'est ainsi qu'on en parlait; maintenant, il les fait d'une manière qu'on y est en sureté comme si on était chez soi. » Onel plus bel éloge de la science de Vauban!

Pendant que la grande armée de Louis XIV prenait la def du bassin de la Meuse, Luxembonrg tenait en échec les Hollandais ; Turenne arrêtait les Impériaux, et d'Estrées exercait la marine naissante de la France en luttant dans quatre batailles contre Ruyter. « Avant cette époque, dit Voltaire, les Français ne savaient pas ranger une armée pavale en bataille. Leur expérience consistait à faire battre un vaisseau contre nn vaisseau, non à en faire mouvoir plusienrs de concert et à imiter sur la mer les évolutions de l'armée de terre, dont les corps séparés se soutiennent et se secourent mutuellement. » D'Estrées écrivait à Colhert : « Je vondrais avoir payé de ma vie la gloire que Rnyter vient d'acanérir. » D'Estrées méritait que Ruyter eût ainsi parlé de lui. Dans ces batailles, nous avions l'aide des Anglais et nous combattions denx contre nn, hientôt ce sera seul contre deux. Cela se faisait déià sur terre. A la fin de l'année, les Impériaux avaient réuni des forces considérables. La défection de l'évêque de Würtzbourg les amena sur le Rhin, où ils firent leur jonction avec le prince d'Orange, enlevèrent Bonn, et prirent leurs quartiers dans l'électorat de Cologne.

On eût pu encore à ce moment traiter avec les Hollandais et dissoudre la coalition avant qu'elle eût agi. Ils exigeaient la remise de Maëstricht, qui senle pouvait faire leur sécurité. « Le roi, répondit Lonvois, leur donnerait plutôt Paris et Versailles. » Un antre conquérant disait anssi plus tard : « J'aimerais mieux voir les Anglais à Montmartre que de les laisser dans l'île de Malte. » Témérité d'un orgueil qui aima mieux être brisé que fléchir quand il le pouvait. Les Hollandais vinrent sous Louis XIV jusqu'à Versailles et deux fois les Cosaques ont campé sur Montmartre.

La guerre devenait européeune. Louis XIV en changea le plan avec décision. Luxembourg n'avait plus rien à faire en Hollande quand la guerre approchait des frontières de France. Aussi bien n'y avait-il plus rien à prendre. L'intendant Robert, de sinistre mémoire, avait fait peser de telles contributions sur le pays qu'il était ruiné. Dans la province d'Utrecht, Robert avait ramassé en nn an 1 600 000 florins. Les

Louis investit Maëstricht, la clef du bassin inférieur de : tronpes commencaient à dépérir. Le seul exploit qu ait eu du retentissement fut l'enlèvement d'une chalon prise par deux cavaliers. « Chose assez plaisante, dit le prince de Condé, de voir des cavaliers entrer à cheval dans la mer ponr aller prendre un batean et en venir à bont, quoique secouru du canon d'une frégate et de quantité d'autres chaloupes. » La reprise de Naérdem par les Hollandais donna lieu à nn jugement. Le gonverneur Dupas, sons prétexte de vouloir conserver au roi les 3000 hommes qu'il commandait, rendit sa place après trois jours seulement de tranchée ouverte. Il fut condamné à finir ses jours en prison. Le conseil de guerre chargé de le juger motiva cette condamnation sur ce qu'il ne se trouvait point d'ordonnance française qui condamnăt un poltron à perdre la vie'.

La perte de cette place importante rendit notre situation difficile, et on se décida à rappeler les troupes de Hollande. Louis XIV lacha sa proje en frémissant, mais il en saisit bien vite une antre.

Il convoitait surtout les possessions espagnolos. L'Espagne lui déclarant la guerre, il semit en devoir de lui reprendre ce qu'il lui avaitrendu à la paix d'Aix-la-Chapelle. a Franche-Comté achevait de dessiner notre frontière à l'est. Louis XIV se dirigea vers elle avec 25000 hommes et Vauhan. Gette seconde conquête fut aussi rapide que la première. Besançon ne résista que neuf jonrs. · Cette ville passait alors ponr une des meillenres places du monde, et la citadelle, bâtie sur un roc inaccessible, semblait n'avoir rien à craindre que la sarprise et la trahison. L'élite de leurs troupes était là, le prince de Vandemont s'y était jeté avec plusienrs officiers résolus de se défendre jusqu'aux dernières extrémités. La saison semblait conspirer avec eux. Le roi ayant assiégé cette ville, le temps se rendit insupportable. La rivière du Donbs, qui passe an pied des remparts, devint extrêmement grosse et rapide, et il fit de si grandes pluies que, dans la tranchée et dans le camp, les soldats étaient dans l'eau jusqu'aux genonx. Il n'y avait point de troupes qui ne se fussent rebutées. A peine les soldats pouvaient-ils porter leurs armes. Le roi avait soin que l'argent ne leur fut pas épargne, mais ils no demandaient que du soleil. La ville fut emportée malgré tous les obstacles, et la province fut conquise tout entière au bout de six semaines. » (Racine, Fragments de l'Histoire de Louis XIV.)

Elle est restée depuis ce jonr à la France. Les Francs-Comtois ne furent pas d'abord très-satisfaits de tomber sous la lourde main de l'administration française. Habitués à une indépendance presque complète et à un gouvernement démocratique, ils furent longtemps avant de se faire au régime des intendants et des ordonnances. « La ville de Besançon, écrivait-on à Lonvois, depnis des siècles a été un petit État purement démocratique, où la populace élit tous les ans les magistrats. Cela rend cette populace insolente, car par ce moyen elle se soumet les principaux, qui n'osent la désobliger, crainte d'être éloignés des charges publiques; d'où vient que le génie des babitants de cette ville est fort

1. Cette lacune dans la legislation si singulièrement motivée a été comblée par Louis XIV lui-même en 1705, et par la loi du t8 brumsire an vit, surtout par la décret du t" mai 1812, qui prononce l'infamie et la petne de mort contre tout commandant de ville ambégée qui capitulera avant d'avoir reçu un assaut au corps de place ; encore faut-il que l'etat dis défenses , l'epuisement des vivres, des munitions et de la garnison ne lui permetteal pas d'an soutenir un second.

propra l'Intirigue, parce que dès le beresan l'on u'y entende paire d'autre choix . — « A Dide, quiesqu'il y ed un parlement, le despoisme du peuple ciutà peu près le même. Voici un fait qui amourte quel était l'esprit de cette population et de ses magistrais. Un bourgeois avait eté condamné à mort par le mairis de Dide pour revier mangé de la tiande un jour défendit . bourgeois avait eté condamné à mort par le mairis de Dide pour revier mangé de la tiande un jour défendit . bourgeois, il al y avait jouit d'appui. Cependant l'insendant de la province, M. Chauvelin, justement révolté de l'atrocté de o jugment, avait sais les pièces du procès et les avait euroyées à Leuvois. Lè-dessus, grande rumeer parmi le peuple et protestation de partiement, qui s'adresas solennellement au ministre pour recendigne les privilèges de la province, Que fi Lour-recendigne les privilèges de la province, Que fi Lour-recendigne les privilèges de la province, Que fi Lour-

voir Chone triste à dire, Louvois répondit à l'intendant que l'inteniod are citat de lissure le parlement et dans la liberté de juger suivant les ordonances de pays. » Mist Louvois a'édit pas de même au si quate pays. « Distriction de l'apparent de l'experiment qu'elle ne paysit pas d'impét aux reis d'Espagne, le rois de Prance ne reconsissisti plus, danc ce cas, les usages et constitues du pays. « (C. Rousset). Les aillés avaient néellé pour l'année 1674-1672 une dooble et formidable invasion de la France, par la Lorraine et parte l'ays. « Parence devit a rette la Lorraine et parte l'ays. « Bar d'une devit arrête de l'avaie de la reise de l'apparent le l'est pays l'activent devit a rette la Lorraine et parte l'ays. « Les aillés avaient devit par le la compose de la l'experiment devit a rette de l'apparent l'est l'apparent l'est l'apparent l'est l'est l'apparent l'est l



Enièvement d'une chaloupe par des cavaliers. (Page 214, col. 2.)

sive; il passa le Rhin a Philippabourg avec 20 000 homes, brila le Palatina pour emplecher les Allemande d'y subsister, et livra une fonde de petits combats à Sitza-biem, à Ladenbourg (juillet 1474), où il montra les ressources d'une tactique inconnue vannt lui. Coppudants ascience militaire ne pouvait tonjours suprit tonjours suprit tonjours un mombre. 70 000 Allemande préntrievent en Alsace par le pout de Strashourg, qui viola sa usettralité.

On croyait Turenne pardu, et pour lui caroyer des renforts ou couvequa l'arrière-ban. Au moyen âge, tous les possesseurs de fiefs étaient tenus an service militaire. Les rois avaient de moins en moins exigé ce service depois la création des armées peranaentes; toutefois ils conservient le droit de le réclamer, et le péclamaient dans les circoistances critiques. Mais l'ar-

rière-han ne pouvai plus être d'une grande utilié. Ces seigneurs, qui avaient véer reitrés au fond de leurs provinces, s'habitauisent mal la discipline des fortunal. Cette derrière tentaire de la Parière-han fin décisive. Tureune renvoya ces turbulents seigneurs qui us saxuient pas combattre. La noblesse d'Aujou find décisive. Tureune renvoya ces turbulents seigneurs qui us saxuient pas combattre. La noblesse d'Aujou find tout entière enlevée dans ses quarriers. « Un autre praço qui laissaient piller sona leurs yours, me protes de Metz, la vaisselle d'argent du marcéchal de Créqui, sans ouer sairre leur commandant, qui se faisait blesser en charpeaut tout seul. Ces nobles, d'ailleurs, monis éconiés in s'etchanisen tière in Aut teur coned. Il

partaient en troupes leur temps fini, degarnissant l'armée. On prit enfin le parti de les renvoyer tous. · La vraie, la seule noblesse etait dans l'armée régulière : elle v gardait l'honneur, la bravoure et la discipline; elle vaidait Turenue à chasser l'étranger de la France par la plus heureuse des inspirations militaires. » (C. Rous-

Turenne n'eut pas hesoin, comme on l'a dit, de demander à Versailles la liberté d'agir. Le roi savait ses plans. Il inquieta saus relachel'ennemi. et l'hiver survenant, repassa les Vosges, courme pour prendre ses quartiers en Lorraine. Les Impériaux, déharrassés cofin de cet inquiétant voisinage, et pensant la campagne finie, se mireut au large, et, pour mieux vivre, s'étendireut d'un bout à l'autre de l'Alsace. Le froid tait vif, la neige tombait, etc était douceur que de s'enfermer dans les bons quartiers d'hiver d'un gras pays que la guerre n'avait pas visité. Turenno était le père de ses soldats, et comme il n'y avait à craindre avec lui ni une fatigue ni un danger inutiles, il pouvait tout obtenir de lenr dévoument. Tout à coup, an commencement de décembre, par nn froid de dix degrés, il lève ses camps, longe toute la chaine des Vorges par lenr revers occidental, tourne leur extrémité et arrive à Belort, après une marche de vingt jonrs, à travers des chemins alreux. Il tombe sur



les Impérianx qui le croyaient à cinquante lienes de là : il les presse, il les culbute à Mulhouse, à Colmar, à Torkheim; il les pousse en désourte devant lui; il les rejette enfin au delà du Rhin, après leur avoir tué, bliessé ou pris 40 000 hommes (janvier 1675).

Cette campagne, préparée avec taut de secret, exécutée avec une hardiesse si prévoyante, terminée en moins de six semaines, excita l'enthousiasmedans la France entière. Louis XIV écrivit au maréchal : . Je désire que vous reveniez près de moi, où j'ai bien de l'impatience de vous voir pour vous témoigner de vive voix la satisfaction que me donnent les services considérables et importants que vous m'avez rendus, et la dernière victoire que vous venez de remporter sur mes ennemis. . Sur toute la route, les nopulations que Torenne avait sauvies des ravages d'une invasion acconvaient émnes d'admiration et de reconnaissance, et son retour ne fut qu'un triomphe insqu'a Saint-Germain

> § 6. BATAILLE DE SÉ-NKF, DERNIÈRE CAM-PAGNE DE TURENNE ET DE CONDÉ.

Pendant que Turenne refoulait victo rieusement l'invasion de l'Est, Condé arrétait celle du Nord; il empéchait 90 000 Espagnols et Hollandie, d'entrer en Champane. Il s'était retranché près de Charleroi, en avant de la Samhre, dans une position que le prince

to do Const

Betaille de Seuet (avet 10.4,, d'après sebasues Lecere, (rage 218, col., L.)

132

d'Orange n'osa attaquer. Condé, qui ne faisait pas volontiers longtemps la guerre défensive, suivit l'ennemi dans sa retraite et atteignit son arrière-garde à Sénef, près de Mons (août 1674). Ne voulant laisser à peronne l'houneur de braver un danger, il alla seul reconnaître un bois qui pouvait cacher les ennemis, bien qu'il s'exposat ainsi à tomber an milieu d'nne embuscade. La même audace présida à la direction du combat. Condé renversa l'arrière-garde ennemie, entama le corps de bataille, mais vint attaquer en désordre le reste de l'armée rangée dans un poste très-fort. Quand la nuit arriva, il avait en trois chevaux tués sous lui, et la victoire n'était pas encore décidée. « Alors, dit nn témoin oculaire, la Fare, il ordonna qu'on fit avancer des bataillons nonveaux, et qu'on allat chercher du canon pour attaquer les ennemis à la pointe du iour. Tous ceux qui entendirent cette proposition en frémirent, et il parut visiblement qu'il n'y avait plus que lui qui out envie de so hattre encore. > Le lendemain, les deux armées se séparèrent avec une perte égale de 7 à 8000 hommes.

Le prince d'Orange, afin de pronver qu'il n'avait point été battu, assiérea Oudenarde. Condé montra qu'il était le vainqueur, en le forçant d'handonner cette entreprise; mais Grave, le dernier reste de nos conquêtes en Hollande, ouvrit ses portes. Chamilly 'avait défendu 93 jours en causant aux assaillants une

perte de 16 000 hommes.

An printempe (juin 1673), Turenne était revenu à la
tôte de son armée du Rhine, Il éengegre de nouveau
dans lo Palstinta. L'empereur hi roppous Monozendans lo Palstinta. L'empereur hi roppous Monozendans la juriuré de Saint-Gothard, et qui passait pour un
tacticien consoumé. Îls restirent sis semaines à se univer,
à la voluerver, et leur réputation, qui sembhit ne
pouvoir plus croitre, en fint augmentée. Edini, ils aliaient en venir aux mains, anpeies du villège de Sainbach, sar nu terrain que Turenue essit chésis, où il
bach, sar nu terrain que Turenue essit chésis, où il
position d'une batterie, il fit atteint, par un boulet
perdu (27 juillet 1673).

Nous empruntons à Mme de Sévigné le récit de cette mort si doulourense pour la France : « Le maréchal, écrit-elle à Mme de Grignan, monta à cheval, le samedi à deux heures, après avoir mangé, et comme il avait bien des gens avec lui, il les laissa tous à trente pas de la hauteur où il vonlait allor, et dit au petit d'Elheuf: . Mon neveu, demeurez là: vous ne faites que tonrner autonr de moi, vons me feriez reconnaître. M. d'Hamilton, qui se tronva près de l'endroit où il allait, Ini dit : « Monsieur, venez par ici, on tire do côté où vous aliez. - Monsieur, lui dit-il, vous « avez raison ; je ne veux point dn tont être tué aujour-« d'hni; cela sera le mienx du monde. » Il eut à peine tonrné son cheval, qu'il aperent Saint-Hilaire, le chapeau à la main, qui lui dit : « Monsieur, jetez les yeux sur cette batterie que je viens de faire placer là. » M. de Turenne reviut; et dans l'instant, sans être arrété, il ent le bras et le corps fracassé du même coup qui emporta le bras et la main qui tenaient le chapeau de Saint-Hilaire. Ce gentilhomme, qui le regardait toujonrs, ne le voit point tomber; le cheval l'emporte où il avait laissé le petit d'Elbeuf : il n'était point encore tombé, mais il était penché le nez sur l'arçon. « Dans ce moment, le cheval s'arrête, le héros tombe entre les bras de ses gens, il ouvre deux fois deux grands year et la bonche, et demenre tranquille pour jamais : songez qu'il était mort, et qu'il avait une partie du cœnr emportée. On crie, on pleure; M. d'Hamilton fait cesser le bruit et ôter le petit d'Elbeuf qui s'était jeté sur le corps, qui ne voulait pas le quitter et se pâmait de crier. On couvre le corps d'nn mantean; on le porte dans une haie; on le garde à petit bruit; un carrosse vient, on l'emporte dans sa tente. Ce fut là où M. de Lorges, M. de Roye, et beauconp d'autres, pensèrent mourir de douleur; mais il fallut se faire violence, et songer aux grandes affaires qu'on avait sur les bras. On lui a fait nn service militaire dans le camp, où les larmes et les cris faisaient le véritable denil; tous les officiers avaient pourtant des écharpes de crêpe, tous les tambours en étaient couverts; ils ne battaient qu'un coup; les pignes trainantes et les mousquets renversés; mais ces cris de toute une armée ne se peuvent pas représenter sans que l'on en soit tout ému. Ses deux neveux étaient à cette fomne, dans l'état que vous ponyez penser. M. de Royo, tont blessé, s'y fit porter; car cette messe no fut dite que quand ils enrent repassé le Rhin. Je pense que le panyre chevalier (de Grignan) était bien abimé de donleur. Quand ce corps a quitté son armée, c'a été encore une antre désolation, et partout où il a passé, on n'entendait que des clameurs; mais à Langres ils se sont surpassés : ils allèrent audevant de lui en habits de deuil an nombre de plus de deux cents, suivis du penple; tout le clergé en cérémonie; il y eut un service solennel dans la ville, et en un moment ils se cotisèrent tous pour cette dépense qui menta à 5000 francs, parce qu'ils recondnisirent le corps jusqu'à la première ville, et voulnrent défrayer tout le train. Que dites-vous de ces marquos naturelles d'une affection ondée sur un mérite extraordinaire? >

Tout le monde sait le mot de Saint-Hilaire, dont le bras fut emporté par le même boulet. Son fils se jetait en larmes sur lni : « Ce n'est pas moi, lui dit Saint-Hilaire, c'est ce grand bomme qu'il faut pleurer. »

Sa mort fut, en effet, une calamité publique. Lunis XIV, pour homover le meilleur captainné de son siècle, le fit enterre à Saint-Denis, dans la sépulture der rois, Mais seur le temps, le sonouveir des services de Turcane s'affaiblit, de moins à la cour. Sa renomment se maha importante. En 1710, au millieu des désautres de la paerre de la Saccession, sa famille int faissit ellever un manuelle de sain e chaptelle de Saint-Dutache. Lauis fit dértuire les ornements et les armoiries, sous prétetes qu'il en faills jus se parcel lieu.

Certaines gens n'attendirent même pas si Jongtemps pour insulure h a mêmoir de Turanne. Écontemp ploutis : «On vinit éveiller M. de Reims (le Tellier) vere cinq heeres de manis, pour lui dire que M. de Turenne avait éé toé. Il demanda si l'armée était défisite, on lui dique non : il grunda qu'on l'ent éveille, appela son valet de chambre copuin, si retirer le réden, et se rendomit. Adles, mon alunts, que voulex-usus que je rous dise! « (Mme de Sévigoè, 12 aust 1673.)

La mort de Turenne fit perdre tout le fruit d'une savante campagne: les Français, déconragés et comme saisis de terreur panique, s'enfuirent vers le Rhin; Montecnculli pénétra en Alsace par le pont de Strasbourg. En même temps, le duc de Lorraine, Charles IV, courut assièger la grande ville de Trèves avec 20 000 hommes; Gréqni, qui voulut la secourir, fut batta à Consarbrück; il se jeta dans la place, et, après quelques semaines d'une défense héroique, il fut forcé de capituler par la lachet de la garuison (septembre 1675). « Sou malhenr, dit Condé, le rendra un grand sépénal: et Condé att raison.

Après la mort de Turenne, le prince de Coudé fut entoyé eu Alsace pour arrêter les progrès de Montecaculli et ranimer la confiance des troupes. « Je voudrais, disait-il, avoir causé seulement deux heures avec l'ombre de M. de Turenne, pour preudre la suite do ses desseins, pour entrer dans ses vues, et me mettre au fait des connaissances qu'il avait de ce pays, et des



Mor: de Turenne (27 juillet 1675). (Page 218, sol. 1.)

manières de hattre Montecuculli. « (Alme de Sévigné.)

Il força les Impériaux de lever les sièges de Saverne et
de Haguenan, et de repasser le Rhiu. Ce fut son dernier anccès; il cessa de paraltre la la tèle des armées, et se retire à Chautilly, oit i vêetu jusquén 1686, an milieu des geus de lettres, se plaisant à leurs diseassions, s'y méhant avec esprit, avec fen, et quelquefosio,

dit la Fontaine, prenant la raison comme la victoire, à la gorge.

Turenne est mort, Coudé se retire. Écoutez Bossne, jngeant ces deux grandes gloires militaires, le génie de la prudence et le génie de l'andace : « C'a été dans notre siècle un grand spectacle de voir dans le même temps, et dans les mêmes campagnes, ces deux hommes que la voix commune de toute l'Europe égalisi aux plus grands capitaines des sicéles passés, tanté à la tite de corps s'éparés, tantét unis, plus encore par le concours des mêmes passées que par les corfece que l'Inférieur recevais de l'autre; tantét opposés front à front et redoublant l'un dans l'autre l'activité et la vigiliance : comme si Dieu, dont souvent, selon l'Écriture, la sactonité de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre des lommes! Que de cumpement que de belles arrabest que de herites arrabest que de herit

cautional que de périlai que de ressources Vii-co jamais en deux hommes les mêmes vertus avec det-caractères si divers, pour ne pas dire si contraires L'un parait agir par des réflexions prodondes, si l'autre par de sondaines illieminations; celui-ci par conséquent plus vii, mais anque son des est ires de pécipité; celui-la d'un air plus froid, sans jamais rene avoir de miné an detan, la ren même qu'il parimatis embarrande au dehors. L'un, dès qu'il parut dans les ar nées, doons une lauxis déré de sa valver t fait attendre quel.



Duquest

que chese d'extraordinaire, assis somesse à veues que devine, et étant comme par deprès aux projetos qui con finil e cours de sa vie; l'autre, comme un homme inpirel, dès sa première basalle, s'épale aux maîtres les plus consummés; l'un, par de visé etcontinuels efforts. emporte l'admiration du genne haman et fait taire l'envie; l'autre jette d'abord une si vive humère qui del costal l'autrep; et l'un ofit, par la prodocter de son costal l'autrep; et l'un ofit, par la prodocter de son costal l'autrep; et l'un ofit, par la prodocter de son costal l'autrep; et l'un ofit, par la prodocter de son produce de sont les simbélies de la fortune; l'autre, v'élère au dessus des plus grands périls et sai même produce du soute les simbélies de la fortune; l'autre, produce du soute les simbélies de la fortune; l'autre, produce du soute les simbélies de la fortune; l'autre, produce du soute les simbélies de la fortune; l'autre, produce du soute les simbélies de la fortune; l'autre, produce du soute les simbélies de la fortune; l'autre, produce de soute les simbélies de la fortune; l'autre, produce de soute les simbélies de la fortune; l'autre, produce de soute les simbélies de la fortune; l'autre, produce de soute les simbélies de la fortune; l'autre, produce de soute les simbélies de la fortune; l'autre, produce de la comme de la comme de la contraction de la contr

el par l'avantage d'one si hante naissance, et par ces grandes pensées que le ciel envoie, et par une espèce d'instinct admirable, dont les hommes ne connaissent pas le secret, semble né pour entrainer la fortune dans ses desseins, et force les déstinées. » (Bossuet, Oruison funière du prince de Conté.)

L'histoire ne pent cependant ahdiquer ses droits derant l'éloquence. Dans Condé, malgré sa gloire, ni l'homme, ni le général, ne fut aussi grand que dans Turenne. Condé eut tous les préjngés et tous les défauts de la nohlesse de son temps. Turenne n'en eut guère que les qualités. C'était plus qu'un grand général : c'était un honnête homme.

#### § 6. RÉVOLTE DE MESSINE; VICTOIRES NAVALES; BOOCESNE: D'ESTRÉES.

On retomba Pannée misante dans cette guerre de sièges que Louis XIV préférrait. Condé et Bourhain furent pries; Maestricht, auségé par le prince d'Orançe, la télèrré; mais les Allemands rentrèrent dans Philipsphorrs; que de Pay défendit très mois et ne rendit que quarta il manqua de poudre. Une gloire insistende consola la Prance de ces faibles succès et de ceres: ce flut la gloire maritime. La révolte de Messia sallait transporter la purere dans la Médierrande.

Une cause légère avait int éclaire cente révolte pràce depuis longerme, et à l'aquélle devait s'autendre le despoissne espaçuel. - Le 6 juilles 1078, mêssire célèrair in fête de la Madon delle Léttera, une de ses plus vieilles tradicions, un de ses plus spicielles tradicions, un de ses plus spicielles tradicions, un de ses plus vieilles tradicions, un de ses plus vieilles tradicions, un de l'actue privilèges. Il était de fiq qu'auten ton assumptions. Il avaite Vierge avait reçor Hommage des didevitions de leur competitoines, pur autiliaire a dévinient de leur competitoines, une autiliaire, depuis plus de seine ceste aux, Tobjet d'une profunde dépuis plus de seine ceste aux, Tobjet d'une profunde dévintation. Or, parait tous les appriet que chacun avait fais, comme d'usage, pour fêter sedes ses moyens no quartier avait imaginé de placer, su desous de la contraction de la contraction

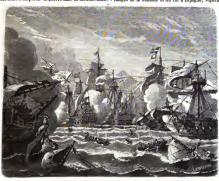

Batasile d'Agosta (22 avril 1676), (Page 222, col. 1.)

ment décorrées, une grossière élauthe oi les ruilleurs évairèment de roconnatre les traise pes flattés des gouverneur et de son principal conseiller. Aussièt le allufier fut enlevé par les abres, échait un arisan. Illier fut enlevé par les abres, échait un arisan, les lendemain, l'insurrection échait, violetue, implacable; lendemain, l'insurrection échait, violetue, implacable; les prétres et les romines extra-mêmes, spès s'être mourtes arrects à l'auttel, armés an confessionnal, parcon-traien les rues et les phetes peur extrainer la faule à défense de la phartie. Les jurns, proint en séance repos public le gouverneur et ses officiers, qui tenainei saniégés dans le palais les nobles, les bourgeois et le peuples. «C. Geosset.)

Mais les habitants de Messine, étonnés bientôt de

letra nulsca, sentirest qu'ils avaient bason d'une protettoin puissante il demandelert Il projet de Prance. Cette rivisle promettait une d'iversion trop favorable an ophration militares pour que Loris XIV, malgré as doctrine du d'ori divin des rois, ne saist pas cette concaiso de potert a comp sestible I Togagne. Une fotte parti, commandée par le duc de Vivenne, frève Musiane, mais le pouvermente du deu renocura bienbré de cette Sirlie turbaleste mille embarras. Ries viet difficiel de la compression de la contra de la viet difficiel de la compression de la contra de la contra viet difficiel de la compression de la contra de la proprietationes.

Le secrétaire de duc de Vivonne écrivait à l'abbé Hnet, secrétaire de l'ambassade française à Rome : · Nous avons ici, monsieur, un grand embarras dans le gouvernement dout je vous veux entretenir. Outre une infinité de priviléges qu'a la ville de Messine, qui lient le plus souvent les mains à cenx qui commandent pour faire la justice, il y a uue immunité ecclésiastique qui met au désespoir. La ville est si fort pleine d'é-glises et de chapelles, que vous ne sauriez faire quatre pas sans eu trouver une. Les places publiques eu ont une à chaque coin ; aiusi, ceux qui veulent assassiner trouvent par toute la ville un asile si proche, qu'il est impossible de ponvoir faire le châtiment d'aucun crime. Et de là vient qu'on assassine tous les jours des Francais et des Messmois impunément; car le bras ecclésiastique ne se connaît poiut à faire aucun châtimeut. L'Église est nue bonne mère qui pardouue tout à ses eufauts meurtriers, et elle a pris dans les bulles des papes une si grande précantion ponr aller au-devant de ces punitions, qu'elle a fait des définitions exprès pour diminuer l'espèce et le nombre des crimes, de manière que de tuer ici un homme par derrière, on étant dix contre un, ce n'est pas un assassinat, c'est un cas fortuit pardonnable. L'assassinat est seulement quand on donne de l'argent à une on plusieurs persounes ponr en aller tuer une autre, et s'il n'y a point d'argent donné, ce n'est point nn ussassiuat. En bonne vérité, cela ne vous fait-il pas compassion?

Gepeudaut les Espaguofs arrivaient, sontenus cette lois par les Hollandais et leur grand amiral Ruyter. Vivonne ne s'entendait guère aux choses de la mer, malgré son titre de général des galères. Mais à un homme de qualité, surtont au frère de la favorite, on ne demandait pas alors des connaissances bien profondes. D'ailleurs, il avait sous sos ordres Daprofondes. D'ailleurs, il avait sous sos ordres Da-

quesne. Ce grand marin, né à Dieppe en 1610, avait d'abord été armateur et corsaire; puis il s'eugagea an service de la Suède, où il acquit de la réputation; revenn en Frauce pour eutrer dans la marine royale, il passa par tons les grades, devint lieutenant général, mais ne put monter plus haut, parce qu'il était protestant. Sur les côtes de Sicile il tint tête à Ruyter. Un premier combat près de l'ile de Stromboli restu indécis (1676). Duquesue cependant fit reculer son adversaire. Il était à burd dn Saint-Esprit, et l'amiral hollandais à bord de la Concorde. Les deux vaisseaux se rencontrérent, et après une cauounade terrible la Concorde plia doucement, tonjours eu ordre, comme pouvait se décider à plier celui qui la commandait. La flotte hollandaise, très-maltraitée, fut remorquée pur les galères espaguoles, qui ne pouvaient guère que remplir « cet office d'infirmiers. » Duquesue toutefois, unissant la prudence à la hardiesse, et ne voulant point commettre aux basards d'un second combat sa flotte, qui avait besoin de réparations, fit le tour de la Sicile pour gagner Messine, et entra dans le détroit par le sud au lieu d'y rentrer par le uord.

en présence, on vi avec un étonnement mêlé d'admiration un vissean français qui passit superheur en entre les deux lignes pour venir prendre sa place au corps de hataille de Duquesne. Cétai la Siriene, que le chevalier de Béthane amenait du port d'Agosta, où les escadres d'Espagne et de Hollande n'avaites par parvenir naguêre à la brûler, et qui n'entendait pas qu'il se livritu une grande hataille sans elle...

. La mer était alors à peine plus ridée que la surface d'un bassiu aux contours de marbre, ce qui devait favoriser grandement les bons canonniers, Ruyter arriva le premier, sur les deux houres de l'après-midi, avec toute sa division, et tomba snr l'escadre du duc d'Almeiras. Le choc fut terrible et soutenu de part et d'antre avec nne puissance prodigieuse. Les officiers de l'avant-garde frauçaise, qui ne s'étaient pas flattés d'avoir d'abord à combattre personnellement Rnyter, se montraient d'autant plus ardents, qu'ils voyaient maintenant que cet houneur leur était acquis.... Le chef d'escadre d'Almeiras fut emporté d'un boulet de canou, alors que tout glorieux d'avoir à souteuir le feu de la division de Ruyter, il venait de désemparer quatre vaisseaux eunemis.... Duquesne s'indignait, à son corps de butaille, de ne pouvoir attirer plus près de lui les Espagnols; et trouvant que c'était trop peu de si misébles ennemis, il prit le parti, sans pour cela les négliger complétement, d'aller partager le feu d'enfer que souteuait son avant-garde contre Ruyter.... L'escadre de Ruyter avait déjà beaucoup souffert et s'éclaircissait de quart d'heure en quart d'heure; c'est à ce moment que l'amiral bollaudais tomba avec son vaissean, la Concorde, en travers du Saint-Esprit, où Duquesne avait arboré son pavillon. Jamais ces deux grands bommes, même à Stromboli, na s'étaient rencontrés de si près pour se combattre. La lutte fut entre eux, pour ainsi dire, d'homme à homme ; il fallait qu'un des deux y restat. Bientôt on vit quelque chose d'extraordinaire se passer sur la Concorde : son feu chancela; elle revira de bord à la faveur des nuages épais que formaient, de part et d'autre, les cauonnades '. Ruyter, celui que les marins de Hollande appelaient leur bon père, venait de tomber frappé à mort. Cette nouvelle jeta le désordre dans la flotte bollandaise, qui se réfugiu à graud'peiue dans le port de Syracuse. · Peu de temps après, le cœur de Ruyter fut euroyé aux Provinces-Unies sur une frégate légère. On dit que Duquesue avant aperçu cette frégate, dont il ne connaissait pas la suissiou, lui duuua la chasse et parviut à la prendre. On dit aussi que l'illustre mariu français, avant su ce qu'elle reufermait, était passé à bord de la fregate et dans la chambre teudue de noir du capitaine; qu'il s'était approché du vase d'argent qui coutonait le cœur de Ruyter, et, les mains élevées vers le ciel, avait pronouce ces paroles qui ne lui font pas moins d'honneur qu'au vainca du mout Gibel : « Voilà donc ce qui reste d'uu grand homme! » (Guérin.)

Louis XIV s'honora eu ordouant qu'on reudit les bonneurs militaires, dans tous nos ports, au visisseu qui rapportait en Hollande les restes de Ruyter. Dans une dernière rencourre, en une de Palerme, Duquesne, Vivonne et Tourville érasèreut les flottes comenies. La France eut pour quelque temps l'empire de la Midierranéo (1676).

1. Gobrin, Bistoire maritime de la France.

Les Hollandais avaient, cette même année, pris Cayune et ravagé nos établissemonte des Antilles. Le vice-miral d'Estrées arma h ses frais huit bâtiments que les rui lui colân, moyenante réserve de moité de prites, reprit Cayenne et dérmisit dans le part de Ta-entant de la commanda del commanda de la commanda del commanda de la commanda del co

 A quel vaisseau voulez-vous aller? demande le pilote à d'Estrées.

 Au plus grand et an plus ort, répoudit le vice-

— Au pius grand et an pius ori, repoudit ie vice-

- A vos souhaits, monseigneur, > reprit le pilote. Et le Glorieux arriva snr le coutre-amiral hollandais. Il s'en rendit mattre; mais tandis que les matelots, passant sur le vaisseau captif, se mettaient à crier : Vive le roi! un houlet rouge vint mettre le fen à ce vaisseau, tout près de la chambre aux poudres. « Alors le Glorieux se débattit de sa toute-puissance, pour se séparer de ce trophée funeste auquel il s'était lui-même attaché ; il eu était à peine à une distance de deux brasses , quand le feu se mit aux poudres de la prise, accabla les Français de tontes sortes de débris de canons et de hois euflammé, démembra tont l'arrière du Glorieux et le changes hientôt lui-même en un théâtre d'inceudie. Un matelot alla enlever une chaloupe des Hollandais jusque sons l'époron d'un de leurs vaisseaux, qui ne s'apercevait pas qu'il brûlait lui-même et continuait de tirer sur le Glorieux. Le vice-amiral, contrairement au généreux usage actuellement en vigueur dans uotre marine, s'emharqua le premier avec ses officiers, non sans promettre à l'équipage de reveuir à son secours. Il ne le pnt pas. La chaloupe fnt crevée d'un coup de canon; d'Estrées, obligé de se sauver à terre, fit, par un conp d'audace, mettre bas les armes à quatre-vingts matelots hollandais; mais, pendant ce temps, le Gio-rieux avait sauté avec tous los malheureux qu'y avait laissés l'amiral. »

Un autre spectacle horrible fut donné par le Marquis et le Précieux. Le premier avait abordé et pris un des vaisseanx eunemis. Les matelots hollandais veusient d'être enfermés à fond de cale, quand le fen se déclara; ils brûlèrent avec lui. Pour le Précieux, il s'était échoué durant le combat, et les autres vaisseaux, tous exposés aux plus grands périls, ne voulaient point euvoyer de chaloupes pour le sauver. En vaiu d'Estrées donna-t-il des ordres. Chacun était trop occupé du combat et de son propre danger ponr obéir. Il commanda alors an capitaine Mascarani, qui avait aussi quitté son navire en n'y laissant que les blessés, d'aller hrûler ce vaisseau plutôt que de le laisser tomber entre les mains des Hollandais. « Le capitaine revint à son bord, dit à tous ceux qui lni semblaient encore eu état de se sauver qu'ils eussent à se jeter au plus vite à la nage; et, un honte-feu à la main, il se prépara à allumer lui-même l'inceudie. Mais les infortanés. qui se voyaient près d'être sacrifiés à l'honneur du pavillou, oubliant leurs tortures pour échapper à la mort, se dressèrent anssitôt autour de lui avec une rage convulsive, ceux-ci le menaçant de leurs restes de bras, ceux-là, qui n'avaient plns d'antre moyen, de leurs dents qu'un affreux délire agitait. Mascarani se vit arracher des mains sou boute-feu et nt trop heureux d'échapper, en sortant du vaisseu, à cette foule de corps galvanisés, sanglants et mutilés, qui, dans lenr naturel instinct de conservation, aimaient mieux tomber an ponvoir de l'ennemi que de périr dans les Bâmmes. Il leur arriva bientôt comme ils avaient préféré. » (Guérin.)

Voilà commeut se faisait alors la guerre. Recon-

naisson qu'elle aussi est es progrès.

De l'escuépe hollandise il ne resta que deux vaisseaux; mais l'atteque dirigée par d'Estrée sor terre
seaux; mais l'atteque dirigée par d'Estrée sor terre
chous. Il failt revenir d'evant l'Abage au mois de déchous. Il failt revenir d'evant l'Abage au mois de deopéré a déscente san rescourer d'obtacles sérieux
et ut dressé a permire batterie en une denience
qui commandait un peni le fort, la troisième boude qu'il
titre troube en mis enqui serarit la fios de magasia pour la poudre et de logement pour le gouverneur.

In the de la comment de la comment de la comment de la commentation de la

En 1678, d'Estrées euleva encore tons les comptoirs hollandais au Sénégal. Le pavillon français régna alors snr l'Atlantique comme sur la Méditerranée.

§ 7. CAMPAONES DE 1677; CRÉQUI ET LUXEMBOURO; BA-TAILLE DE CASSEL; VALENCIENNES, OANU; TRAITÉ DE NIMÉGUE.

Créqui avait succédé à Turenne en Allemagne, Luxembourg à Coudé aux Pays-Bas. Le premier se fit battre à Consarbrück (11 août 1675). « Un corps de 20 000 Allemands, qui assiégeait Trèves, tailla eu pièces et mit eu fuite sa petite armée. Il échappa à peine, lui quatrième. Il court, à travers de nouveaux périls, se jeter dans Trèves qu'il aurait dù secourir avec prudence et qu'il défendit avec courage. Il voulait s'ensevelir sons les ruines de la place ; la brèche était praticable : il s'obstine à tenir encore. La garnison murmure. Le capitaine Bois-Jonrdain, à la tête des séditienx, va capituler sur la brèche. On n'a point vu commettre nne lacheté avec tant d'andace. Il menace le maréchal de le tner s'il ne signe. Gréqui se retire avec quelques officiers dans une église : il aima mieux être pris à discrétion que de capituler. » (Voltaire.) L'année suivante, par une suite de marches habiles qui le placèrent constamment entre l'ennemi et notre frontière, il convrit la Lorraine et la haute Alsace contre un adversaire supérieur en nombre, le hattit à Kochersberg, entre Strashourg et Saverne (7 octobre 1677), et lui enleva Fribonrg, ce qui reportait la guerre sur la rive droite dn Rhin.

Voici quel portrait Saint-Simon trace de Laxembonrg, qui rappelait à certains égards le vainqueur de Rocroi :

\*\*Un grand nom en, dans les commencements de la via du jenne Boutterille, brillait encore de la mémoire de cette branche illustre des derniers connétables; beancoup de valeur, una smibition que rien ne contraignit, de l'espart, mais un espiri d'urique et de disauche, du grand monde, lui firent surmonter le désagrément d'une figure d'abord for rebutante; mais, ce qui ne se peut comprendre de qui ne l'a pas vu, anne figure à harpelle on s'accontanuis et qui, malgré mu de l'apparent d'une figure à harpelle on s'accontanuis et qui, malgré mu de l'apparent d'une figure à harpelle on s'accontanuis et qui, malgré mu de





bosse médiocre par devant, mais très-grosse et lort pointue par derrière, avec tout le reste de l'accompagnement ordinaire des bossns, avec un fen, une noblesse et des graces naturelles qui brillaient dans ses plus simples actions.... Rien de plus juste que le coup d'ail de M. de Laxembourg; rien de plus brillant, de plus avisé, de plus prévoyant que lui devant les ennemis ou un jour de bataille, avec une ardeur, un sang-froid qui lui laissait tout voir et tout prévoir au milien du plus grand feu et du danger du succès le plus imminent, et c'était là où il était grand. Pour le reste, la paresse même. Peu de promeuades sans grande nécessité; du jeu, de la conversation avec ses amiliers, et tous les soirs un souper avec un très-petit nombre, presque toujours les mêmes. Alors il était inaccessible à tout, et s'il arrivait quelque chose de pressé, c'était à Puységur à y donner ordre ... » N'oublions pas que ce portrait est tracé par la main d'un ennemi.

que ce portrai est tracé par la main d'un emecui. Latembourg viat avec le roi mettre le siège devant Valencienes. « Il y avrit dans cette place une trèsforte garnison i noblesse voisire sy était pitet, « te les labitants, plens de leur monteue aming-part la déclarde. Il s'aux lipont de brandes qui lus efissent d'abord; ils donnient le lad sur leurs remparts; ils dissiant que leur "illé chil fe hait ceuel oi la fortune des Français venait toujours réhouer; et, fiers de leur avoir autrois fail leur le siège, lè leur demandiaire s'ils venaites autourd'et Valenciennes chercher les ode leurs persa... Not leur le siège, lè leur demandiaire sur leurs persa. « la leur le siège, lè leur demandiaire son leurs persa... Not leur le siège, le leur demandiaire sur persa... Not leur le siège, le leur demandiaire sur persa... Not leur le siège, les une demandiaire coup de canno araneut-le shaitut les ouvrage du debors, que les troupes, les monsquetiers ent tels, soul hancées à l'assunt.

« Les monsquetaires se rendent maitres de la contrescarpe. Ils entrent dans un onvrage couronné qui aisait la plus forte défense de la place et passent au fil de l'épée huit cents hommes, de deux mille qui étaient dans cet ouvrage. Le reste des ennemis, se voyant attaqué par le front et par les flancs, ne songe plus qu'à se sauver : ils se pressent, ils se poussent; une partie tombe dans le fossé, l'autre se retire de fortification en fortification. Ils étaient suivis de si près, qu'ils u'eurent pas le temps de lever les ponts qui commaniquaient avec la ville, ui même de fermer les portes qui étaient dans lenr chemin. Une de ces portes se trouva extrêmement basse et à demi bonchée de corps morts des ennemis. Les Français marchent sur ces corps sanglants, passent pêle-mêle avec les fuyards, et, sans s'amuser à se couvrir ni à se loger, les poursuiveut jusqu'au corps de la place.

es rouans et dans les històries inveniées à plaisir. Ils trouvent un peit lecept pesque dans l'plaisiers d'un unir ; ce degré conduissit ur le rempart; ils montent un lun, les vois las rels unrailes. A peine ils y sons, que les uns se asisissent du canon et le tournent contre la ville; les autres deveudent dans le rue, s'y larricadent et rompeut les portes de la ville à compte de hache. Tout cels se lit avec ant de viteses, que les bourgeois es prirent d'abord pour des soldats de la garnison. Le roit, qui les soluités du près pour donner ses ordres.

« C'est là qu'ils font ce qu'on n'a jamais lu que dans

Tout cela se fit avec tant de vitesse, que les bourgeois se pirient d'abord pour des soldats de la garnison. Le roi, qui les suivait de près pour donner sea ordres à mesure qu'ils avançuient, apprit que ses troupes étaient dans Valeucionnes. La première chose qu'il fit, ce fut d'envoyer défendre le pillage, qui était déjà commencé ett qui cesa aussible. « Blacine)

La prise de Valenciennes fui due surtout à la fongue des soldats, à la furie française; le gain de la bataille de Cassel revient à l'habileté de Luxembourg. L'armée était commandée par Monsieur, frère du roi. Mais le vrai général était Luxembourg, qui profita habilement d'une faute du prince d'Orange. On n'en attribus pas moins la gloire de ce succès à Monsieur, qui, il faut le dire, se battit fort bien. . Jamais, dit Voltaire . on ne vit un plus grand exemple que le courage n'est pas incompatible avec la mollesse. Ce prince, qui s'habillait souvent en femme, qui en avait les inclinations, agit en capitaine et en soldat. Le roi son frère parut jaloux de sa gloire. Il parla peu à Monsieur de sa victoire. Il n'alla pas même voir le champ de hataille, quoiqu'il fut tout auprès. Quelques serviteurs de Mousieur, plus pénétrants que les autres, lui prédireut alors qu'il ne commanderait plus d'armée, et ils ne se trompèrent pas. »

Le roi voulut éclipser cette victoire de Cassel par une entreprise hardie. Il résolut de prendre Gand et conduisit ce dessein avec une habileté, une rapidité, un

succès qui lui font le plus grand honneur.

Il partit de Saint-Germain le 7 février avec la reine, Mme de Moutespan et la cour. On prit la route de Lorraine, mais personne no savait où l'on allait. Après quinze jours de mauvais repas et de méchants gites, à travers des chemins effondrés, on arrive à Metz à grand bruit. Toute l'Europe regarde de ce côté. La coalition dirige ses lorces vers la Moselle et le Rhin. Soudain le roi laisse les dames, les carrosses et la cour, monte à cheval, fait quatorze lieues tont d'une traite, et en cinq jours arrive à l'antre bout de nos frontières, devant la forte ville de Gand, que d'Hnmières investit et prend au bout d'une semaine. On voit que Louis ne s'épargnait pas la fatigue pour cette guerre de siège, la seule qu'il aimât, parce qu'il la préparait avec tant de secret, l'exécutait avec tant de précision, qu'il la faisait à coup sûr. C'est ce qui autorise Bossuet à dire : « Quand il marche, tout se croit également menacé; un voyage franquille devient tout à coup une expédition redoutable à ses ennemis. Gand tombe avant qu'on pense à le munir! »

Pendant que le roi investissait et prenait Gand, la cour se dirigcait lentement sur Lille. . Villacerf, le berger de ce troupcau, le gardion de ce sérail, avait plus de peine à faire marcher une vingtaine de femmes de Cambrai à Lille, que n'en avait eu Louvois à remuer cent mille hommes de Brisach à Dunkerque. « Il « n'a pas été au possible de la reine de partir demain, « écrit-il; c'est une étrange chose, que d'avoir affaire « à des femmes; je louerai Dieu quand vous m'en « aurez délivré. » Toujours quelque nouvelle diffi-« culté. La reine sera demain sans faute à Arras; mais, « selon toute apparence, Sa Majesté n'ira pas de la · à Lille en un jour.... · Quand on est à Lille, tandis que la roine se repose de ses fatigues, faisant tout au plus quelques tours de promenade dans le jardin de M. l'intendant, Mme de Montespan, vaillante et active, veut aller à Oudenarde; elle aurait meme grande envie de pousser jusqu'à Gand, pour voir et se faire voir; mais le temps manque et Villacert s'inquiète; il ne peut s'éloigner de la reine, et cependant il fant qu'il rende compte de tous les pas de la favorite. » (C. Rousset.) Voilà bien le règne de Louis XIV : la galanterie et la guerre, les voyages

devenant des expéditions, et la cour obligée d'accompagner le monarque partout où il se dirige. Louis XIV ne ressemble-t-il pas à un roi de l'Orient trainant son sérail à sa suite ?..

Il n'en attaquait pas moins on se défendait pertout : un événement imprévn le decida à faire la paix. Les Anglais ne voyaient pas sans nne sorte d'effroi les progrès de son influence sur le coutinent, et surtout le développement de sa marine ; ils muraniraient contre lenr roi, enchainé à l'alliance do ce redontable voisin, et l'opposition nationale devenait tous les jours plus vive dans le Parlement. Charles II disait tristement à l'ambassadeur français, M. de Ruvigny (6 juin 1675), que, « pressé par ses sujets, il était comme nne place assiégée qui ne peut plus se défendre. » Dès 1674 il avait cessé d'agir contre les Hollandais; en 1678 il fut forcé de s'unir à eux, de consentir au mariage de sa nièce, Marie, avec le stathouder, et de se déclarer contre la France (jauvier 1678).

Alors Lonis XIV pronosa la paix aux Provinces-Unies. Le prince d'Orange devait son élévation à la guerre; il essaya de rompre les négociations en surprenant à Saint-Denys, près de Mons, le maréchal de Luxembourg, qui se reposait sur la foi d'un armistice (11 août 1678) : il fut repoussé après un combat désespéré de six henres. . Je m'attendais bien, disait-il plus

tard, à perdre du monde, mais cette perte devait être de peu de conséqueuce, puisque, aussi bien, la paix étant faite, il aurait fallu congédier les troupes, » Que mépris de la vie humaine ont tous ces batailleurs! les hommes ne sout pour eux que les pièces d'nn échiquier.

La Hollande, l'Angleterre, l'Espagne et l'empereur traitereut à Nimegue, l'électeur de Brandebourg à Saint-Germain, le roi de Danemark à Fontainebleau (août 1678 à septembre 1679). Cette fois encore ce fut l'Espagne qui paya les frais de la guerre; elle abandonna la Franche-Comté, et, aux Pays-Bas, les deux dernières villes de l'Artois, Aire et Saint-Omer, avec donze autres places, Valeuciennes, Cambrai, Maubenge, Condé, Bouchain, etc., que Vauban couvrit aussitôt de fortifications pour en faire la barrière de la France, L'électeur de Brandchourg et le roi de Danemark dureut restituer tout ce qu'ils avaient enlevé aux Suédois, nos alliés. Mais la France, déviant de la politique commerciale de Colbert, accorda aux Hollandais l'abolition du tarif de 1667, ce qui allait porter un rude coup à notre marine marchande et même à notre industrie. Le traité de Nimègue marque l'apogée du règne de

Louis XIV : c'est peu de temps après que les magistrats de Paris lui décernèreut le titre de Grand (1680). Ils lui avaient élevé déjà, pour cette guerre, deux arcs de triompho, les portes Saint-Martin et Saint-Denis,



## CHAPITRE LX. LE VRAL SIÈCLE DE LOUIS XIV.

# S 1. LA COUR ET LES FÉTES; MADEMOISELLE DE LA VALLIÈRE; MADAME DE MONTESPAN

St Louis XIV étonnait l'Europe par ses victoires, 1 il l'éblouissait par le faste de sa cour. Tout semblait réuni pour relever sa grandeur. Les femmes les plus belles et les plus spirituelles, les poètes les mieux inspirés, les prédicateurs les plus éloquents, les artistes les plus habiles se mettaient à ses genoux, comme les plus fameux capitaines. Colbert trouvait de l'argent pour ses prodigalités, et un témoin ocu-

t. « Le plus grand obstacle à l'alliance française, écrivait Charles II des les premières années de son règne, c'est le grand soin que l'on se donne maintenant en France pour se créer un

laire, l'abbé de Choisy, pouvait dire en se rappelan cette époque prospère ; « La cour était dans la joie et l'abondance; les

courtisans faisaient bonne chère et jouaient gros jeu . L'argent roulait, toutes les hourses étaient ouvertes, et les notaires en faisaient tropver aux jeupes gens tant qu'ils voulaient. L'usnrier était dur : mais prend-on garde anx conditions quand on est jeune et qu'on veut

commerce el pour être une puissance muritime imposante. Chaque pas que la France fera dans cette voie perpétuera la jalousie entre les deux nations. .

avoir de l'argent? Ainsi ce n'étaient que festins, danses et fêtes galantes. Le vonte de Saint-Agana ne distinguait entre tous les autres. Il fit dresser un théâtes dans une alliée du pars de Fontaimblesa: il y avait des ontaines naturelles, des perspectives, une collation par ordre. On y représenta une comédie nouveille et à l'étée estifi fait si amagisfique, qui os soppona qu'il rée d'âtit que l'ordonnateur. Le roi, la reine et les dames sy trouvèrent et on firent très-estations.

Une de ces fêtes est restée fameuse, le carronsel célèbré en 1682 vis-à-vis des Tuileries, dans une vaste enceinte qui en a retenule nom de place du Carrousel. • Il v eut cing quadrilles. Le roi était à la tête des Romains, um frère, den Persaux, le prince de Condé, des Trext; le des Étaphien, om lié, des Indiens, le des de Gissis, des Américains. Ce duc de Gissis etait petilifa de Badré. Il letait ellèbre dans le monde par l'audace mulhearens avec lasquellé il avait entrepris de se conder maitre de Naples. Se prione, est odich, ses amour romanesques, ses profutions, ses aventures, le renducient significar noto. Il membiai tierde d'amatrie siècle. On dissis de lai en le voyant courir avec le grand Condé: « Voilla hebre de di histoire et de la Philo. « Vollarie)

Ces magnificences étaient parfois un hommage du roi à quelque dame secrètement aimée ou déjà maitresse déclarée. On connaît les amours de Louis XIV



Narie-Thérèse d'Autriche, fesume de Louis XIV.

\*H'étalage de sea adulières, que nous ne comprendicious plus aujourd'hui. An dix-espième sichée on es parsissatip poist vis acandisier. Lonis XIV d'abord était Lonis XIV, et on pardonasi beaucoup à l'homme en faveur de la grandeur de roi. Essuite ou sortait de la lience grossière de setzieme siècle, et il fiast seveir gré au roi altraite de versisé d'éligence dent il dienties et experience de son populaire siècle, et il fiast seveir gré au roi altraite de versisé d'éligence dent il dienties et sespes de son populaire sièrel, ses amours, mélés de rounseseupe, se prétient pas an driche. Bosset pouvait les condumner personne ne songesit à en irre. Acume de sea matiresses ne le troupe et i'n aim d'autres après l'avoir siné. - Mine de la Vallère le quita pour se jeter dans un clotte, numé de Montespan

pour se donner à Dieu dans la retraite, et Mme de Fontanges pour monrir.

De tontes les femmes qu'aima Lonis XIV, la plus pure, malgré ses fautes, fut Mille de la Vallère. Modeste dans ses plus grands triouphes, craintive jusque dans l'enivrement de la passion, elle est la plus donne et la plus charmante figure qui aitembelli la conr de Versailles. Elle n'était pas de ces beantés parfaites, qu'on admire sonvent sans les aimer. Ce verre de la Pontaine :

## Et la grâce, plus belle encor que la beauté,

semble avoir été fait pour elle. « Elle avait le teint beau, les cheveux blonds, le sourire agréable, les yeux bleus, le regard si tendre et en même temps

si modeste, qu'il gagnait le cœur et l'estime au même moment: au reste assez peu d'esprit qu'elle ne laissait pas d'orner tous les jours par une lecture continuelle. Point d'ambition. point de vues : plus attentive à souger à ce qu'elle aimait qu'à lui plaire ; toute renfermée en elle-même et dans sa passiou, qui s été la seule de sa vie: préférant l'honneur'à tont es choses, et s'exposant plus d'une fois à mourir, plutôt qu'à laisser sonpçonner sa fragilité: l'hnmeur douce, libérale, timide; n'ayant jamais oublié qu'elle faisait mal, espérant tonjours rentrer dans le bon chemin : seutiments chrétiens qui ont attiré sur elle tous les trésors de la miséricorde, en lui faisant passer une lungue vie dans la juie solide d'une pénitence austère. J'eu parle ici svec plaisir. J'ai passé mon enfance avec elle; nous avons joué ensemble plus de ceut fois à colin-maillard et à cligne-musette : mais depuis qu'elle eut thé des amours du roi. elle ne voulut plus voir ses anciens amis, ni même eu entendre parler, uniquement occupée de sa passion, qui lui tenait lieu de tout. . (Chuisy.)

Les commeucements de la passiun du roi pour Mile de la Vallière fureut timides et discrets. Le roi, qui faisait trembler l'Europe, s'exposaità conrir snr les toits comme u simple page, ponr cagner l'appartement de la femme qu'il aimait et qui refusa longtemps see hommages, « Ah! s'il n'é-



tait pas le roi! . disait-elle. Elle craignait le scandale et redoutait qu'ou l'accusat d'aimer le prince et uou l'homme. Louis garda longtemps de grands ménagements. Il se contentait de prodiguer les fêtes et de lui faire comprendre sou amour par mille allégories. C'est aiusi qu'il donna à Versailles les fêtes splendides et romanesques de 1664, qui durèreut huit jours. Le sujet, pris dans l'Arioste, fut le palais d'Alciue. Le roi représentait Roger. Chaque seigneur avait des pages, des écuvers. des hérauts, tous magnifiquement vêtns et portant des devises galantes. Partout des allusions à l'amour du roi, allusions dont Mlle de la Vallière, confondue dana la foule, jouissait an fond de sou cœur. La cavalcade était suivie d'un char doré, représentant le char do Soleil. Les quatre Ages d'or, d'argent, d'airaiu et de fer, les Signes célestes, les Saisous, les Heures, suivaiont à pied. Les tables fureut servies par deux cents personnages qui représentaieut les Saisons, les Fauues, les Sylvains, les Dryades.

La mort de la reiue mère reudit Louis XIV plus libre. Il déclara Mile de la Vallière duchesse. Elle lui avait déjà donué uue fille dout la paissance fut cachée d'abord, mais qu'il recounut plus tard. Mlle de la Vallière avait montré dans cette circoustance uu courage digne d'une meilleure cause. Pour dérober sa faute, elle u'avait cessé de pa-

raître à la cour; le jour même de son accouchement, elle « veilla jusqu'à près de minuit, et comme c'était un samedi, elle avait fait medianoche de la même manière me tout le reste de la compagnie, et avait en la téte découverte comme si elle avait été an bal. » La reine n'ignorait plus rien, et, bien qu'élevée dans l'attente de cette honte, elle ne lui en était pas moins doulourense. Il lui fallait garder près d'elle, à son service, recevoir dans sa chambre, dans son carrosse, celle qui lui avait ravi le cour de son époux. « Mile de la Vallière, dit la duchesse de Montpensier, vint à la messe dans le carrosse de la reine; quoiqu'il fût plein, on se pressa ponr lni faire place; elle dina avec la reine, à son ordinaire, avec toutes les dames. » Une des dames du palais dit à cette occasion : « Dieu me garde d'être maîtresse du roi! Si j'étais assez malheureuse ponr cela, je n'aurais jamais l'effronterie de me présenter devant la reine! . Au moment où elle disait ces paroles, Mme de Montespan était déjà la rivale de la Vallière.

« Françoise-Athénaïs de Mortemart, marquise de Montespan, était d'une surprenante heauté à laquelle elle joignait nn esprit piquant, agréable, folâtre, plein de saillies, et en même temps remarquable par une fine politesse et un tour original qui lui était commun avec ses deux sœurs et avec son frère, ce qui faisait dire à la cour, comme par une espèce de proverbe : L'esprit des Mortemart. » Dame du palais de la reine, elle avait l'habitude de rester au coucher de cette princesse, et quand le roi venzit, il s'accoutumait à causer avec elle. « Elle était mordante, caustique, agréable, contense et contrefaisait plaisamment. La reine ellemême s'en amusait, sans en avoir le ruoindre soupçon; car Mine de Montospan avait toujours montré de la vertu, et elle était même de ses dévotions; Muse de la Vallière ne s'en méfiait pas davantage. Elle l'attira chez elle ponr amuser le roi, qui ne resista pas longtemps à sa séduction, et bieutôt Mine de la Vallière vit trop bien que le cœur qui lui était cher était au moins partagé. »

Dejà elle s'était enfuie dans un couvent de Saiut-Cloud; le roi, encore sous le charme, courut l'en tirer. Mais bientôt elle comprit que son règne allait finir. Elle s'enfuit de nouveau et s'euferma dans le convent des filles de Sainte-Marie, à Chajilot; cette fois, Louis ne monta pas à cheval. « Le roi pleura fort, dit Mme de Sévigné, et envoya M. Colbert à Chaillot, la priant instamment de venir à Versaillos, et qu'il pût lui parler encore. M. Colbert l'y a conduite, le roi a causé une heure avec elle et a fort pleure. Mme de Montespan fut au-devant d'elle, les bras ouverts et les larmes aux yeux : tout cela ne se comprend point. » Et quelques jours plus tard, la marquise ajoute : · Mme de la Vallière est toute rétablie à la cour; le roi la recut avec des larmes de joie, et Mme de Montespan avec des larmes... devinez de quoi? L'on a eu avec l'une et l'autre des conversations teudres ; tout cela est difficile à comprendre. Il faut se taire. \* (1671.) L'ancienne favorite se résigna à vivre négligée à côté de sa rivale triomphante et hautaine. Elle supporta quatre ans ce supplice. Enfin, en 1674, nn jour que le roi partait pour un voyage, elle se retira aux Carmélites. . Elle prit l'habit, et, au bout de l'an, elle fit profession où la reine alla.... Depuis ce temps-là, on n'a plus parlé d'elle. Elle est une fort honne religiense, et passe présentement pour avoir beaucoup d'esprit ; la grâce fait plus que la nature, et les effets de l'une lui ont été plus avantageux que ceux de l'antre. Il est difficile que les chagrins ne fassent pas avoir des retours à Dieu. » Mile de Montpessier, qui écrituit ces paroles malignes, eut des chagrins dont nous parlerons, puis elle n'eur post de retoure à Dies.

mais elle n'eut pas de retours à Dieu. Mme de Montespan triomphait; personne ne lui disputait plus le cour du roi, du moins en ce moment. Antant Mile de la Vallière avait dédaigné la pompe et la parure, autant Mine de Montespan les rechercha. Elle inventa les robes flottantes pour dissimuler ses grossesses. Voulons-nous voir son portrait, demandons-le à la femme qui a tout vu, Mme de Sévigné. « Je lui trouvai le dos bien plat, écrit-elle, comme disut la maréchale de la Moilleraie; mais sérieusement c'est une chose surprenante que sa beauté; sa taille n'est pas de la moitié si grosse qu'elle était, sans que son teint ni ses yeux, ni ses levres en soient moins bieu. Elle était tout habillée de point de France, coiffée de mille boucles; les deux des tempes lui tombent fort has sur les joues; des rubans noirs sur sa tête, des perles de la maréchale de l'Hôpital, embelhes de boncles et de pendeloques de diamants de la dernière beauté, trois on quatre poinçons, point de coiffe; en un mot, une triomphante beauté à faire admirer à tous les ambassadeurs.... » On savait sou goût ponr le lnxe; aussi on lui faisait de superbes cadeaux.

« M. de Langiée a donné à Mme de Montespan une robe d'or sur or, rebrodé d'or, rebordé d'or, et pardessus un or frisé, rebroché d'un or mélé avec un certain or, qui fait la plus divine étoffe qui ait jamais été imaginée : ce sont les fées qui ont fait cet onvrage en secret; âme vivante n'en avait connaissance. On la voulut donner aussi mystérieusement qu'elle avait été fabriquée. Le tailleur de Mme de Montespan lni apporta l'habit qu'elle lui avait ordonné, il en avait fait le corps sur des mesures ridicules : voilà des cris et des grenderies comme vous pouvez le penser; le tailleur dit en tremblant ; « Madame, comme le temps presse, e voyez si cet autre habit que voilà ne pourrait point « vous accommoder, faute d'autres. » On découvrit l'habit. « Ah ! la belle chose ! ah ! quelle étoffe ! vient-elle « du ciel? Il n'y en a point de pareille sur la terre. » On essaye le corps, il ost à peindre. Le roi arrive ; le tailleur dit : « Madame, il est fait ponr vons. » On comprend que c'est une galanterie; mais qui peut l'avoir faite? . C'est Langlée, dit le roi. - C'est Langlée assurément, dit Mine de Montespan; personne que lui ne peut avoir imsgine une telle magnificence. » C'est Langlée, c'est Langlée; tout le monde répète : C'est Lanclée; les échos en demeurent d'accord, et disent : C'est Langlée; et moi, ma fille, je vous dis pour être à la mode : C'est Langlée. » (Mme de Sévigné, 6 novembre 1676.)

Tel était le siècle. Langlée, comme tout le monde, flattait la maîtresse, sachant que c'était le meilleur moyen de flatter le maître.

Minc de Mantespan est quatre enfants du roi. On les cleva d'abord dans le mysière, comme on avait élevé cent de Mlle de la Vallière. Il fallut pour cela une femme intelligente et discrète. On Lotisit la veuve de Sarron, et cette veuve devait, par un de ces retours singuliers qu'explique asser l'habileté féminine, miner pen à pen le crédit de Mine de Montespan, la vaincre, a remplacor. Mune Scarron éleva ces entants dans une mission de Vaugirard et grafa fort hien le severet. On prâst souvent devant elle des bruits qui circulaieut, mais son visage per trahissait autenne émotion. « Je me fusiais saiguer, dit-elle, pour m'empédier de rougir. « Le marquis de Montespan criair, fussisi des folies. On let eijoignit de se tenir transpulle. Mais il ne pouvair yvéessurke, et Louis XIV éviat thighig de fairs sona cesse yvéessurke, et Louis XIV éviat thighig de fairs sona cesse

veiller sur lui. Le 15 juin 1678 il écrivait à Colbert : · Monsieur Colbert, if me revient que Montespan se permet des propos indiscrets. C'est un fun que vous me ferez le plaisir de suivre de près, et pour qu'il n'ait plus de prétexte de rester à Paris, voyez Norson, afin qu'il se hâte au parlement, (Il s'agissait d'un procès.) Je sais que Montespan a meuacé de vuir sa lemme, et comme il en est capable et que les suites seraient à traindre, je me repose encore sur vous nour qu'il ne parle pas. N'oublioz pas les détails de cette affaire et sertout qu'il sorte de Paris au plus tôt. » (Œuvres de Louis XIV, t. V, p. 576.) Nous nous étonnons de ce rôle indigne que Louis faisait jouer à ses plus grauds ministres. Personne ne s'en étonnait alors. Les plaisirs da roi étaient sacrés comme son pouvoir. C'était Mme Colbert qui avait élevé les enfants de la Vallière et les princes du sang se trouvèrent honorés de s'allier avec ces bâtards.

Tout le monde suivait l'exemple donné de si baut et charn avait sa naireese à côté de se finame, nime Lacois. - Parmi plusients malireeses qu'eut ce ministre, dont le caractère du re-malistri è par la figure l'amour, on nomme, entre autres, Mme Doffressoy, femme d'un de sec commis, pour l'appelle il et ude puis le reclit de faire ériger une charpe dest a reine. On la fit dame du lit: elle out les grandes entrées. Le rès, en favorienat ains judqu'aux goûts de ses ministres, voglait iustifier les seins. - Violatire,)

Mme de Montespan n'était point d'une humeur donce et patiente. Elle ne pouvait supporter de rivale; pourtant Louis lui en donnait quelquefois. Mile de Fontangea disputa un moment lo cœur du roi à l'altère marquise.

« Cetto nouvelle divinité ne brilla qu'un instant comme une fugitive apparition du plaisir. Après avoir ébloui la conr de sa jeunesse et de sa beauté, elle disparut bientôt, et tomba aiusi qu'une fleur promptement séchée (21 juin 1681). Cependant sa coiffure, détachée un jour par le vent, dans une forêt, a éternisé son nom et est devenue comme un monument futile et impérissable de son éclat passager1. » Mme de Montespan, s'étant aperque des infidélités du roi, fit des scènes, « Le roi ent hier nne conversation fort vive avec Mme de Montespan (écrit Mme de Maintenon, 4 mai 1679). J'étais presente. Diane en fut le sujet. J'admirai la patience du roi et l'emportement de cette glorieuse. Tont finit par ces mots terribles: « Je vous l'ai dejà dit, madame, je ne veux pas être gêné. - Mme de Montespau me demande mes conseils: je lui parle de Diou, ut elle me croit d'intelligeuce avec le roi; olle s'emporte coutre la pauvre fille, contre le P. de la Chaise, contre M. de Noailles. Elle passe des heures entières avec M. de Louvois et Mine de Thianges. L'habitude Ini a attaché le roi, je crains qu'il n'y revienne par pitié. Il avouo qu'il l'aime encore et plus qu'il ne voudrait. » Ces

scènes, en se répétant, finirent par rapprocher le roi de la femme qui est restée l'exemple le plus fameux des succès de la souplesse et de l'habileté féminine.

§ 2. LA COUR; MADAME; MADEMOISELLE; DE LAUZUN; LE PRINCE DE CONQÉ A CHANTILLY.

La cour de Louis XIV était réglée comme son royaume. On y observait la même discipline, et l'étiquette, minutieusement déterminée, établissait un ordre que nul, fût-il prince du sang, ne ponvait déranger. Louis XIV d'ailleurs, ami des nobles manières, était l'homme le plus rigide sur tout ce qui regardait la représentation et la politesse. Il se soumettait comme es autres. Ses saluts étaient mosurés suivant la qualité des personnes, mais jamais, dit Saint-Simon, il ne passait devant la moindre coiffe, la moindre femme de chambre sans soulever son chapeau. . Pour distinguer ses principaux courtisans il avait inventé des casaques blenes, brodées d'or et d'argent. La permission de les porter était une grande grace pour des hommes que la vanité mène. On les demandait presque comme le cullier de l'ordre. »

Les seigneurs qui naçuère prensient les armes contre le rois er ninent done maintenant pour în plaire. Tunjours placés sur son passage, courbés devant lui dès qu'il parait, ils chercheut à receillir us sourire, qu'il parait, ils chercheut à receillir us sourire, un mot bienveillaot. Les plus habiles y gagnent nne pension, nne charge, que survivaone. Les plus malernis et lès plus ridicules sont livrés comme victimes à la verve satirique de Molère:

Vous savez ce qu'il faut pour paraître marquis; N'oobliez rien de l'air ni des habits : Arborez un chapeau chargé de trente plumes Sur une perruque de priz; Que le rabat soit des plus grands volumes,

Et le pourpoint des plus petits. Mais surtout je vous recommande Le manteau, d'un ruban sur le dos retronssé, La galanterie eo est grande; Et parmi les marquis de la plus haute bande

C'est pour être placé. Avec vos brillantes hardes Et votre ajustement,

Faites tout le trajet de la salle des gardes ; Et vous pelgoant galamment, Portez de tous côtés vos regards brusquement; Et ceux que vous pourrez connaître Ne manquez pas d'un haut ton

De les sainer par leur nom, De quelque rang qu'ils puisseot être. Cette familiarité

Donne à quiconque en use un air de qualité. Grattez du peigne à la porte De la chambre du roi : Ou si, comme je prévoi, La presse s'y trouve trop forte,

Montrez de loin votre chapeau, Ou montez sur quelque chose Pour faire voir votre mus-au; Et criez sans aucune pause, D'un ton rien moins que oaturel;

Monsieur l'huissier, pour le marquis un tel! »
 Jeter vous dans la foule et tranchez du notable,
 Coudoyez un chacun, poiot du tout de quartier,
 Presser, poussez, faites le diable

Pour vous mettre le premier; Et, quand même l'huissier, A vos désirs inexorable. Vous trouverait en foce un marquis repoussable, Ne démordez point pour cela, Tenez toujours ferme là; A déboucher la porte il irait trop du vêtre, Paites qu'aocun n'y puisse pénétrer.

Molière n'épargne guère la noblesse dans ses pièces. Le marquis devint, comme il dit dans l'impromptu de Versailles, le plastron de toute comédie. Après lui Regnard créa le proverbe de Saute-Marquis. D'Ancourt, qui înt le poéte de la vieillesse de Louis XIV, alla plus loin que ses devanciers. Les murquis de Molière sont le plus souvent ridicules, mais on ferait grâce aux gentilshommes de d'Ancourt en ne les envoyant qu'aux galères.

Moquous-nons de ces faux gentilshommes comme firent leurs contemporains, mais reconnaissons que ces ridicules étaient l'exagération d'une chose bonne en soi et que la France doit à cette étignette, à ces cérémonies



Madame (duchesse d'Unionis).

de l'ancienne cour le ton de politesse qui la distingue et en fait encore la nation la plus élégante et la plus aimable de l'Europe.

Au premier rang, à la cour, brillaient les princes de la maison rovale. Monsienr, frère du roi, était

de la maison royale. Monsier, fière du roi, élait mariè à la fille de Charles I<sup>n</sup>, si célèbre par sa beauté et sa mut pénaturée. c'était ce prioce, dit Naint-Simon, qui jétait dans la cour les amusements, l'âme, les plaisres; quand il la quittait, tout semblait sans vie et sans action. A Saint-Cloud, où sa nombreuse mai-

1 Remerciment au roi, 1663.

son se rassemblati, il 3 xuit beaucosp de dature et force joueurs. Les labaire de tottes corte de jeux, et là louzié singulière du lieu que mille calcielas remidient airé aux plus persessores pour la promanade, lour de décliera. Le la rest Monsieur, qui svec beauson de décliera. Le la rest Monsieur, qui svec beauque les manuises qualités des temmes. Avec plus de monde que d'espris et un lieuxeur, el l'éstit capable de rieu. Personne de si mon de corps et d'espris, de de rieu. Personne de si mon de corps et d'espris, de governé, jui de plus régiries pre se force, set de governé, jui de plus régiries pre se forces, set de governé, jui de plus régiries pre se forces, set de governé, qui de plus régiries pre se desvin, et sou-



Louis XIV.

vent de plus malmené par eux.... Avec tant de défauts destitués de tontes vertus, un goût abominable que ses dons et les fortunes qu'il fit à ceux qu'il avait pris en fantaisie avaient rendu public avec le plus grand scandale... 2

C'est done avec un tel homme que devait vive Madame, princesse pracieuse et fort aimée du roi. Les agréments qui la fisialent rechercher excision la jagrifica sur la comparation de la comparation de la price aux favoir qui sensatieut tant qu'ils pouvient la division pour disposer de Monsieur tout à leur aise. Le clesvalire de Lorraine, dans le fort de la jeunesse et de sos agréments, possédait Monsieur avec la maise. N'adanne ne pouvait a plus d'un tire sonfrir cette dommation; au comble de la faveur et de la considération augrès du roi, elle obtitu etafoi l'evil du cherdière de Lorraine. Monsieur jeta feu et flumme, et cenant fit liventé crivie à une venerance.

Le 30 juin 1676, h peine revenue de ce voyage d'Augientre qu'ell a vaui fini it irtinophane en qualité de puédatrie, Medame mourut d'un mai inexplajné. On cris au poisso. Sinti-Visiona rouseur sérieusement que verre d'aux de chicovie que Madame d'evait prendre. Il prétend même que le roif i tue enquête, sui toute it cacha tout. Voltaire ne croit pas à l'empoisonnement : l'histoir n'u', croit pas d'avatiges, Mine de la Payette but de ce verre d'aux de chicovée et un mourut pas. Acès au foise. soffini d'epait le longemps d'un abbès au foise.

Cette mort, à l'âge de vingt-six ans, d'une princesse estimée et admiré plongea la cour dans le deuil et attrista un moment cette période de fêtes et de gloire. Bossuot se fit l'interprète de cette douleur publique dans l'oraison funèbre qu'il prononça en l'honneur de Madame:

• O mit désastreux i à mit efreyable, où retenit unit composition un cédat de nomers ette éton-aute novelle Nidolane se ment, Mahame est moreit aute novelle Nidolane se ment, Mahame est moreit quelque traçque acciona vani décède à semiller Au geneme hruit d'un mai si cirrange, on accourat à Sainne de la composition de toutes parte, ou recove du construé, es-opiè le cour de cotte princesse. Par tout esperial l'aute de la composition de la

Mais et las princes et les pupiles g'unissiani et avair. La vain Monareur, en vain le roi même tennit Madanus errire par de si étrois enabrassements di princesse leur c'indepaip burmi des enlinessements di princesse leur c'indepaip burmi des enlièressements des roughes maires. Unei donc, elle devait prire siduit Dans la piupart des hommes les changements se font peat à peu, et la mort les privaires ordinairement à ton derinir comp. Madane expendant pas sed à matria au sur, ainse quel lierle des Campans, La misun delle derinir comp. Madane expendant pas sed a matria au sur, ainse quel lierle des Campans, La misun della final la vitas et delle; et ces fortes expressions par l'es-

quelles l'Écriture sainte exagère l'inconstance des choses humaines, devaient être ponr cette princesse si précises et si littérales.

Quelque temps après la mort de Madame, une autre princesse du sang devint l'objet des conversations de tous, mais cette fois de conversations gales. Il s'agissait d'nn mariage. Le 15 décembre 1670, Mme de Sévigné écrivait à M. de Coulanges l'adorable lettre que voici : « Je m'en vais vous mander la chose la plus étonnante, la plus surprenante, la plus merveillense, la plus miraculeuse, la plus triomphante, la plus étourdissante, la plus hrillante, la plus digne d'envie; enfin une chose dont on ne trouve qu'un exemple dans les siècles passes, encore cet exemple n'est-il pas juste; une chose que nous ne saurions croire à Paris, comment la pourrait-on croire à Lyon? une chose qui fait crier miséricorde à tout le monde; une chose enfin qui se fera dimanche, où ceux qui la verront croiront avoir la berlue; une chose qui se fera dimanche, et qui ne se sera peut-être pas faite lundi

« Je ue puis me résoudre à la dire; devinez-la, je vous le donne en trois; jetz-vouis votre langue aux chiens? Hé bien! il faut donc vous la dire : M. de Lauxun épouse dimanche, an Louvre, devinez qui? je vous le donne en quatre, je vous le donne en dix, je

vous le donne en cènt.

Mue de Coulnages dit : Voilà qui est blen difficile à deriner ! c'est Mme de la Vallère. Point de
tout, madanne. C'est donne lite de la Vallère. Point de
tout, madanne. C'est donne lite de later ! Point de tout,
vous étes hier provinciale. Alt I verinent, nous somnes lien leive, disco-sout; étes Mile Colbert. Eamen lein leive, disco-sout; étes Mile Colbert. Eadimanche, an Louvre, avec la permission du noy,
lille, Mile de... maméeniselle, devince le nom; il
épasse madenoiselle, ma foil par ma foi jurée ! Madenoiselle, na grande Madenoiselle, pettra-fille de
Henri IV, Mile de Montpensier, Mile d'Orlean, Madenoiselle, sour germaine du roi; Mademoiselle,
desiude su trôue; Mademoiselle, le seul parti de
facture de ut rôue; Mademoiselle, le seul parti de

jet de discourir. » Qu'était ce duc de Lauznn qu'uue si merveilleuse fortune venait chercher? « Petit homme, hlondasse, hien fait dans sa taille, mais sans agrément dans le visage; plein d'amhition, de caprices, de fantaisies, jaloux de tout, jamais content de rien, sans ancun ornement ni agrement dans l'esprit, naturellement chagrin, solitaire, sauvage; fort noble dans toutes ses façons; méchant et malin par nature, encore plus par jalousie et par ambition; toutefois hon ami quand il l'était, ce qui était rare ; volontiers enuemi, même des indifférents; extrêmement brave et aussi dangereusement hardi. Courtisan également insolent, moqueur et has jusqu'au valetage; avec cela, dangerenz aux ministres; à la conr, redouté de tous, et plein de traits cruels et pleins de sel qui n'épargnaient personne. . Ajontons qu'il était brutal, Mme de Monaco le trahissait. Il profita d'un moment où cette dame était assise snr l'herhe, avec ses amies, pour appuyer son talon dans le crenx de la main qu'elle avait à terre, y fit une pirouette et s'en alla. La dame eut la force de ne point

Il était colonel général des dragons. Le roi lui promit la graude maîtrise de l'artillerie, mais Louvois fit valoir contre cette faveur des raisons qui parurent

Toronto Georgie

bonnes, et le roi reitra sa promesse. Furieux, Lazum brisa son épic desum lui en a vicinar qu'in eservirai de sa vie un prince qu'il immaquati si vilainement de parcie. Le roi tel aussi, à see most, d'une violente celere et leva la came qu'il leunit à la main. « Nais, dir Saini-Simon, il il praet-tire, dans ce nomenti, pi pia Saini-Simon, il il praet-tire, dans ce nomenti, più se Saini-Simon, il il praet-tire, dans ce nomenti, più se finettra, jutte sa came debora, di qu'il censi (faché d'avoir l'apple un homme de qualité, et sort. Lazum fut mis la Bastille, mais il n'y resta pas longtemps et ou reviai avec la charge de capitaine des gardes.

Madenoiselle, après bien des mariages maques, s'éprit de lui, et nous avous vu comme ou en fut sarpris. Elle avait quarante aus. Elle lui domait tous ses biens. Le contra c'ait prêt, le poi mariage de quelques jours rivers de la consecut. L'auran vetarda le mariage de quelques jours rivers de la comme de la comme de la comme de la la Monsierr et à M. le Prince de faire des représentations au roi, qui reitus no consentement. «Mademoisselle jeta feu et flamme. » Elle fut, comme elle nous l'apprend elle-méme, vitige-juaire beures dans les la mess, presque sans connaissance. L'auran, malgréla fortune qui il ne d'edapprai, partu lui reisgaé na sarla fortune qui il ne d'edapprai, partu lui reisgaé na sar-

crifice. Il se rejeta dans les galanteries. Cependant il était tonjours maître de la plus grande partie des biene de Mademoiselle ; les donations qu'elle lni avait faites étaient en bonue forme. La magnificence qu'il déploya au voyage militaire de 1670 lui attira des jaloux et des ennemis. On le représenta comme un homme dangerenx. Il fut arrêté et, sans ancune forme de procès, conduit à Pignerol, où il demeura cinq ans sonmis à la plus dure captivité, comme Fouquet. Lauzun acheta sa liberté en cédant an duc du Maine, fils de Louis XIV et de Mme de Montespan, tous les biens qu'il tenait de Mademoiselle. Il reviut à Paris, gagna de grosses sommes an jeu, passa en Angleterre, aida dans lenr fnite la femme et le fils de Jacques II (1688), et recnt de Louis XIV la permission de reparaître à la cour. Le roi d'Angleterre Ini conféra l'ordre de la Jarretière. Mademoiselle, avec laquelle on croit qu'il était marie secrètement, s'en montrait fort jalouse. Il y avait des scènes. Lauxun dut suivre, à genoux, tonte une galerie, pour implorer son pardon. Il se lassa enfin d'être hattu, et à son tour battit bel et bien Mademoiselle, et cela arriva plus d'une fois, tant qu'à la fin, lassés l'un de l'antre, ils se bronillèrent et ne se revirent plus. A la mort de Mademoiselle, Lanzon porta le denil. Il se maria ensuite avec une des filles du maréchal de Lorges et deviut le beaufrère du duc de Saint-Simon, qui fut peu flatté de cette alliance et n'épargne pas, dans ses Mémoires, cet homme extraordinaire qui, après tant d'aventures scabreuses, e jouit le reste de sa longue vie de ses privances avec le roi, de ses distinctions à la cour, d'nne grande considération, d'une abondance extrême, de la vie et du maintien d'un très-grand seignenr, et de l'agrément de teuir une des plus magnifiques maisons de la cour et de la meilleure table, soir et matin, la plus honorablement fréquentée, et à Paris de même,

Dans ce siècle de soumission absolue, les plus hauts princes conrbaient la tête. Condé lui-même s'était fait courtisan, et on n'anrait jamais pn reconnaitre en lui l'ancien frondeur. S'il vivait retiré à Chantilly, c'était à

après la mort du roi. »

cause de son âge et pour y trouver un peu de repos; mais il ne s'en montrait pas moins empresse auprès duroi. Quand on le priait d'écrire les mémoires de sa vie, il répondait : « Tout ce que j'ai fait n'est bon qu'a être oublié; il faut écrire l'histoire du roi, toute autre serait désormais superflue. » Une chose toutefois à laquelle il se plia difficilement, fut l'étiquette et la parnre. Aussi était-ce un miracle que le prince de Condé affublé des modes du jour.... « Je ue sais rien , écrit Mme de Sévigné, de ce qui s'est passe à la noce. Cependant je vons dirai une nouvelle, la plus grande et la plus extraordinaire que vous puissiez apprendre : c'est que M. le Prince fit faire hier sa barhe, il était rasé; ce n'est point une illusion ni nne de ces choses qu'on dit en l'air, c'est une vérité ; tonte la cour en fut témoin; et Mme de Langeron, prenant son temps. qu'il avait les pattes croisées comme le lion, lui fit mettre un justaucorps avec des boutonnières de diamants; un valet de chambre, abusant aussi de sa patience, le frisa, lui mit de la pondre, et le réduisit enfin à être l'homme de la cour de la meilleure mine et nne tête qui effaçait tontes les perruques; voilà lo prodige de la noce.

Condé tint à grand honneur de recevoir le roi dans son domaine de Chantilly, quand Louis XIV partit pour la Flandre (1671). Mme de Sévigné en a fait encore le recit : « Le roi arriva le jendi au soir ; la promenade, la collation dans un lien tapissé de jonquilles, tout cela for à souhait. On sonpa; il y eut quelques tables où le rôti manqua, à cause de plusieurs diners à quoi l'on ne s'était point attendu ; cela saisit Vatel ; il dit plusieurs fois : « Je suis perdu d'honnenr ; voici un « affront que je ne supporterai pas. » Il dit à Gonrville ; « La tête me tonrne, il v a donze muits que le n'ai · dormi, aidez-moi à donner des ordres. » Gourville le soulagea en ce qu'il put. Le rôti, qui avait manqué uon pas à la table du roi, mais aux vingt-cinquiemes, lni revenzit tonjours à l'esprit. Gourville le dit à M. le Priuce. M. le Prince alla jusque dans la chambre de Vatel et lui dit : . Vatel, tout va bien; rien n'était si beau que lo souper du roi. » Il répondit : « Monsei-« gneur, votre bonté m'achève : je sais que le rôti a a manqué à deux tables. - Point du tout, dit M. le · Prince; ne vons fâchez poiut, tout va hien. » Minuit vint, le feu d'artifice ne réussit pas : il fut couvert d'un nuage; il contait seize mille francs. A quatre heures du mstin, Vatel s'en va partout, il trouve tont endormi; il rencontre un petit pourvoyeur qui lui apportait senlement deux charges de marée; il lui demande : « Est-ce « là tout ? - Oui, monsienr. » Il ne savait pas que Vatel avait envoyé à tons les ports de mer. Vatel attend quelque temps; les autres pourvoyeurs ne vinrent point; sa tête s'échanffait, il crut qu'il n'aurait point d'autre marée ; il trouva Gourville , il lui dit : « Mou- sieur, je ne survivrai point à cet affront-ci. » Gonrville se moqua de lui. Vatel monte à sa chambre, met son épée coutre la porte et se la passe à travers le cœur; mais ce ne fut qu'an troisième coup, car il s'en donus deux qui n'étaient point mortels, qu'il tomha mort. La marée cependant arrive de tous côtés ; ou cherche Vatel pour la distribuer, on va à sa chambre, on hourte. on eufonce la porte, on le trouve noyé dans sou sang ; on conrt à M. le Prince, qui fut au désespoir.... Cependant Gonrville tâcha de réparer la perte de Vatel : elle fut réparée : on dina très-hien, on fit collation.

on sonpa, on se promena, on joua, on fut à la chasse ; tont était parfume de jonquilles, tont était enchanté. » On n'a jamais raison de se tuer, mais le panvre Vatel avait denx fois tort. Nul, dans tont ce monde, si ce n'ast Condé et Mme de Sévigné, ne fit attention à son

singulier point d'honneur.

Si Condé avait pu suffire aux frais d'une fête aussi splendide, c'était grâce à l'intelligence de Gonrville, son intendant et son compagnon dans les circonstances les plus critiques. Peu scrupuleux, mais fort habile et très-souple, Gourville s'entendait à régler les affaires des grands seigneurs dépensiers. On l'en récompensait, comme il est juste; mais il savait hien aussi s'en récompenser lui-même. Mêlé aux dilapidations de Fouquet, il avait été exilé. Condé s'aperçut vite de son absence. · Quand il voulait sortir, dit Gonrville dans les intéressants Mémoires qu'il nous a laissés, il tronvait son antichambre pleine de créanciers. Ordinairement il s'appnyait sur deux personnes, ne pouvant marcher; et passant aussi vite qu'il lui était possible, il leur disait on'il donnerait ordre qu'on les satisfit. Il m'a fait l'hopnenr de me dire, depuis, que ç'avait été une des choses dn monde qui lui avait fait le plus de plaisir lorsqu'il s'aperçut, quelque temps après que je fus en possession de ses affaires, qu'il ne voyait plus de créanciers. »

Condé poussa la flatterie envers Louis XIV jusqu'à rechercher pour son petit-fils, le duc de Bonrbon , la main de Mile de Nantes, fille dn roi et de Mme de Montespan. Saint-Simon prétend que M. le Prince « ressentit une joie extreme de cette alliance, qui le rapprochait du roi. » Dans les derniers temps de sa vie . le lecteur assidn de Pétrone « tourna à la dévotion et mit Chantilly à l'unisson de Versailles. » - La nouvelle de la communion de M. le Prince, écri-



vatt le marquis de la Sonche (1685), surprit beaucoup de monde. On assurait qu'il n'avait point fait ses Paques depuis dix-sept ans. » Sa mort même fut un acte de courtisan. La nouvelle

duchesse de Bourhon, dont il venast de céléhrer le mariage, tomba malade de la petite vérole. Malade luimeme, Condé se rendit auprès d'elle pour la soigner Le roi y vint aussi : il y avait danger d'approcher de la duchesse. Condé lui barre le passage. « Transporté de son zèle, dit Bossuet, il oublie toute sa faiblesse, il l'avertit de tous les périls que ce grand roi ne craiguait pas, l'empêche d'avancer et va tomber évanoui à quatre pas : on admire cette nouvelle manière de s'exposer pour son roi. » Condé ne survécut que quelques jours aux fatigues et aux inquiétudes que lui causa cette maladie. Le 11 décembre 1686 il expirait.

Bossuet prononca son oraison funèhre et trouva cette fois dans les qualités du grand capitaine un sujet

Il fut d'autant plus touchant qu'il était l'ami du prince. Car ce qui jette un voile sur les défants de cet homme qui sauva la France à Rocroi et risqua de la perdre pendant la Fronde, c'est son intelligence et son gout pour les lettres. On vit plus d'une fois le grand Condé qui pleurait aux vers du grand Corneille. Il encouragea Molière. Il aimait Boileau et Racine, et se plaisait à s'entretenir avec eux de leurs ouvrages. Lorsque dans ces conversations littéraires il soutenait une honne cause, il parlait avec beaucoup de grâce et de douceur ; mais quand il en soutenait une mauvaise, il ne fallait pas le contredire. Le teu de ses veux étonna une fois si fort Boileau dans une dispute de cette nature, qu'il céda par prudence et dit tout bas à son voisin : . Dorenavant je serai toujours de l'avis de M. le Prince, quand il anra tort. » (Némoires de Louis Raciue.) Tableau charmant qui nous représente dans ces allées de Chantilly , . ou

digne de son éloquence. Jamais il ne s'éleva plus haut.

les jets d'ean, dit Bossuet, ne se taisaient ni jour ni nuit, = nos plus grands poëtes discutant avec l'un de nos plus grands hommes de guerre.

#### § 3 LA VILLE; LES EMPOISONNEMENTS.

Bien que la cour, sons Louis XIV, attire tous les regards et que tout le monde visit d'yeux alors que pour Versailles, il est bien permis à l'historien de descendre un peu et de revoire la vilui, comme on diant alors pour d'ésigner Paris. La bourgeoise, je le sais, au dis-septième siècle, ne compata guere-Saint-Simon n'en parte pas souvers, mas elle nous niefresse aujont'llui et nous ne devons pas la sacrifier à la soblesse.

Louis XIV, d'aillenrs, fit quelque chose pour elle. Il choisit dans ses ranga tous ses ministres. Bien qu'il

u'aimât pas le séjour de Paris, qui lui rappelait les scènes turbulentes de la Fronde, il s'occupa cependant de sa capitale. Avant lui « il n'y avait ni clarté, ni sùreté, ni propreté. Il fallut pourvoir à ce nettoiement continuel des rues. à cette illumination que cinq mille fanaux forment toutes les nuits. » Nous trouverious ce système d'éclairage bien grossier : du 1" novembre au 1" mars, on plaçait à l'entrée et au milieu de chaque rue une lanterne dans laquelle brûlait une chandelle . Les réverbères ne datent que de 1745. « On pava la ville tout entière; on construisit deux nouveaux ports, on organisa une garde continuelle, à picd et à cheval, pour la sûreté des citoyens. Le roi se chargea de tout en affectant des fonds à ces dépenses nécessaires. Il chargea, en 1667, un magistrat de veiller uniquement à la police. . Le presuier lieutenant général de police fut Gabriel-Nicolas de la Reynie. Deux ans plus tard,



La coluret sous Louis AlV.

le corps des pompiera remplaça les capacins pour le service des incendies (; 669).

• Ce fut en ce tempo-là, dit encore Voltaire, qu'on inventa la commodit magnifique doce ca craosse avide de glaces et ampendum par des ressorts; de sorte qu'un citoyon de Paris se promeasit dans cette grande via vare plus de luxe que les triomphateurs romains n'al leient autrefois au Capitole. Ce fut le prince de Can leient autrefois au Capitole. Ce fut le prince de Can leient autrefois sou Diptiole. De fut le prince de Ruxelles, vers 1600, un carosse sui il q'avait des viries.

e Les maisons que tons les seigneurs bâtirent on achetèrent dans Paris, et leurs femmes qui y vicurent avec dipnité, formèrent des écoles de politesse, qui retirèrent peu heu les jeunes gens de cette vie de cabaret qui fint encore longtemps à la mode. « On entrait alors, que effet, dans un cabaret comme de nos jouris on entre an café. On y rencontrait les plus homètes gens, Chapelle, par exemple, l'amid éta Molière, « Báxine et

de Boileau. Celni-ci lui fixiasti souvent à ce propos des remontrances. Ul jour îl le vois sortir d'un cabare, il l'abordo et entrepered de lui d'emontrer le danger de la passion du vin. Chemin faisant, on aggen un autre cabaret. Chapelle invite son ami à s'asseoir pour contimure son sermon plus à l'aise. On a'sseoir, Boileau s'amine; le sermon dures is bien et le prédictateur se ratfichit si souvent, que bientôt il în s'garbe plus de raison que celni qu'il avait tenté de convertir. Chapelle avait gegré sa carb

« Les mours tiennent à si peu de chose, que la comme d'aller à cheval dans Paris, entretonat au no disposition aux querelles frépontes, qui cessèrent quand cet usage fut aboil. La dévence, dont on fut tredeple principalement aux femmes qui rassemblèrent la octifé chez elles, rendit les espris plus agréables, et le lecture les rendit plus saldés... Les maisons, les spectacles, les promenades publiques, oi l'ou competition de la comme del comme de la comme del comme de la comme de





Malheureusement, la moralité ne s'élevait pas encore et la superstition ne diminuait point. La culture intellectuelle ne s'étendait qu'à un cercle d'élite, qui ne savait pas même se défendre des préjugés de la foule. On croyait encore à la magie, aux empoisonnements.



Il y eut des crimes véritables qui en firent supposer un plus grand nombre. La marquise de Brinvilliers, irrisée d'une intrigue amonresse déjouée, empoisonna son père, le lieutenant civil d'Anbray, ses deux frères et sa sœur. Elle fut exécutée, et Mine de Sévigné nous raccotte ainsi son supplice :

« Enfin, c'en est fait, la Brinvilliers est en l'air : son pauvre petitcorps a été jeté, après l'exécution, dans un





Divers costumes français du règne de Louis XtV, par Sébastien Leclere.





for grand en, et sec condres an vent; de sorte que nous la respirace, et que, par la comminación de se petite esprit: altusion an syndres de Descarcio; il sous servino d'amés, de vicinitar de la companio de la contra de la contra de la contra de la contra de contra de la contra del contra de la contra del la contra del

d'Escars; jamais il ne s'est vn tant de monde, jamais Paris na été si êmu ni si attentif; et qu'on demande ce que hien des gens ont vn, ils n'ont vu, comme moi, qu'une cornette; mais enfin ce jonr était consacré à cette tragédie. »

Comme on entendait étrangement la religion alors! La Brinvilliers allait à confesse même quand elle préméditait ses crimes, « Le lendemain on cherchait ses os, dit encore Mme de Sévigné, parce que le penple crovait qu'elle était sainte. » (1676.)

Nons avons déjà parlé des bruits d'empoisonnement





Divers costumes français du règne de Louis XIV, par Sébastien Leclère.

qui avaient contra à l'époque de la mort de Madame. On ne parla bientit plus que de crimes de ce genre. Un l'alien exilé répandait, dit-on, ces poisons. On érigea une chambre spéciale pour juger ces affaires. On l'appela Chambre des poisons ou Chambre ardente (1680). Elle fut appelée à juger une cause célèbre. Sorcel-

Lini ut appeten a juger une clause schen. Sortenpropos no l'on dissisti encero un criuse d'une foise
repope no l'on dissisti encero un criuse d'une foise
redictale. Une feume, nommée la l'usin, quelques
charitans comme le prêtre le Saye, éet, abussient de
la redictile. Une feume, nommée la l'usin, quelques
charitans comme le prêtre le Saye, éet, abussient de
la redictile des juscemps s'en faissient un revenn.
In predictient l'avairri ju finarient uvir le diable,
poutre dité de moczasion. Ils farent arrêés et compromierat beancoup de haute personness par leur riponesse. La duchesse de Bouilho s'en tire cavalièrement. Interropée par la Reysis, s'elle evait vu le
diable, dibe déclars qu'elle le voyait dans en moment,
d'Edu. La contesse de Noiseous sinne miest quitter la
d'Edu. La contesse de Noiseous sinn miest quitter la

France que de paralitre en justice. Le marcéhal de Lucembours, qui saix commis l'increpable folie d'alle un Lucembours, qui saix commis l'increpable folie d'alle de denander des horsecopes, fut arrêté. Il voulnt se rendre lui-mème à la Baislile. On le mi « dans une des horribles chambres grillées qui sont dans les tours, d'où l'or swit à peine è ciel. Il resta prisonnier quatern mois, tant que dura le procès de ses présends comjenses. Il « y est de justement in jour ni coutre hi. pière. Il « y est de justement in jour ni coutre hi. à la cour. Il devaui cette prison ant hors offices de Louveis, « si eve nuones are des vicences are

La Vosini, et se si vengen par des victories.

La Vosini, la Viçtorieux furent brillées avec le Sage à la Grève. Mine de Sévigné, que nous ne nous lasserons point de citer parce qu'on ne se lassera point de la lire, va nous édifier encore sur cette tragédie :

« Je ne vons parlerai que de la Voisin. Le soir elle dit à ses gardes : Qnoi! nons ne ferons point mediosoche! Elle mangea avec eux à minuit; elle but heanconp de vin, elle chanta vingt chansons à boire. Le mardi elle eut la question ordinaire et extraordi-



Interrogatoire de la Voisin (1680).

naire.... Elle soupa le soir et recommença, brisée | qu'elle était, à faire la débauche avec scandale.... Enfin le jeudi, qui n'était qu'hier, elle vint en carrosse de Vincennes à Paris : on la voulut faire confesser, point de nouvelles. A cinq heures on la lia; et nne torche à la main, elle parut dans le tombereau habillée de blanc ; c'est une sorte d'habit ponr être brûlee ; elle était fort ronge et l'on voyait qu'elle reponssait le confessenr et le crucifix avec violence. Nons la vimes passer à l'hôtel de Sully, Mme de Chaulnes, Mme de Sully, et bien d'antres. A Notre-Dame, elle ne voulut jamais prononcer l'amende bouorable, et à la Grève elle se défendit autant qu'elle put de sortir du tomberean ; on l'en tira de force; on la mit sur le bûcher assise et liée avec du fer, on la couvrit de paille : elle jura beaucoup. elle repoussa la paille cinq on six fois : mais enfin le feu augmenta, et on la perdit de vue, et ses cendres sont en l'air présentement. Voilà la mort de Mme Voisin, célèbre par ses crimes et par son impiété. Un inge à qui mon fils disait l'autre ionr que c'était une strange chose que de la faire brûler à netit feu, lui dit :

- Ab! monsienr, il y a certains petits adoucissements à cause de la fishiènes de sesc. En quoi, monsieur! on les étrangle? Non, mais on leur jette des béches sur la tête; les grayons din bourreau en a ranchent la tête avec des crocs de fer. Vous voyes bien, ma fille, que cela n'est pas i terrible qu'on le pease: comment vous portex-vous de ce petit conte? Il m'a fait grinner les dents. -
- Ges supplies qui sons font grincer les dents, comme dit Mine de S'reyes, invente fin au rechechtes et au dit Mine de S'reyes, invente fin au rechechtes et au à sompcomer les morts naturelles d'avairéé violentes. On trouve dans la correspondance de Mine de Sérigie me allusion piquante à ce penchant funeste. Le marquis de Sérigie flererougat ne lestre de sa mire pour sui de Sérigie flererougat ne lestre de sa mire pour la plume, comme von voyer; me revoils enfin, ma belle petite serur, à cloid de manna miponne, que l'on a m'access point encore d'avoir voulte empoisonner; et un petit morira. A dans le tempe qui cont, ce a l'est par-

#### S 4. MOLIÈRE.

Un des caractères et des mérites de la littérature du dix-septième siècle est de reproduire l'image de la société. C'est donc encore étn dier les mœurs qu'étudier nos grands écrivains. Molière surtont, avec lequel nous

avons déjà fait connaissance. Nons lui avons emprunté le portrait du marquis, mais il ne cherchait pas qu'au Louvre ou à Versailles ses personnages. La bourgeoisie eut son tour. s'affubler d'un titre sonore et, du droit de ses écus, prendre rang dans la noblesse. Un parcon tailleur: Mon gentilhomme, donnez, s'il

vons plait, quelque chose aux garçons pour boire. M. Jourdain: Comment m'appelez-vous?

Le garcon taitleur : Mon gentilhomme.

M. Jourdain : Mon gentilhomme! voilà ce que c'est ue de se mettre en personne de qualité. Allez-vous-en demeurer toujours habillé en bourgeois, on ne vous dira point mon gentilhoume. (Donuant de l'argent.) Tenez, voilà pour mon gentilhomme.



Le garçon taitleur : Monseigueur, nous vous sommes bien obligés. M. Jourdain : Monseigneur! oh! oh! monseigneur! attendez, mnn ami, monseigneur mérite quelque chose,

et ce n'est pas une petite parole que monseigneur. Tenez, voilà ce que monseigneur vous donne Le garcon tailleur : Monseigneur, nous allons tous

boire à la santé de Votre Grandeur. H. Jourdain : Votre Grandeur! oh! oh! oh! attendez,

ne vons en allez pas. A moi Votre Grandeur! (Bas.) Ma foi, s'il va jnsqu'à l'Altesse il aura tonte la bonrse. Tenez, voilà pour Ma Grandenr. Le garcon tailleur : Monseigneur, nous la remer-

cions très-humblement de ses libéralités.

M. Jourdain : Il a bien fait, je lui allais tout donner.

L'aristocratie avait perdu son pouvoir politique, mais elle jouissant encore de priviléges considérables qui l'élevaient si haut au-dessus de la bourgeoisie, qu'il n'était pas de gros marchand qui n'ambitionnât des lettres de noblesse et ne mit toute son étude à se faire passer ponr un homme de qualité. Colbert luimême tenait moins pent-être à sa gloire qu'à sa prétendue descendance d'uno noble famille d'Ecosse, et on vit le grand ministre de Louis XIV aller furtivement couvrir d'un marbre menteur les restes de son bonbomme de père, mort marchand dans la ville de Reims.

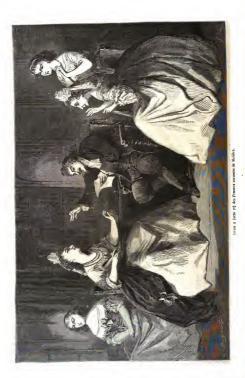

Molière, qui reyardat partout, regarda aussi dans le ménage. Il y vit quelquefois un travers, certains maris bourgeois qui prenaient dans leur maison l'autorité d'un sénateur romain, et il s'en moqua dans l'École des tenmes et l'École des memes et l'École des tenmes et l'École des neurs et l'École des paris.

Mais en desendant les femmes, Molères tenait à les corriges de hora d'étant. La préciaité surviait acrose, agravée par la pédanteire. Chez de jeunes personnes ce nétait qu'un ridicule; dans une fenuem marière c'était un défant et un défant ruinoux. Le mari prend donc, dans les l'emmes, auvantes; l'inérêt du ménage néglisé par sa femme. Il est vrai que ce mari est un pen faible et que le bonôneme Chrysalde cèle uniquiser; mais la rainon se trouve de son côté, surtout quand il dit :

B Ton sait tout chem mol, here on qu'il fluit savoir ; Non Saiture et Mara, dont ja où point difficier, Véam, Saiture et Mara, dont ja où point difficier, Véam, Saiture et Mara, dont ja où point difficier, Non es sait comme rum ops pl, dont ju liescoin. Mar gens a la science suspirent pour vous plaire, Mara gens a la science suspirent pour vous plaire, Mara de la science suspirent pour vous plaire, La science de la science

S'attaquer anx marquis, qui ne le pouvait? Le roi se mettait du côté des rieurs. Les bourgeois n'avaient point grande influeuce. Critiquer les femmes était sans doute plus audacieux, mais on n'avait guère à craindre que des couns de langue. Mettre sur la scène les médecins devenait plus difficile. Les médecins formaient un corps puissant, et la Faculté n'entendait pas raillerie. Aussi ils se déchainèrent contre l'auteur de l'Amour médecin et du Mulade imaginaire. On s'est demandé si les pièces de Molière contre les médecins devaient n'être considérées que comme des boutades. On sait maintenant que le poête n'a nullement chargé ses portraits, et que ces médecins d'alors dont nous rions au theatre faisaient bien des victimes au dix-ceptieure siècle. Dans cette société ôù la forme l'emportait encore sur le fond, l'habit surtont faisait la science, et Molière disait vrai quand il écrivait cette scène :

Argan: Est-ce que je suis en âge d'étudier? Béralde: Bon, étudier! vous étes assez savant, et il y en a beancoup parmi eux qui ne sont pas beaucoup plus habiles.

Argan: Mais il faut savoir bien parler latin, counautre les maladies et les remèdes qu'il y faut faire. Béralde: En recevant la robe et lo bonnet du médecin, vous apprendrez tout cela, et vous serez après

decin, vous apprendrez tout cela, et vous serez après plus babile que vous ne voudrez. Argen : Quoi! l'on sait disconrir sur les maladies

quand on a cet babit-la?

Bératide: Oui, lorsqu'on u'a qu'à parler avec une robe et un bonnet, tout gelimatias devient savant et toute sottise devient raison.

Jugez des autres par les médecins du roi. Si nous en croyons Gui Patin, une bion mauvaise langue il, est vraz, Daquin, attaché à la personne du roi par la faveur de Mine de Montespan, et congcdié par Mime de Maintenon, n'était « qu'un pauvre cancre, race de juif, grand charlatan..., véritablement court de science, mais riche en fourberies chimiques et pharmnceutiques. » Desfougerais, antre médecin de Louis XIV, n'était guère plus honnête homme, et d'aucuns disaient qu'il prétait au crimo les ressources de son art : Guénaut passait pour avoir, à l'aide de sa papacée universelle, l'antimoine, tué sa femme, sa fille, son neveu, deux de ses gendres et un très-grand nombre de malades, parmi lesquels le cardinal Mazarin. Un jour qu'il se trouvait au milieu d'un embarras de voitures, un charretier le reconnut et s'écria : « Laissons passer M. le docteur; c'est lui qui nous a fait la grâce de tuer le cardinal. . Valot, dit-on, causa la mort de la reine d'Angleterre eu lui administrant de l'opium mal à propos. Molière, d'ailleurs, n'est pas le seul à medire des médecins. Tont le moude sait la charmante fable de la Fontaine : Le médeciu Tant pis et le médecin Taut micux.

On "exposal sans donte en Infenant la Faculiphysis bull, har décine set donse terroris. Mais écrire Torrupf", mettre en scèce les faux dévoit loucher aux chaces du ciril en sour di riq quel orge, Sour repartereuse de hafficulié qu'est evite pâtes à être apsiréerreuse de hafficulié qu'est evite pâtes à être apsiréertier tenda à la société, son pas malherreusement qu'elle ait corrigé beaucoup d'hypocrites, mais elle hoi de fits. Extrost et toujures la saire de Molière les poursuit : En vriu poete maisonal, il a douné mus preparation immerble à la plus viture de con haires, etros de la commercia de la commercia de la commercia de la convenience que la fit pour de contra de la commercia de son vers molique et dioperat :

Aussi ne vois-je rien gui soit plus odieux Que le dehors plâtré d'un sèle spécieux; Oue ces francs chariatons, que ces dévois de place. De qui la sarrilége et trompeuse grimace Abuse impunément et se joue à leur aré. De ce qu'ont les mortels de plus saint et sacré. Ces gens qui, par une âme à l'intérêt soumire, Font de dévotion métier et marchandise Et veulent acheter crédit et dignités A prix de faux clins d'yeux et d'élans affectés; Ces gens, dis-je, qu'on soit, d'une ardeur non cou noune. Par le chemin du ciel courir à leur fortune ; Qui brûlant et prant demandent chaque jour, Et prêchent la retraite au mil-eu de la cour; Qui savent sjuster leur rèle avec leurs vices, Sont prompts, vindicatifs, sans foi, pleins d'artifices, Et pour perdre quelqu'un couvrent insolemment De l'intérêt du ciel leur fier ressentiment ; D'autant plus dangereux, dans leur apre culère. Ou'ils prennent contre nous des armes qu'on tétère Et que leur passion, dont on leur sait bon gré, Yeut nous assassiner avec un fer sacré.

Co portrait si éuergique ost aussi vrai aujourd'Ini qu'au temps de Molière, et le sera toujours : car c'est la gloire da puecte do n'autor point esquissé des ligures un moment téritables et fausses lo lendemain. Profoud observateur, il a étudié l'humanaité en elle-méme : il lui a mis le costanue de son époque; mais ôtons le costanue, le cour reste,

Nons n'avons plus de précieuses comme an dixseptième siècle, mais l'afféterie, la subtilité ne sont pas mortes, que je sache. Des lacheux! j'en rencontre tous les jours, pour mon malheur. Les égoistes comme Sganareile et comma Arnolphe, les maris comme l' Chrysalde, qui ne peuvent avoir d'autre volonté que celle de leur femme; les pédants comme Trissotin, les bourpeois comme M. Jourdain, les misanthropes qui, voyant tont en noir sont niguetse et dangereux, par désespoir et colère, comme d'autres le sont parnaire confiance, peut-o dire que la race en soit per-

due? Et les avares et les tartuffes! Aussi Molière est de tous les poètes du dix-septième siècle celui que nous comprenons le mieux, et on l'écoute comme s'il avait écrit hier.

L'admiration pour lui sera bien plus vive, si l'on se reportera aux embarras de toute sorte qui l'entravaient, aux occupations multiples qui prenaient son



temps; el l'on se deunandera comment il a pu faire tant i de chefs-d'emzer lorsqu'i livi fallait diriger une troupe de comédiens, armée toujours bien indocile, jouer luimme ses pièces, remplir sa charge de apsisser valet de chambre du roi, et sertout metter d'accord trois formes au milien desquelles il vivait. Molière, si gai aur la ncène, était malheureux dans son disage. So première maltreuse, Mile Bégart, foume altière, so pus i

lai pardeaner d'avoir rouque ave elle pour 'attacher nea autre attries, Mille de Bris, on fe hien pis quand elle vit as jenne sour, 'Armande Béjart, à peine ajec de dit-sept aus, devenir l'Éponse légitime du poèse. Molèire, mari de quarante ans, qui avait ce jour-lachable le bon sons et la sagesse quil avait unt de fois enseignés aux autres, ne pet faire partager son amour la jenne Béjart. Le ocuré déchiré, il santé appauvre par des chagrins poignants, il avait à sauver de la misère une troupe qui doux fois vivait de sa gaieté, co colle qu'il mettait dans ses ouvrages, de oelle aussi qu'il savait mettre dans ses rôles. Il n'était pas seulement un ganad poete comique, il était encore un grand acteur : - Il était tout comédien depuis les eieds iusuavil à tête. Il semblait qu'il est fusiseurs voix : tout parlait en lui; et d'nn pas, d'un sonrire, d'un clin d'œil, d'un remuoment de tête, il faisait plus concevoir de choses que le plus grand parlenr n'aurait pu en dire on une houre.

lement un grand poete comique, il était encore un all n'estit ni trop gras ni trop maigre, dit également nne contemporatue. Il avait la taille plus grande pieds jusqui à la tête. Il semblait qu'il est pluseurs | que petite, le port noble, la jambe helle; il marchait



Molière, dans le Malade imaginaire.

gravement, avait l'air très-sérieux, le nez gros, la bouche grande, les lèvres épaisses, le teint hrun, les sourcils noirs et foris, et los divers mouvements qu'il leur donnait lui rendaient la physionomie eutièrement comique!...

1. Mignard nous a laissé le sortrait de Molière.

N'oublions pas, quand nous parlous du genre de Molière, de parler aussi de son hon ceur. Le jour, près de monter en voiture, il donne une pièce d'or à un pauvre : le pauvre, voyant l'erreur, court après la voiture et veut rendre la pièce. Molière lui en remet une autre pour le récompenser de sa prohité. Il secourat de sa bourse Bacine, dont il eucotragea les

S 5. RACINE ET BOILEAU.

déhuts, et auquel il faut bien reprocher de n'avoir pas assez montré de reconnaissance. Il éleva le jeune Baron, dont il fit un de ses meilleurs acteurs; et ce n'était pas senlement des leçons de déclamation et de bonne tenue qu'il lui donnait. Un jour Baron vient le prévenir qu'un comédien, nommé Mondorge, implorait sa bienfaisance. Molière demande à Baron ce qu'il fallait donner. « Quatre pistoles. - Donnez-lui quatre pistoles ponr moi ; mais en voila vingt autres que je lui donnerai pour vous, car je veux qu'il sache que c'est à vous qu'il a l'obligation du service que je lui rends. » Et Molière n'était pas riche. On a calculé qu'avec toutes ses pensions, tons ses bénéfices, il a gagné dans sa vie 150 000 livres. Triplez la somme pour avoir la valeur actuelle; mais songez que des dramaturges, anjourd'hui, gagnent autant avec une pièce à machines que Molière a gagné antrefois avec tous ses cheis-d'œuvre.

Il mourut, comme un général, sur sou champ de

bataille, le 17 février 1673. Il était malade; on voulait qu'il se reposât ; « Comment voulez-vous que je fasse? répond-il, il y a cinquante pauvres ouvriers qui n'ont que leur journée pour vivre; que feront-ils si je ne oue pas? ... . et il alla jouer le Malade imaginaire, Il souffrait cruellement : il lui fallut faire de grands efforts pour achever son rôle; dans la cérémonie, il lui prit une convulsion qu'il essaya de déguiser par un rire forcé. La représentation s'acheva, et on put le transporter chez lui, rue de Richelien. Mais la toux augmente, nn des vaisseaux de la poitrine se rompt. On appelle deux prêtres de Saint-Enstache. Ils refusent de venir! Pendant qu'on en cherche un troisième plus pénétré de ses devoirs, Molière expire « entouré des siens et de deux pauvres sœurs religiouses qui venaient quêter à Paris pendant le caréme et trouvaient chaque année, chez l'auteur du Tartuffe, une touchante hospitalité. » Il avait cinquante et un ans. L'archevêque de Paris défendit d'inhumer Molière en terre consacrée. Il fallut nu ordre du roi, encore cet ordre fut-il mal exécuté. Le corps fut couduit directement, le 21 février au soir, au cimetière Saint-Joseph par deux prêtres et un cortége d'une centaine d'amis portant chacun un flambeau, Contre l'usage du temps, on ne fit entendre aucun chant funèbre. Pour apaiser la populace ameutée par les ennemis du poête, on fut obligé de jeter plus de mille francs par les fenétres!

La postérité a vengé Molière. Ses pièces attirent toujours le public, et quoi que fassent nos contemporains, il reste le plus moderne des auteurs. Molière, comme Villon, est un enfant de Paris qui s'en glorifie à plus juste titre, mais lui a payé bien tard sa dette de reconuaissance. Une statue a été érigée en son honneur, en 1844, an-dessus d'une fontaine située dans la rne de Richelieu, en ace de la maison où il mourut et où son cercueil fut couvert de bone 1. En 1778, l'Académie française, où il n'avait pas été reçu, fit placer dans le lieu de ses séances le hu-te du grand poete avec ce vers mis au-dessous :

#### Riea ne manque à sa gloire; il manquait à la nôtre.

1. Ce monument fut élevé sur les plans de l'architecte Viscopli. On n'avail d'abord voulu que construire une fontaire. M. Régnier, sociétaire du Théâire-Français, fit songer à Moliere et changer les plans.

Ces deux hommes sont pent-être, avec Bossnet, les images les plus vives du dix-septième siècle. Auteurs classiques par excellence, ils ont tant aimé la pompe et l'ordre, qu'on leur-a reproché ce qui fait la beauté de leurs écrits. Les trois influences qui ont contribué à donner aux grands hommes du dix-septième siècle le tour d'esprit qui les distingue, se halancent également chez Racine et Boilean, nourris tous deux de la plas pure fleur de l'antiquité, tous deux élevés dans le plus sévère christianisme, enfin protégés de Louis XIV. Racine a donné des chefs-d'œuvre d'élégance et de sentiment, Boileau les a défendus contre l'injustice de la critique. Le satirique fixait en vers immortels les préceptes de l'art d'écrire, pendant que le poéte tragique les appliquait en d'immortels exemples. Ils oat combattu tous deux pour le bon goût : ce serait nne raison pour les réunir s'ils ne l'avaient pas déjà été de leur vivant par des relations communes, par lenr titre d'historiographes du roi et par une amitié à jamais

célèbre. Jean Racine naquit à la Ferté-Milon le 21 décembre 1639. Son ardeur pour l'étude fut telle, à Port-Royal. qu'il aanotait ses livres grecs et qu'il apprit par cœur un roman grec qu'on avait retiré plusieurs fois de ses mains. Mais son gout pour les vers effrava ses maîtres. qui voulaient le tonraer du côté de la jurisprudence. Le succès de son ode à la Nymphe de la Seine n'arrêta pas les réprimandes on , comme il dit , les excommunications de Port-Royal. Sa famille, uni vonlait pour lui un établissement solide, l'envoya dans le Languedoc, à Uzès, pour attendre un hénéfice qu'un vieil oncle chanoine devait lui résigner. Racine, malgré sa piété, préférait la poésie aux théologiens, l'Arioste à saint Thomas. La perspective de vivre dans une ville où l'on ne parlait pas même français le dégoûta. Il revint à Paris, neua connaissance avec Molière, qui l'aida probablement de sa bourse, sûrement de ses conseils et lui indiqua le sujet de la Thébaide. Une ode à la Renommée, montrée à Boileau, amena entre les deux amis une liaison plus durable et que la mort

seule put rompre. Boileau était presque Parisien : il était né à Crosne, petit village près de Villeneuve-Saint-Georges. Si jamais jeune homme parnt voué au Palais, ce fut lui Écoutons-le :

Fils, frère, oncle, cousia, beau-frère de greffier, Pouvant charger mon bras d'une utile liasse, J'allai loia du Palais errer sur le Parnasse. La famille ea pâlit et vit en frémi-sant Dans la poudre du greffe ua poète missaat ; Oa vit avec horreur use muse effrénée Dormir chez un greffier la grasse matinée. Des lors à la richesse il fallut renoucer. Ne ponvant l'acquérir j'appris à m'ea passer; Et surtout redoutant la basse servitude, La libre vérité fut toute moa étude.

Quand on lui représenta que s'il s'attachait à la satire il se ferait des ennemis qui ne chercheraient qu'à le décrier : « Eh hien! répondit-il, je serai honnête homme et je ne les craindrai point. • Il a tenn parole. Boileau avait reçu de la nature un géoie moins grand

que Raciue; mais un rare bon sens. Amoureux avant tout de l'ordre et de la régularité, il disciplina la poésie comme Louis XIV la société; il d'abilit rigoureusement, dans les ouvrages d'euptit, la division des classes; il précha la uobless du langace, inseit aux l'Épitente des h'mistiches et ura la l'apitiunité inviolable de la résure... « Après avoir attaque les mauxis poéses avec toute l'impérinosité de son âpe, il combatit à outrance le fars goit inssistie et desand revueves; il suppa à beconstrure. Alors parul l'et poétique, où il formudait et combamait la dectrine literaire qu'il ventaite daire prévalent. Il entrenclà ce travail de l'ingenience et l'égate plaisautrie de Lautin... De 1674 à 1703 parvent les plus bellus rijatus, cellus qui d'adressa h Sriquoteg, aus le uri à Borius, un ratiulie des emparies; à Lamoigons, sur la vie du sage à la campagner; la ref ser, sur les modifs qui ou conduit sa plame et dirigié sa vie... Dans ses dernières années, son esprit satirique exvivalle, mais saus vever et sans grices... Delicim est un révinement immense deux l'històrie de la litérature. Il constitus le pod l'antional, il su disegner et metre le lom sons ingrésiens et mospueur; il emablit ce vait le lom sons ingrésiens et mospueur; il emablit ce vait le lom sons ingrésiens et mospueur; il emablit ce vait le langue étégant de l'antiquit élavsique et toutes le langue étégant de l'antiquit élavsique et cour s'en la litérature de l'antiquit élavsique et de l'antique de l'antiquit de l'antiquit de l'antiquit de de l'antique de l'antique de l'antiquit de de l'antique de l'antique de l'antiquit de de l'antique de l'antique de de l'antique de l'antique de l'antique de l'antique de de l'antique de l'antique de l'antique de l'antique de l'antique de de l'antique de l'an



bourgeois de Paris dans la graude galerie de Versailles.... - (Demogeot.)

« Racine, dit M. Nisard, fatunde ces g-nies accomplis, de la fauille des Virgile, des Rapabal, des Moarts, esprits variés, simples, harmonierts, non moius étomants pour avoir échapé à loss les défants que porrèunir toutes les qualités; l'amières douces et préctantes, qui échierne les plus ignorants comme les plus versés dans la science des choses humaines et qui n'éblouissent personne...»

Racine, excella à peindre les passions, l'amour maternel dans Andromaque, la jalousie dans Hermione, l'ambition dans Agrippine (1669), l'amour chaste dans Monime, l'amour crimmel dans Phèdre. C'est le peintre idéal de la société du dis-espitime sitele. Ses personançes n'out de prer que l'habit. J'entends les nons plorieux d'Ilion, d'Athènes, de Rome, je vois pave-ross mes veus Herwince, Agamemon, et Trise et Théée: je u'en reconnas pas moins les tendres inthèses de la corde é Prance; je soque à Mancial, à Henritete, à la Vallière, je retrouves parteut Louis le vious il a vieu è punel avez con siècle, il ven impéré de ce qu'il a suit lui-même et va untour de lui.... > (Demogota).

Bacine, bien que le plus parfait des poétes classiques, est peut-être celui qui eut le plus à souffrir de la critique. Chaque tragédie qu'il donnait était, pour ainsi dire, usine d'une bataille, et Boileau combattait intrépièment au permier rang por la éfèneus du hug poil. Il y avait à l'idéel de Bourspopes un lone où les antons de comment por l'indeel pour de la permier exprésentation de Britannicus (1669), ils se dispersièrent pour mieut dissimuler lever complot, mais d'obses : on rapporte que Boileau se distingua dans cette eccasion par sont alés a servir son ani, et qu'il passions qu'exprimaient les acteurs se peignaient tour à tour sur son sième, d'oir le pour rais couche qu'il avair sur son sième, d'un l'indeel passions qu'exprimaient les acteurs se peignaient tour à tour sur son sième, d'oir l'on pourrait couches qu'il a

émit nomis insensible qu'on ne le pense généralment. D'illierrs, « es deux mini svairent un égal empresament à se communiquer leurs ouvrages avant que de les montrers un public, égale sévérité de critique l'un pour l'autre, et égale declité. « Les attapes dont la tragédie de Phârde fut l'objet, la préférence dout le public parat d'abord honorer la pièce de Pradon dépositérest Racine du tibétre (1677).

L'esprit religieux reprenait aussi de l'empire sur lui : il se croyait criminel en écrivant des tragédies profanes; on le lui avait assez dit pour qu'il pût le croire; il résolut dès lors de se renfermer exclusivement dans



Boileau.

ses devoirs de père et de chrétien : une seconde vie commença pour lui et nous le retrouverons, dans la seconde partie du règne, occupé à charmer par des pièces religieuses Louis XIV vieillissont et converti.

Par une bonne fortune assez rare, les grands écrivains de ce tempo ont honori les lettres par les crireractère. On vient de voir la bonté de Molière, voir la simplicité de Raciue. Il fint le modèle des pévicis la famille, et du jour où il quita le théâtre et se maria, il ne mit acous bonher na-dessaus de celui est trouver au milieu de use enfants. Il revenait un jour de Versailles, lorsqu'un écuere de M. le Dux vital tour qu'on l'attendait à diner à l'hôtel de Condé. - Je n'anrai point l'honneur d'y aller, lui répondit-il; il y a plus de huit jours que je n'ai vu ma femuue et mes enfants qui se font une fête de manger avec moi une très-belle carpe: je ne puis me dispenser de diner avec eux. -

Boilean n'avait pas de famille, mais c'était l'homse rigide et désintéressé par excellence, il ne retira jamas ancun profit de ses ouvrages. « On sait, dit Louis Racine, ses libéralités pour Patru, et Cassandre, et la manière dont il fit rétablir la pension du grand Corneille, en offrant le secrifice de la sienne. « La bourse de Boileau lut quevre à beaucour d'autres gers de leitres, même à Linières qui, souvent, avec l'argent [ qu'il venait de recevoir, allait boire au premier cabaret et y faisait une chanson contre son bienfai-

Boileau cependant, non plus que ses amis, n'était pas riche. Il vivait retiré dans sa maison d'Autenil'.

sı célèbre depuis l'épître qu'il adressa à son jardinier:

Antoine, geuverneur de men jardin d'Auteuil.

Qui dirige chez moi l'if et le chèvrefeuille. C'est là que Beileau réunissait ses amis : Racine, la



Le Lutrin, de Boneau.

Fontaine, Molière, Chapelle, la petite académie, cemme on les appelait. Mais ce n'est pas chez Boileau, c'est chez Melière, dans le même village d'Autenil, qu'eut lieu le fameux souper dans lequel les amis s'égayèrent au point de perdre la raison. Trouvant la vie trop ennuveuse, ils prirent la résolution de se jeter à la 1. La maison de Boileau était dans le rue actuellement rue Boileau, celle de Molière en face de la rue François-Gérard.

156

rivière : ils y serment allés, si Molière, qui à cause de sa maladie ne buvait pas de vin, ne les eat arrêtés en leur proposant de remettre la chose au lendemain pour la faire avec plus de solennité. Le lendemain, comme en le pense, les amis avaien changé d'idée.

Boilean (qui le croirait?) n'était pas dans la conversatiun le plus sattrique, ce qui faisait dire à Mine de Sé-111 - 32

vigné qu'il n'était cruel qu'en vers. Il n'était point dévot, mais comme tont le monde au dix-septième siècle il remplissait ses devoirs de religion. Un jour, se trouvant vers Paques dans la terre d'un ami, il alla à confesse près d'un curé fort simple. Celui-ci, qui ne le connaissait pas, lni demanda avant de l'entendre quelles étaient ses occupations ordinaires : « De faire des vers, répondit Boileau. - Tant pis, dit le curé. Et quels vers ? - Des satires, répliqua le pénitent. -Encore pis! reprit le confesseur. Et contre qui? -Contre ceux, dit Boilean, qui font mal les vers; contre les vices du temps, contre les ouvrages pernicieux, contre les romans, contre les opéras. - Abt dit le curé, il n'y a donc pas de mal et je n'ai rien plus à dire. » - Mais le bon curé ne savait pas que Boileau avait fait aussi le Lutrin.

Dans la correspondance de Racine et de Boileau, le caractère des deux poétes se montre à jour et on y nge de l'amitié qui les unissait. Les lettres de Boileau sont souvent chagrines : il était d'une santé délicate, il perdit même quelque temps la voix, et dans sa vieillesse fut atteint de surdité. Mais ses chagrins ne diminuent rien de son affection. Rien de plus touchant que d'entendre ces deux hommes se confier leurs joies ou leurs peines, se consulter sur leurs travaux ou s'informer réciproquement des nouvelles qu'ils ont apprises. Modèles de simplicité, leurs lettres honorent autant leur esprit que leur cœur et ne sont pas devenues une des moins intéressantes et des moins belles parties de lenrs œnvres, bien qu'ils ne se fassent pas doutés que, conservées religieusement dans la famille, clles seraient un jour publiées.

Ils écrivaient comme ils pensaient et comme ils sentaient : voilà le secret du charme que nons trouvons dans cette correspondance. Mais combien de gens de lettres pourraient soutenir cette redoutable épreuve?

### § 6. BOSSUET; BOURDALOUE.

« Bossuet est, pour ainsi dire, l'âme du siècle de Lonis XIV; il règne à côté du grand roi; il règne sur le roi lui-même par la double puissance de la doctrine et du génie. Athlète infstigable, on le retrouve partent et toujonrs victorieux; dans la chaire, où il triomphe; près du trône, dont il forme l'héritier; à la cour, dont il renverse saintement les favorites; au théâtre, qu'il condamne et proscrit; dans les assemblées du clergé, dont il dicte les résolutions; dans son diocèse, qu'il nourrit de la parole de vie; dans les plus bumbles monastères de filles, dont il élève les esprits au niveau des invetères du christianisme et qu'il édifie de pieuses méditations. Il semble que l'époque tout entière soit pénétrée par sa pensée, et que, pour bien connaître les principes du siècle, il suffise de comprendre Bossuet, » (Demogeot.)

Nourri antant que Hacine et Boilean des écrivains profanes, il était plus familiarisé avec la littérature chrétienne. Homère et la Bible, voilà ses deux maitres, Il vécnt avec eux tonte sa vie, s'en inspira et finit presque par les égaler.

Né à Dijon, dans la patrie de saint Bernard, « il fut envoyé à Paris l'année méme où Richelieu y revenait de son voyage dans le Languedoc. Il fut témoin de cette rentrée Ingubre du cardinal; il vit cette vaste litière rouge, entourée de hallebardiers, qui dérobait au peuple la vue de ce dur vieillard, déjà pâle des approches de la mort. Cer fut pour le jeune Bossuet une première impression bien forte du contraste des choses humaines, que tant de puissance finissant par la mort !

« L'éclat de sa thèse de philosophie, qu'il soutint en 1643, lui onvrit les portes de l'hôtel de Rambouillet. Tallemant des Réaux, qui en recueillait toutes les anecdotes, parle d'un petit abbé qu'on y fit préchotter fort tard dans la nuit. Voitnre en fit un bon mot : « Jamais, « dit-il, on n'a vu prêcher sitôt ni si tard. » Cing années après il passait sa thèse de théologie en présence du prince de Condé, qui fat tenté, dit-on, de disputer avec lui, la théologie ne lui étant pas moins familière que le latin. En 1650, Bossuet recevait le bonnet de docteur. Dans l'intervalle, il s'était exercé à la prédication. Il allait au théâtre entendre les pièces de Corneille, et s'y former à l'art de prononcer; et la grandeur dont Corneille a marqué ses personnages, les mâles beautés de sa langue, avertissaient le futur orateur de son propre génie. » (D. Nisard.)

De 1652 à 1659 des études profondes occupent sa vie. Chanoine à Metz, il ouvre des conférences avec les protestants et réussit dans plusieurs conversions. On lui attribua celle de Turenne. En 1659 Bossnet se fit pour la première fois entendre dans la chaire à Paris, et deux années après il précha devant Louis XIV dans la chapelle du Louvre. Le roi fut si charmé de sa parole, qu'il fit écrire à son père pour le féliciter d'avoir un tel fils. Pendant dix ans, de 1659 à 1669, Bossnet se montra dans toutes les chaires de Paris. Il n'écrivait point et n'apprenait point ses sermons à l'avance. . Il se recueillait quelques heures; puis sortant tout à conn de cette méditation plein de son sujet, et comme pressé par le flot de ses pensées, il écrivait à la hâte quelques ligues, pour se diriger dans l'improvisation et s'y contenir .... Avec ce sermon en projet, il montait en chaire et remplissait ce cadre de mouvements, d'images, de fortes peintures. » Il était plutôt pénétré de la haute mission qu'il remplissait que tourmenté du désir de plaire. « Mon discours, disait-il à ses auditeurs, dont vous vons croyez les inges, vons jugera an dernier jour; et si vous u'en sortez plus chrétiens, vous en sortirez plus coupables. » Le caractère de Bossuet, c'est la force et l'énergique vérité de ses expressions. « L'homme, disait-il, qui travaille tant à s'accroître et à multiplier ses titres, ne s'avise jamais de se mesurer à son cercueil, qui seul néanmoins le mesure au juste. » Jetés à pleines mains, de pareils traits expliquent l'impression profonde que produisait la parole de Bossuet et la longue rumeur qui, malgre la sainteté du lieu, snivait chacun de ses disconrs

• Mais bientol les circonstances lui ouvrirent un carrière où il es sentit plas à l'aise. Corason finalbre, en appelant l'oratour sacré près du tombean des grands de la terre, offirit à ce superire contempeur de la glutre humaine l'accession d'évere jusqu'au cel de l'agression de la companie de la companie de la glutre humaine l'accession d'évere jusqu'au cel de l'ambères de Bossest se déronlent au veur de la posèrité comme les pages d'une imposanse histoire. Chaque discours somble n'être qu'une parte d'un vaste ensemblé, où les grands éveraments et les personnages, luightre des solutions de la mort, Il semble que la jusqu'ère des solutions de la mort, Il semble que la jusqu'ère des solutions de la mort, Il semble que la

Done Lann

Providence les amène successivement, hommes et choses, aux pieds de l'orateur qui va les juger. Marche! marche! s'écrie la voix terrible : et aussitôt s'ébranle le sinistre cortége. D'abord, c'est la révolution d'Angleterre avec un trône qui s'écroule, et cetteépée qui frappe une tête auguste, et ces reines dont les yeux contenaient tant de larmes (1669)! Puis le palais de France est troublé à son tour. . Tout à coup retenut comme un éclat de tonnerre cette étonnante nouvelle : Madame se menrt! Madame est morte (1670)! - Cependant passent rapidement dans la foule les plus grandes figures de l'histoire : Gustave, Retz, Mazarin, Cromwell. Voici la donce et pieuse épouse de Louis XIV (1683) : autour d'elle règne une sérénité triste et pure, comme dans le Purgatoire de Dante, après les tonches énergiques de l'Enfer. Mais ici encore, par un magnifique contraste, on entend dans un vague lointain l'écho bruyant de la gloire militaire de son royal époux. Viennent ensuite les courtisans, égaux enfin à leurs maitres, une princesse, Anne de Gonzague (1686), un ministre, Letellier (1686); puis, pour mettre fin à tous ces discours. le plus grand capitaine du siècle, l'ami de Bossuet, le prince de Condé (1687). C'est pour lui que l'orateur, pret à descendre de cette tribune auguste, déploie tout son grand cœur et son grand génie. Il s'anime d'un enthousiasmo guerrier pour suivre son héros aux plaines de Fribonrg et de Rocroi : il raconte la guerre avec la précision d'un vieux capitaine, et semble s'enivrer un instant de l'odeur de la pondre et de la fumée de la gloire; mais c'est pour l'immoler à son Dieu qu'il pare la victime. C'est ici surtout qu'éclate dans toute sa sublimité le contraste des grandeurs éphémères de ce monde avec la grandeur éternelle. C'est ici que s'épanche, avec un charme pénétrant, la tondresse d'âme de Bossuet, quand à la suite des penples en deuil, « des princes et princesses, nobles rejetons de tant de rois, lumières de la France, mais aujourd'hui obscurcies et convertes de leur douleur comme d'un voile, « il s'avance lui-même « avec ces cheveux blancs qui l'avertissent de sa fin prochaine, et vieut avec les restes d'une voix qui tombe » dire un dernier adieu « aux cendres de son illustre ami. . (Demogeot.)

Nommé-évêque de Condom et précepteur du Duphin, Bossets et arts, pour ainsi dire, dans ans carrière phin, Bossets et arts, pour ainsi dire, dans anc carrière d'un enfant. La nécessité d'approprier tous les musigements à l'intéliquence de son déve, pes intelligat, disons-le tout de units, profits beaucrup à Bossett. et la 'y a pas de plus air moyen de précionnere ce qui on sepris dont on a le soin, on Nichirs, ou s'avertit, on séprius dont on a le soin, on Nichirs, ou s'avertit, on séprius et le proprier esprit. A sunt ies meilleurs ouvrages de Bossett sont-in eux qui firmet composés our sur l'Històric université.

contributor s'anteriore unterviente.

La Bossate se montre à a fois histories, omtere, théologies, controversités, prédicateux philosophe. Including a controversités, prédicateux philosophe. Including a control de la principal de la freque de la freque la raideux de la Freque nia serante tanteux des Perses, in la serante tactique des Grece, il la raideux parties propres modèles, les Alexandres, les Annibad, les Scipion, les César-Colbert a'uneurit pas judg en terrase plus propres et plus précis, ni vu de plus hant la sage administration des Eggistes, la grandeur pratique de administration des Eggistes, la grandeur pratique de administration des Eggistes, la grandeur pratique de la final de la constitución d

leurs arts, l'économie de leurs travanx publics. Un politique comme Richelieu n'eût pas mieux pénétré la profonde conduite du Sénat romain. « (D. Nisard.) Mais érêque, il ramène tout à Dieu et voit partout

sa main dans les destinées des bommes et des empières. L'bistoire ancienne n'est plus ainsi que a préparation à l'histoire évangélique. Nous pensons aujourd'hai différemment : sans refuser à Dieu le couvernement du monde, nous tenons à mettre dans les faits humains la liberté de l'homme, pour y trouver sa responsabilité morale.

En politique, Bossaet est l'apôtre de l'antorité jaime mieux Vincent de Paul, l'apôtre de la charité. Non que l'autorité ne soit nécessaire, mais Bossaet la secrifie trep complétement la libesté des individus. Il stalle le gouverneuent absolu; il lui donne une mente dans la libel, dans perven, puis ses arguments dans la libel, dans perven, puis ses argudant anglais tiraient la in même époque leurs maismes républicaires.

Qui a établi le prince? dit Bossnet. Dieu. « Dieu est le vrai roi. . - « L'antorité royale est sacrée, Dieu a établi les rois comme ses ministres. On doit leur obéir par principe de religion et de conscience. Le prince ne doit rendre compte à personne de ce qu'il ordonne. Les princes sont des dieux, suivant le langage de l'Écriture .... On ne doit pas examiner comment est établie la puissance du prince : c'est assez qu'on le trouve établi et regnant. La seule exception à l'obéissance, c'est quand le prince commande contre Dieu (encore la résistance doit-elle être passive). Au caractère royal est inhérente nne sainteté qui ne peut être effacée par ancun crime, même chez les princes infidèles, . Ces maximes sont tirées du livre de Bossuet sur la Politique, qui ne parut qu'après sa mort, mais les idées qu'il y présente sont comme le fond de tous ses ouvrages. Bossnet met le trône près de l'antel : s'il osait, il le mettrait au-dessus. Il consacrant donc par l'autorité de l'Écriture les idées de Louis XIV sur ses droits; il faisait comme la théorie de la paissance que le roi exerçait et celle des sentiments que chacun alors épropyait.

Cette royauté cependant que Bossnet élevait si haut, Louis XIV, nous l'avons vn, la mettait parfois bien bas par sa conduite. Le dieu, entretenant double et triple ménage, prouvait trop son humanité. La liberté s'était alors réfugiée dans la religion. Bossuet, tout en fermant à demi les yeux, en voyait assez pour être obligé de dire, au nom du Très-Haut, des choses que ne pouvait même murmnrer un ministre. Il s'efforça de briser les liens qui nnissaient Louis XIV à ses maltresses. Il encouragea les dispositions chrétiennes de Mile de la Vallière et prononça le sermon à sa prise d'habit. Il se mit également entre le roi et Mme de Montespan, les exhortant l'nn et l'autre à rentrer dans le devoir. Les scrupnles religieux devenaient plus puissants sur l'esprit de Louis XIV, à mesure que le feu do la jeunesse s'apaisait. Bossuet eu profitait pour lui adresser de respectueuses mais fermes remontrances. témoin cette belle lettre :

« Sire, le jour de la Pentecôte approche où Votre Majesté a résoln de communier. Quoque je ne doute pas qu'elle ne songe sérieusement à ce qu'elle a promis à Dieu, comme elle n'a commandé de l'en faire souvenir, voici le temps où je me sens plus obligé de



le faire... Jamais, Sire, totre cour ne sera paisiblement à Dien, tant que cet amour violent qui voas a si longtemps séparé de lui y réguera. Cependant, Sire, e'est ce cœur que Dieu demande; Votre Majessé a vu les ternies dans lesquels il nous commande de le lui donner tout entier. Elle n'a promis de les irre et de les relies souvent. Je vous envoie encore, Sire, d'an-

I trea paroles de ce même Dieu, qui ne sont pas moins pressantes et que je supplie Votre Majesté de mettre avec les premières. Je les ai donnés à Mme de Montespan et elles lui out fast verser beauconp de larmes, Je ne demande pas que vous étégiaire en un instant une flamme si violente : ce serait vous demander l'unpossible. Mais, Sire; tachez peu à peu de la diminuer,



Bourdaloue přěchant à Saint-Roch. (Page 254, col. 1).

craignez de l'entretenir. Tourner votre cœur à Dieu. J'espère que tant d'objets, qui vont de plus en plus occuper Votre Majesté, serviront beaucopp plus à la guérir. On ne parle que de la beauté de vos troupes et de ce qu'elles sont capables d'exéretre sons un si grand couducteur. Et moi, Sire, pendant ce temps, je songe secrétement en moi-nême à nne guerre bien

plus importante et à une victoire bieu plus difficile que Dieu rous propose... Mes inquivitudes pour rotre salut redoublent de jour en jour, parce que je vois tous les jours de plus en plan quels sont vos périls. Sire, accordez-moi une grâce : ordonner su pére de la Chaise de une mander quelque chose-de l'état où vous vous trouvez. Je serai huernex si japperend se lui que l'éloignement et les occupations commencent à faire le bon effet que nous avous espéré. »

Influence salutaire, mais qui suru hieutie ses dangers, car elle ambien la rivocation de l'édi de Nancis. Louis XIV s'enfoncera dans la dévotim comme il s'ahandonani à la galantein, et l'escaprianto de sa pièté causera plus de mai à la France que ne lui cu firent les dévolreds es a jennesse. Les fommes qui ripalerent sur Louis XIV par l'amour n'eurent autom crédit dan le gouvernement des choices publipnes. La femme qui va leur succider en s'appuyant sur la religion sera une récente vérificat.

Nous sommes habitués à pe pas reconnaître de rival à Bossuet comme sermonnaire. Les contemporains lui en dounèrent un, Bourdaloue, et même le placèrent au-dessus de lui. Le grand orateur, qu'on a justement nommé le dernier Père de l'Église, dédaignait l'art, les ornements, le détail. Il prêchait le dogme, saisissait les âmes par des traits de génie; mais l'impression, quoique profonde, s'effacait. Ses sermons, n'étant point écrits, ne se répandaient pas, et des qu'il ne parla plus on parut les oublier. « Bourdalone fit de l'éloquence évancelique un art savant et régulier : c'est l'athlète de la raison combattaut pour la foi. Il se distinguait par l'ordounance de ses preuves, le choix des développemeuta, l'inépuisable fécondité de sa logique. » Mme de Sévigné l'admirait beaucoup : elle aimait l'effort d'esprit que demandaient de la part des auditeurs les rigoureuses déductions du prédicateur. « Il m'a souvent ôté la respiration, écrivait-elle, par l'extrême attention avec laquelle on est pendu à la force et à la instesse de ses discours, et je ue respirais que quand il lui plaisait de les finir pour en recommencer un autre de la mêmo heanté. » Au contraire de Bossuet, Bourdalune ne donnait rien à l'improvisation. Tous ses disconrs étaient médités, écrits, appris. Immobile dans sa chaire, les yeux fermés, il déroulait avec un débit monotone ces raisounements qui produisaieut tant d'impressiun et qui, à nous lecteurs, nous semblent également monotones. Il ne sacrifiait iamais aux grâces, ne flattant jamais personne et quelquefois « effrayant les courtisans. . Il précha sur l'impureté devant l'amant de Mme de Moutespan, « frappant comme un sourd, dit encore Mme de Sévigné, disant des vérités à bride ahattue, parlant à tort et à travers contre l'adultère; sauve qui peut, il va toujours son chemin. »

# S 7. MADAME DE SÉVIGNÉ; LA HOCHEFOUCAULD.

Si Bossuet fut comme le guide du dix-septième siècle. Mme de Sévigné en fat le peintre inimitable. Molière a tracé les caractères; Mme de Sévigné a reproduit la vie même. Dans sa correspondance, comme dans un miroir magique, sont venus se reflèter tous les événements heureux ou malheureux, toutes lessplendeurs et toutes les petites passions, tous les portraits, des plus beaux aux plus laids. Le poéte a fait œuvre de moraliste et de satirique. La femme du monde s'est résignée au rôle de conteur, mais elle l'a rempli d'une manière si charmante que, sans perdre le ton d'une mère qui cause avec sa fille, elle a écrit la plus belle histoire de la plus belle partie du règne de Louis XIV. Nous sommes à l'aise pour l'affirmer : nous l'avous assez prouvé par nos citations. Il ne nous reste plus qu'à faire connaissance plus intime avec

cette femme supérieure, si digne de parler des grandes choses du grand siècle.

Née le 5 février 1626, petite-fille de Mme de Chantal, la sainte ancie de François de Sales, Marie Rabutin resta de bonne heure orpheline. Élevée dans la famille des Coulanges, elle y pnisa l'esprit de conduite, l'amour de l'ordre, de la vertu, qui lui permireut de traverser saus tache un siècle corrompu et de ne point gâter les agréments de son heureuse nature par les vices du cœur. Chapelain et Ménage fireut son éducation : ce dernier voulnt aller plus lom, il eu fut pour ses avances. Marie Rabutin de Chantal était fort belle. Mile de Scudéry a tracé son portrait dans le roman de Clétie sous le uom de Clarinte, « Elle est blonde, mais de ce bloud qui u'a rien de fade et qui sied si hieu à la beauté.... Elle a le tour du visage bean, les yeux bleus et pleins de feu, et les joues si aimables qu'elle ne sourit jamais qu'ou u'y voie ce qu'on ne saurait exprimer.... Elle danse si merveilleusement qu'elle ravit les yeux et le cœur de tous ceux qui la voieut.... Clarinte aime furt à lire, et ce qu'il y a de mieux, c'est que, sans faire le bel esprit, elle entend admirablement toutes les belles choses.... Ce même enjonement qui lui sied si bien, et qui la divertit eu divertissant les autres. Jui sert eucore à faire agréablement passer pour ses amis beaucoup de gens qui voudraieut, s'ils osaient, passer pour ses amants. Enfin elle agit avec une telle conduite, que la médisance a toujours respecté sa vertu et ne l'a pas fait soupconner de la moindre galanterie. quoiqu'elle soit la persoune la plus galante du monde. Aussi dit-elle quelquefois en riant qu'elle n'a jamais été amoureuse que de sa propre gloire et qu'elle l'aime jusques à la jalonsie.... Jamais nulle autre personue n'a su mieux l'art d'avoir de la grâce sans affectation, de l'enjouement sans folie, de la gloire sans orgueil.

et de la vertu sans sévérité. » En 1644, Marie Rabutin de Chantal épousa le marquis de Sévigué, qui la trahit pour Ninou de Lenclos et se fit tuer en duel pour une autre femme(1652). La jeune veuve ne tarda pas à être recherchée de nouveau. Sun cousin Bussy, homme d'esprit, mais peu délicat, qui avait dejà perdu une première femme et tenté d'eulever Mme de Miramiun, se mettait au premier rang des prétendants. Même du vivant du marquis, il avait offert à sa cousine, dans son style nn peu libre, de la venger des iufidélités de son époux, et, pour mieux arriver à ses fins, avait dévoilé toutes les intrigues de Sévigné. Écondnit, il ue se rebuta point, et hien que tenu sans cesse à distance, il n'en continua pas moins une correspondance, précieuse ponr nons à plus d'un titre. Mme de Sévigné repoussa également les hommages du comte du Lude, du prince de Conti, de Fouquet, qui s'étunna de rencontrer une pareille vertu, mais elle lui conserva la plus tendre amitié dans sa disgrâce : uous avous montré avec quelle vivacité d'intérêt et d'inquiétude elle suivait le procès du suriutendaut. Si elle l'aima, ce fut du moins au moment où « il n'eut plus rien de séduisant que sou infortune. .

L'amour qu'elle avait pour ses enfauts sauva Mme de Sévigné de tous les entraitements; la mère chez elle fut plus forte que la femme, Mile de Sévigné était d'une beauté éblouissante. Elle dansait si bien qu'elle parut, en 1663, dans le hallet royal des Arts avec Madame, le roi et Mille de la Valière. « Vous sessimant, derivati Mun de Svisigné à n fille, quand vous me finici rougil es quan force de birs danser? Ornement de la cour et das cercles les plus brillants oble sissimits a mère, Mille de Sviquie fut recherchée par les plus riches seigneurs. Elle éponsa (en 1669) un Provenci de quarante nas, dij's vent dours dois, le comis de Grignan, qui pour beauté à vaut que ses qualités morties. Le marquier phisante moime, qui avait fait donner à son gendre le surroun de Motou. Mais ce mariage devait arrache \* Mais de Radioux de de de la fait de la fait

ce qu'elle aimait uniquement au monde. Le comte de Grignan fut uommé lieutenant général en Provence. C'était bien loin : il fallut y aller. La séparation fut cruelle; elle nous a valu cette correspondance de tons les jours, qui des lors no va cesser do transporter Versailles et Paris au fond do la Provence.

Mme de Sévigné a mis toute sa vie dans cet amour pour sa fille et dans ce perpétuel échange de lettres. Pour hieu la comprendre il faut se la représenter dans la délicieuse campagne de Livy, à l'âir doux et gracieux, où le triompho du mois de mai » était si charcieux, où le triompho du mois de mai » était si char-



Madame de Sévigné.

mant; on bien dans son domaine des Rochers, en Bretenges, à une lines et demie de Viré. Sinde sur me hauteur, le château s'élevait an milieu d'une campagne mai caltuivée et irsite. De grands bois sombre l'entoucernant de l'entoure de l'entoure de l'entoure de l'entoure de comprenant toute les bestuites et ons les charmes, sindomprenant toute les bestuites et ons les charmes, sinstitute, de son part. Le la perte de vue s'étendant l'inmèrie. La Solitieure shoutissait au halymathe, dis strouvait le Mail. Au bont du Mail, une place plautée à quatre range portuit le nou de Gelière. Dans ce pare

magnifique, où les arbres portaient des devises, où les souvenirs as pressisent comme les arbres. Mine de Sélection de la consein se pressisent comme les arbres. Mine de Sélection de la comparent de la vielle les banches; causstat avec l'abble de Coulauges, pendant que sa petite chienne Marphise l'é-gayait par ses gentillesses. Ou bien, crivielle, « je me plante moi-méme au milieu de la place, où personne ne net ient compagne parve qu'on meart de froid. La Mousse fait vingt sours pour a éclaiment de la present de la vielle de la vec ma cassque à penser à la Provence, our ette pende la vielle de la vec ma cassque à penser à la Provence, our ette pende

ne me quitte jamais. » Tont à comp elle se rappelait que l'heure du courrier arrivait; elle »énfayait au château pour écrire à sa file ses impressions et lui répèter mille fois qu'ille l'adonti, l'équipelois surremanent de terrilles distractions, comme la rivoite des Brétons en 1917. Cels hui faissi horarem, manièrens en 1917. Cels hui faissi horarem, manièrens en 1917. Cels hui faissi horarem, manièrens en 1917. Cels hui faissi holler manière son especial le distraction de la comme de l'autorité de l'est étant le distraction de la contre son especial hui faissi double qu'il est des choses qui venlent d'aussières paroles et non des sourires.

On avait, heuremsement, des distractions moins lugulres pour couper la monotonie « de ces pauvres Rochers. « De sont les différentes scènes de la vie de province. Le fished wine de Sévigué était officier: il avait fait l'expédition de Candie. Quand il revint aux Rochers on voulut lui faire une réception. « Plus de quinze cents hommes sous les armes, tous fort bleu labillés,

en ruban neuf vont en trèshon ordre nous attendre à une liene des Rochers Voici un bel incident : M. l'abbé avait mandé que nous arriverions le mardi, et puis tout d'un coup il l'oublie : ces pauvres gens attendent le mardi jusqu'à dix houres du soir; et quand ils sont tous retournes chez eux, bien tristes et bien confus, nous arrivous paisihlement le mercredi, sans songer qu'on ent mis une armée en camparne pour nous recevoir. » Mme de Sévigné s'amuse des modes et des noms du pays, - Vous aurez, ma chère bonne, quelque peine à rallonger les jupes courtes; nos demoiselles de Vitré, dont l'nne s'appelle de Bonnesoi de Croqueoison et l'autre de Kerborgne, les portent au-dessus de la cheville du pied. » Puis viennent les

visites, la forme du pouverour, Muse de Chaulnes, tes habatanis de ribites de l'oncoard qu'ell appelle la Fourautlerie. Tantid ce sont les gayans qui manquest. Muse de Steying et solligie d'envyer se gens facer, « Savez-vous ce que c'est que famer, c'est re-torrer du foir en haifoliand and la paririe. » Tantid ce sont des excarsions dans les euvirons, par des chemmas d'émorie, des voyages à Nantes on à Vizity, sans compter les longs séjours de Paris où l'on se ranime à la vie du monde.

a la vie di monate.

Mais ce qui console Mine de Sévigné, ce qui l'aide
à supporter l'absence de sa fille el lui enfève tout
désir des plaisirs viglaires, e est ouis selectures. Les
lectures frivoles donnent à l'esprit, disait-elle, « les
pales couleurs. » Aussi elle se nourrissait de l'historie
des Juits de Joséphé, de Sallaute, de Tarite. Saint
Augustin fisiaits es plus chères déliers. Elle révervait pour le soir les in-falio, « la grosse impression » Parmi les modernes elle gobiats sartout le Taso-,
parmi les modernes elle gobiats sartout le Taso-,

Corneille, Nicole et Pascal. Elle n'appreciait pas, chose étonnante, tont le mérite de Racine-qni, par sa grâce et son élégance, se rapprochait pourtant heaucoup de son tour d'esprit. Il est vrei que Racine, dans as jeunesse, faisait des soupers avec le fils de Mine de Sévigné, chez l'actrice Champmélé. La mère a pentètre gardé rancue au poete.

Ges lectures choisies domefrent à Mine de Sévigné cet annour du simple et du naturel qui fini la beauti de ses lettres. Elle ne prétend pas écrire, elle cause, elle « laisse troite a plune, la hinde sur le con. « Elle « doune avec plainir à sa fille le dessus de tons les paniers, écle-helre in fieur de son apprit, de sa le praire va comme il peni. « On ne se bassen jamats de lire ces lettres si fines, si d'eliteste, munté loquențes, tantăl loadines, où hitme de Sévigué tonche tons les tons avec une junesse mervailleure. Nous comptions

bien encore la prendre pour guide dans la suite de cette llistoire: elle ue mourut qu'en 1696. Aussi nous ne lui disons point encore

« C'était, dit Voltaire, un temps digne de l'attention des temps à venir que celui où les héros de Corneille et de Racine, les personnages de Molière. les symphonies de Lulli, toutes nouvelles pour la nation, et puisqu'il ne s'agit ici quo des arts, les voix des Bossuet et des Bourdaloue se faisaient entendre à Louis XIV, à Madame, si célèbre par son goût, à un Condé, à nn Turenne, à un Colhert et à cette foule d'hommes supérieurs qui parurent en tout genre. Ce temps ne se retrouvera plus, où un duc de la Rochefoucauld, l'au-



Le duc de la Rochefoucauld

teur des Maximes, au sortir de la conversatiou d'un Pascal et d'uu Arnaud, allait au théâtre de Corneille.

Nous connaissons déjà ce grand seigneur pour l'avier va dans la Fronde. La guerre termuée, il prit le parti; sinon le plus homète, du moins le plus stile : il passa du cidé es suinqueure si et déclara courtisan. Pendant vinçt ans il ne bouges des antichambres de Louis XIV. Son grand bosbeur était d'obtenir quelques distinctions, sue place d'houneur près du rois à la chapelle et de gaquer par sa restribié quelques drais qu'une plus haute naissance on des charges importantes donnient à d'antres.

Son esprit, comme chez tous les hommes de son époque, sauf quelques glorieuses exceptions, valait mieux que son cœur. Observateur pénétrant, la Rochefoncauld nous a laissé un livre de morale, les Mariuers, renion de penées brillantes qui ont suffi pour lui donner une grande réputation. Malbeureusement, même dans ce livre, l'espirit fast encore tort au

noble écrivain. L'amour de l'ingénieux l'entraine le plus sonvent an paradoxe. Il s'est trop pris pour le modèle du genre humain et parce que ses actions ont en presque toutes pour mobile l'amour-propre, il attribne toutes nos actions à l'égoisme. Il a aussi laissé d'intéressants Mémoires, ntiles pour l'histoire de la Fronde.

### § 8. INFLUENCE PERSONNELLE DE LOUIS XIV SUR LES LETTRES.

Placé eutre le seizième et le dix-buitième siècle, ces deux âges révolutionnaires, le dix-septième eut, on vient de le voir, dans les lettres, un si parfait équilibre des forces de l'esprit, une puissance d'écrire si complètement égale à la puissance de penser, qu'il est resté, par excellence, le siècle littéraire de la France, Les générations qui vivent dans les jours d'orage, au milieu des discussions brûlantes, vont plus haut et plus bas, mais n'arrivent jamais à cette calme et sereine beauté que la postérité ne se lasse plus de contempler.

Quelle part revient-il au roi dans cette gloire de l'esprit français? Il n'y a pas au monde de pouvoir capable de faire un grand écrivain, quand la nature, l'éducation et les circonstances ne l'ont pas produit. Tout ce que le génie demande à la puissance, c'est de ne lui être pas contraire. Elle ne lui donne pas la voix, mais elle peut l'étouffer. Elle peut aussi le soutenir, l'exciter par des faveurs, mieux encore par des égards, et c'est ce que Louis a compris et fait. Lni, dont une parole, un sourire étaient regardés comme une récompense,



même pour d'éclatants services, il comblait d'égards Racine; il se laissait battre dans une discussion littéraire par Boileau; il permettait à Mansart de lui parler à toute heure.

Au reste, les Muses reconnaissantes rendirent bien plns qu'elles n'avaient reçn; elles ont consacré son nom. Nons-mêmes, tout en croyant que les Mécènes ne font pas les Virgiles, nous conservons le mot consacré de siècle de Louis XIV pour désigner cette période de notre littérature qui s'étend des commencements de Corneille à ceux de Voltaire, parce que Louis eut pour les arts et les lettres un goût et des faveurs auxquels nous ne devons assorément aucun de nos grands écrivains, mais qui, en honorant les lettres, ont préparé leur puissance. Louis XIV n'en était cependant pas déjà à croire

que la littérature fût une torce, et de son temps elle ne l'était pas ; mais il la regardait comme un ornement necessaire, comme un luxe digne d'un grand roi. Il favorisa donc les lettres, toutefois en les disciplinant, et il v eut sous lui, comme Richelieu en avait donné l'exemple, un véritable gouvernement de la littérature. Colbert en fut le ministre. On a déjà vu comment il essaya de l'organiser, en fondant ces académies, nobles asiles de l'esprit et de la science, qu devaient tracer les règles, donner le ton et, si j'ose dire, marquer la mesure. Leurs membres eurent comme des fonctious publiques dont les pensions et les jetons de présence furent le traitement. L'Académie française continua à préparer le dictionnaire de la langue, et, pour hâter son travail, Colbert détermina les heures de ses séances. Il lui fit donner « une pendole, avec ordre

an sieur Thuret, horbuger, de la conduire et del entretieur. - En même tempe, pour siminel re la del en sexdémicieus, j. lleur accorda des jesons de présence, et a demicieus, j. lleur accorda des jesons de présence, et a demicieus, j. lleur accorda des jesons de présence, et a Montres, leve III). Galbert voulut mainstein l'égalèn et a le leur de la commentation de la commentation de dateur. Le grand seigneur, membre de l'Académie, visult dat suporter un latend, le minister en euvoya treute-sear datres. Cost l'origine des quantum faisteries sear datres. Cost l'origine des quantum faissais de la contract de l'académie.

Des pensions faretat accordées aux gens de lettres. La liste en fit d'eracés per l'Angalisi, qui s'y était porté lui-indens avec cette appréciation: « Le plus grand poete français qui ai jamans été et da plus s'oldej regenent. « Sur l'état do 1653, les sommes varient de nière, Racine pour la première. Il faut portent dire que la pension de Racine fut portée plus sard à 2000 fr. comme celle de Cerofiello. Molière en en at autant; l'étchier, « poète français et hair, « 600; l'abbéde Pure, 1000; l'auvier, a swant, « 3000; et le sient Desangeres, l'auteur doct de la plus belle inagination qui taltent pas préciétaisment en rapport avec le mérite.

antitude pinis des incursos pingos de des des les pour les médalles et les résones, des inscriptions pour les monauments, dont l'Acadèmie de peinture et de sculpture arrête la décoration. La mission de l'Acadèmie de sciences its déterminée par cette legende de la médalle frappée peur sa fondation : Adviser incresignante et rappée peur sa fondation : Adviser incresignante et ment des aru). Les académiciens fornaisent les corps constitués de la litérature, des sciences et des arts. Leurs membres les plus réminents avaient, en outre, des fonctions officielles et un raug à les our, Jules Mansart dats première architecte et aumnéendant des difficultés de la marque de lour, Jules Mansart dats première architecte et summéendant peut de la minimental moitre de la minimental de la minimental moitre de la minimental moitre de la minimental de la minimental moitre musicien; Rafaire et Bolleus, pe històrique publication de la minimental de

On ne peut pas dire que Louis XIV sit estre- la monider influence sur l'esprit de Mune de Sévigier, mais il est évident que l'éclat de se our, la grandeur de on règon, le une époliteue et l'épisamen qui réde de cette femme supérieure la perfection et la édicateux et le comme supérieure la perfection et la édicateux qui la dissipateut. Les lettres ed Mune de Seviger sont « la faini le plus anturel, le plus apouance une des grandes failieres de la vice ç on y dépensait veu louiser son esprit, son insagnation, son goût, comme dans une couvre d'art. » Dr on e peut nier que Louis XIV ise fut pour beaucomp dans la formation de développieren une foul d'évrêtues. de milieu de ser développieren une foulé d'évrêtues. de milieu de ser developpieren une foulé d'évrêtues.

Pour Bossest, cette aciant de la royanté est sensible. Si l'Aighe de Meaur fortife de l'autorité divine l'autorité royale, s'îl en cherche l'origioe dans l'Éciture sains, c'est qu'il y est poré juro qui se passe sons ses yeux. Il vent royi l'explication de fait qui s'impose à lui, et li a demando à la Bible; o pourrait dire que souvent, majeré ses effurts, ce n'est point Louis XIV qu'il peint à l'image de Den, c'est Dieuqu'il peint à l'image de Louis XIV. Comme il v'ent longtemps à le our, o'il dieva le Daphin, il flut bies

placé ponr admirer cette pompe dont on voit le reflet dans ses oraisous funèbres et put, de la honche même de Louis, entendre les idées que le monarque professait sur son métier de roi.

Racine et Boilean vécurent presque dans l'ataining du prince, On a dir que Batané stait son poète de toutes les boures. Comme le maitre, il est uou leue du toute les boures. Comme le maitre, il est uou leue de toutes les boures. Comme le maitre, il est uou leue de Mardie. Racine célère les nauraged en 1,6 a savirit dans see campagnes, écrivit ses victoires, le charmas produies ses madules. De socié. ¿Louis simula ser ses est a semaladies. De socié. ¿Louis simula ser ses est a trapit, est est piec fait ser les contra de l'actives. Actueillie frindement l'arre, les sociés des Painteurs, Actueillie frindement l'arre, des poète de la haurdée à la cour en la frait part, d'at Louis Riccine, et ne cru pas déchancer en la trapit, d'at Louis Riccine, et ne cru pas déchancer en la cours de l'échancée.

Pour Boileau, il le fit rocevoir à l'Académie. Les académiciens avaient choisi la Poutaino. Quand on vint, suivant l'usage, demander an roi son agrément pour cette nomination, il r'ipondit : » Je verrai. » Üne nouvelle place vaqua, l'Académie aussiôt nomma Boilean : « Maistenant, dit Loins XIV, vous pouver recevoir la Fontaine. » Boilean fut nommé, avec Racine, en 1677, historiographe dur roi.

Les deux poëtes reçurent l'invitation de suivre le rei à la guerre. La campagne de 1677 se passa sans eux: « Sire, dit Racine au roi, nous avions commandé des habits de campagne : lorsqu'on nous les apporta, les villes que Votre Maiesté assiéceart étaient prises. > La faible santé de Boilean ne lui permit que de faire une campagne, celle de Gand. Mais il s'y montra bon courtisan. Apprenant qu'un houlet de canon avait passé à sept pas du roi, il alla à lui et dit : « Je vous prie, Sire, en qualité de votre historien, de ne pas me faire finir sitôt mon histoire. . Un autre jour, le roi demanda à Boileau son âge. « Sire, répondit l'homme d'esprit, je suis venu au monde un an avant Votre Majesté, pour annoncer les merveilles de son règne, » On parlait une autre fois de la différence de l'adjectif gros, que l'oo substituait à l'adjectif grand. Le roi demanda l'avis de Boileau. . Je le condamne, répondit-il, parce qu'il y a bien de la différence entre Louis le Gros et Louis le

Grand. »
Boiloau, cependaot, n'était point aussi habile coursisan que son ami. Il lui arriva plusieurs fois de parler de Scarrou devant Même de Maintenon. Residenfer de Scarrou devant Même de Maintenon. Residende de la commanda de la comm

Pour mostrer quelle place Louis XIV occupait dans les spriis et dans le ceror de ces deux bommes, et jusqu'où allait la supersition qu'il leur inspirait, citons or fragment d'une lettre de Bolisou, malade de 1909 et 19, aut perdul a voix : ... Pour moi, écrit-il à Racine, je suix persuale q'u'il fait hos naivre ses ordonnances, en fait même de médecine. J'accepte l'augure qu'il m'a donné, en vous dissant qua la voix me revindrait i lour j'y penserais le moîns. D'ailleurs, j'ai encore un remède à essayer, où j'ai grande expérance, qui est de me présenter à son passage dès que je serai de retour; car je crois que l'euvie que j'anrai de lui témoigner ma joie et ma reconnissance me fera trouver de la voix et pent-être même des paroles éloquentes. » Racine fit plus : (raspe de la dissrace da rou, i) en moura-

L'écrivain, cependant, qui se ressentit le plus des bienfaits de Louis XIV et qui ent le plus hesoin de sa protection, ce fut Molière. Louis XIV trouvait, dans le taleut de Molière, plus qu'un ornement pour sa cour : il y trouvait un instrument pour seconder ses desseins, et il n'était point fâché de voir ridiculiser ceux dont il voubait rabaisser l'importance. De la représentation des

Férbers, m. chitera de Varx, il se plus Ihni désigner na original qui lui sevil échape, M. de Seyancour, le grand veneur. Descalomnies odiennes furent répandres contra Molère en 1664. Lonis XIV y répondit en texant sur les fonts de bapiènes le première refinat da mangenià la latide du contrôleur de la benche. On his fissait mille avanies, parce qu'il était comédien. Lonis XIV, instruit de ces insules, in dit un matin, à l'houre de son pelli lever : « On dit que vans faites chambre ne vous travurer ja as lis pour manger eve eux. Vous avez peut-étre faim; moi-même je ui véveille avez en très-hon appétit; metre-vous kette table; de vier en très-lon se dette de l'externation de la resultation de la resultatio



Louis XIV fa-sant manger Molière (Page 259, col. 2.)

qu'on me serve mon ne cas de muit. » Alors le roi, dicompan la voilliè, servi Molère e droime qu'on introdusti le suriese familières, qui se compositent des personnes les plans que la compositent des personnes les plans que la compositent des de faire manger Molères, que mes officiers ne trouvent pan d'asset homos comparies pour rat. » Die em omment, Molère fut accablé d'invitations. Cette asserment, Molère fut accablé d'invitations. Cette asserceran a telés contestée; mais et atte n'est point invirasemblable de la part du roi qui versait à boire à Scarramonche.

Molière suivit Louis XIV en Lorraine en 1668. Le roi se disposait un jour de Quatre-Temps à se mettre à table. Il invite Péréfixe, évêque de Rodez, à s'asseoir avec lui. Celui-ci refuse, alléguant qu'un jonr de jenne

il ne fisici qu'une collation. Les contrisans dissimulent le picule leur fire. L'évêque parti, le roi demande la raison de cette gaiset. Alors un d'eux répond que le roi pomais te tranquilliers sur M. de Rédex, et ini fiu un détail eact de son diner, anquel il avait sessié. A chapae mest recherché que le concent faisait passes sur la table du prélat, le roi, avec des tans differents, s'écriait : L le pauve hommet : Molière était hij. de s'écriait : L le pauve hommet : Molière était hij. de fet farmife. Lonis XIV, lon de la représentation de la pièce, avait oublié etate directostance : cal l'ent fit souvenir, et il ne fut pas mécontest que le poète sût est abone mêmoire.

Ponr cette pièce, Molière eut grand besoin de la protection du roi. Les trois premiers actes avaient été représentés eux fêtes de 1664. Mais des clameurs assailirent Louis XIV. Première défents de jouer la pière. En 1686, ses truis acres sont donnés de nonreau chet Monsteur, pais chez le prince de Condéinais l'interdéticen containe pour le grand public de mais l'interdéticen containe pour le grand public de corrections. Le parterre applandit, Le Inodomain le premier possibile du parleuent ribière la défense, et l'archevèque lance un mandement. Deux acteurs partent pour présenter en palera in re, qui assiègeait Lille. Le ren ajourne l'affaire à son revour, et n'ocret néchère encoc, una la calcale est puissante. Mas présenter plusieure fois a pière à Chantilly, Enfin, en 1699, permission démitiré, La Calada e-saya dont de

faire tomber la pièce; mais elle tient bon et, comme les Provinciales, fait encore le désespoir des fanx dévois. Ils ne le pardonnérent jamais, et on a vu qu'il failnt l'intervention du roi pour que le corps du plus grand poète de la France no fût pas joué an charnier.

## S 9. LA PONTAINE,

Un écrivain cependant, et non le moins grand, échappa à cette influence et refirsa d'entrer dans le chrour magnifique que Bossuet condnit. Cest Jean de la Fontaine, le léger contenr et le charmant fabuliste, dont la naivelé maliciense contraste avec la gravité des poétes da siècle de Louis XIV. Il mérite une olace



La Fousaue.

distincte, et nous empruntons pour le peindre la plume de son dernier et spirituel historien, M. Taine. « C'est un curieux caractère que celui de la Fontaine,

On l'appelle le bonhomme. En conversation, il ne suit pass de quoi on parle antour de lui, « rève à ton attre chore, sans pouvoir dire à quoi il rève. . Il pernit reconser ce qu'il l'étant de voir, et de suit est fait à propos une démarche pour lui-même. . Sa sincérité est naive; Il pense tout haut, monte aux gens qu'ille l'ennuisent. Il est crédule jusqu'an bout, et, de son qu'il personne de l'autre de voir et l'entre de voir et l'entre qu'en de pour le des contraits en les contraindres, il se laises aller; Cet la pure uniter. Tout jeune, il avait reu de son père un mestatter. Tout jeune, il avait reu de son père un message d'us dépendait le gain d'un procès; il tout, rencontre des mis, zu avec eux la la comédie, et us es souvent que le lendemain de message et du procèces intérêts. A supri-sit ans, ou li douen une femme et une charge; il se laisse faire, et tout doncement se d'ache de l'une de l'autre, évan à Pars surveille les aux et forêts de la Clamppere, et ne se souviert clampé des onfis, il cesse de rès unjuvière. Cles sortes d'appris ont le don d'oublier tout de sutre les chose qui les enmiseit. Il journe d'eve li jouissée. Gles sortes d'appris ont le don d'oublier tout de sutre les chose qui les enmiseit. Il journe d'eve li jouissée. Gles sortes de reconnaître; quelqu'un s'en étonna; il répondit per les des la comme de la comme de la comme de la comme de la petr. Il n'est pas besoin de dire out filt un édicte.



Le Nat dans le fromage de Honanie, (Fable de La Fontaine.)

économe ; son administration se réduisit à un voyage qu'il faisait tous les ans à Château-Thierry pour vendre une pièce de terre, dont il mangeait l'argent à Paris. A Paris, il fit comme ailleurs, il se laissa vivre. D'autres prenaient soin de lui. Fouquet lai donna nue pension de mille francs. Plus tard, Mme de la Sablière le recueillit, lui épargna tous les tracas de la vie, le garda vingt ans. Quand elle monrut, M. d'Hervart vint le trouver et le pria de loger chez lui : « J'y allais, » dit la Fontaine. Mot admirable de candenr et d'abandon. Il se donnait à ses amis, sentant bien qu'il ne pouvait pourvoir à lui-même. Mme d'Hervart, jeune et charmante, veilla à tont, jusqu'à ses vêtements; prit soin, sans qu'il s'en doutât, de remplacer ses habits usés ou tachés; fut pour lui nne mère, mieux encore, nne maman. Sea autres amis faisaient de même. On le régentait on le sermonnait « sur ses mœurs, sur sa dépense; » on sollicitait pour lui, on obtenuit des seconrs du prince de Conti, dn duc de Bourgogne; on l'envoyait à Châtean-Thierry pour le réconcilier avec sa femme. Il y allait, la trouvait hors du logis et reprenait le coche sans l'avoir vue, alléguant pour excuse qu'elle était à vėnres, »

Voils l'homme. Voyons l'euvre. « Les fables de la Fontaine, amarstes d'enfants, contienent en abrégé la société du dis-septième siècle, la société française, société humaine. « Oui, interpérions-les ainsi, mais à une condition, et catte condition je l'emperune ha M. Taine lui-même, appliquant à non aystème ce qu'il dit de la fable, « genre où il ne fant qu'enquisser, » tout petit péone, miniature d'épopée. « Il n'y faut

pas appuyer. \*

Il y a copendant des ressemblances un'on ne neut contester. . Nul animal n'est plus propre que le renard au rôle de courtisan. Il n'a pas la physionomie héate et perfide du chat. Son long museau effilé et fendu, ses yeur hrillants et intelligents, indiquent tont d'abord un fripon, mais un fripon de qualité et de mérite. Il est agile et infatigable, et l'on devine, en voyant ses membrea alertes et dispos, qu'il n'attendra pas chez lui la fortnne. Sa fourrure est riche et sa quene msgnifique. Ce sont là de beaux habits qui lui siéront bien dans une antichambre.... Le chat est l'hypocrite de religion, comme le renard est l'hypocrite de cour. Il est · velonté, marqueté, longue queue, une humble contenance, un modeate regard, et pourtant l'oil luisant. » Tout le monde reconnaît le maintien dévot de la prudente hête. Elle marche pieusement, posant avec précaution le pied sans faire hruit, les veux demi-fermés, observant tout, sans avoir l'air de rien regarder. On dirait Tartuffe portant des reliques .... Il est propret, dédaignenx, méticnleux, et dans tous ses monvements adroit an miracle. Ponr s'en faire nne idée, il fant l'avoir vu se promener d'un air aisé, sans rien remuer, sur nne table encombrée de conteaux, de verres ou de bouteilles, ou le voir, dans la Fontaine, avancer la patte délicatement, écarter la cendre, retirer prestement ses doigts « un peu échaudés, » les allonger une secon le fois, tirer uu marron, puis deux, pnis en escroquer un trofsième. Il est rare que Bertrand les croque, et Raton d'ordinaire n'est pas une dupe, mais un fripon.... L'ours eat le seigneur rustre, et l'on n'a qu'à le voir tourner pour s'en convaincre. Il est bien fourré, sans doute, et en riche homme, largement et chandement habillé. Il est muni de dents magnifiques et étonffe parfaitement son ennemi eutre ses bras. Mais il pose is lourdenent ses larges pieds sur le sol, il se meut si fort en bloc, il a'ctage si solidement sur ses quatre jambes charmes et massives, qu'il set encore plus paysan que gentilhoume... Se mine farouche et son poul terre lui donnent l'air d'un missathrope; il digne de tont point de représenter le hoberean morèse qui s'ennie et vit chas soi. •

Souvent l'allusion est évidente. Le rat, retiré dans un fromage de Hollande, et qui paye en prières ceux qui viennent lui demander des secours, c'est le moine égoiste. « La Fontaine a vouln peindre tout au long ce portrait de l'hypocrite, et les grands moralistes du temps, Molière et la Brayère, se rencontrent là-dessus avec lui. Ils mettaient un siècle religieux en garde contre la religion fausse; on ne fabrique la fausse monnaie qu'à l'imitation de la bonne, et toute vertu a sa contrefaçon. La chapelle du roi se remplissait de conrtisans quand il allait à la messe; un jour qu'il y vint sans être attendu, il fut étonné de la tronver vide. » La satire de la chicane est à peine déguisée, « La Fontaine sait tous les termes spéciaux, tont le détail, le voit et le fait voir, nomme les frelons demandenrs, et les abeilles leurs parties, . . On traduit la cause » devant certaine guêpe; les témoins viennent, reviennent, sont entendus; la cause est remise à huitaine et jnsqu'à plus ample informé. Procès-verbal est dressé des circonstances et caractères physiques qui penvent éclaireir le point de fait : vons croiriez que vous écoutez le résumé d'un président. Un pen plus loin vient l'avocat, le procureur, « un lonp quelque peu clerc » qui s'emporte contre l'âne et demande la mort du coupable. Ailleurs, c'est le juge, et voici l'abrégé de son jugement :

Perrin fort gravement ouvre l'huttre et la gruge, Nos deux messieurs le regardant. Ce repas fait, il dit d'un ton de président: « Tenes, la cour vous donne à chacun une écaille, Sans dépens, et qu'en paix chacun chee soi s'en aille! »

Le marchand, le pédant, le médecin, out leur tour. Le Postaine se mogne aussi du crur qui « va enterre son mort « et suppute déjà ce qu'il bai rapporter. Il daube aussi le pauvre peuple, l'esperit horré de Gan qui se tronve las d'avoir rifichis sur le gland et la citroulle. Mais a non de la guiet de la Footsine IJ a de la mélancolie : « quand vient l'occasion, il trouve con traits pénécients et cette piut connegience qui prorvent qu'un homme d'esprit est aussi un homme de corar.

Un paurre bicheron, Iont courert de ramée, Sona le filit du faço aussi bien que des nan, Gémissant et courbé, marchait li pas pesants, Et tichait de gazper as chamière esfinanée. Enfin, n'en pouvant plus d'éflort et de douieur, l'in et bas son fisqu'il i soges à son matheur. Quel plaisir at-il eu depuis qu'il est au monde? Unit de pain que qu'entée at junné de repoi. Sa femme, ses enfants, les soldas, les impôts, Les créanciers et la corrées.

 Point de pain quelquefois, rappelez-vous que sonvent les paysans sont morts de faim sous Louis XIV et que Mine de Maintenon, en 1709, mangea du pain bis.» Sa femme, ses enfants, les soldats, les impôts, les créanciers et la corvée; la taille au roi, la dime au curé, les redevances au seigneur, toos les fardeaux de la société n'étaient que pour lui seul. La Fontaine, sans s'en douter, fut nu des frondeurs du siècle. Aussi Louis XIV, soit instinct, soit faute de jugement, ne put sonfirir la Fontaine.

Le poéte rendait bien au roi l'indifférence que celuici manifestait pour lui. « Il a beau baisser les yeux, il voit aussi clair que personne. Il compreud ce qu'est l'égoïsme royal aussi bien que Saint-Simon lui-même. Racine un jonr s'entretenait avec la Fontaine sur la puissauce absolue des rois. Le bonhomme ne voulait pas admettre que cette puissance fût indéfinie. Racine s'appnyait sur l'Ecriture et citait Saul. « Mais , répliqua la Fontaine, si les rois sont maitres de nos biens, de nos vies et de tout, il faut qu'ils aient droit de nous regarder comme des fourmis à leur égard, et je me rends si vous me faites voir que cela est antorisé par l'Ecriture. - Eh quoi! dit Racine à bout de raisons, vons ne savez donc pas ce passage de l'Écriture : Tanquam formicz deambulabitis corum rege vestro? » Ce passage était de sou invention. La Fontaine le crut de l'Écriture : il ne dit plus rien, mais le honhomme n'en

pensa pas moins. La Foutaine fut nn Gaulois, un peu libre sur le chapitre de la morale, mais si bon que Dien, disait sa servaute, n'aurait jamais le courage de le damner. « M. de la Fontaine, dit l'abbé Poujet, son confesseur, ne pouvait s'imaginer que le livre de ses Contes fût un ouvrage si pernicieux. Il protestait que ce livre n'avait jamais fait sur lui, en l'écrivant, de mauvaises impressions, et il ne comprenait point qu'il pût être si nuisible aux personnes qui le lisaient. . . Je le crois, dit M. Taine; il l'avait fait trop naturellement pour y voir du mal. On ne trouve pas de crime en des idées qui reviennent si fréquemment et d'elles-mêmes. Il était si loiu de la règle qu'il ne la voyait plus, » Quoi qu'il en soit, il a fait avec ses Fables un livre éternel et éternellement populaire. Un joor, la Fontaine essuyait les railleries de ses amis. Molière se peucha à l'oreille de sou voisin et lui dit : « On se moque du bonhomme, le bouhomme vivra peut-être plus longtemps que nous. » Molière disait vrai, si nous l'exceptons toutefois.

Un autre écrivain, moins poétique, mais plus moral que la Fontaine, richappa comme lui à l'influence de Louis XIV; cel lui Nicole, érrivain de Pert-Royal 1825-1836. Se se famis du morale, a di Voltaire, ne périus de la commenta de la la la commenta de la commenta de la metada de des de la metada e desfina de la metada de la metada de la commenta de la metada de la metada de la commenta de la metada de la commenta de la metada del metada de la metad

# S 10. PEINTRES ET ARCHITECTES; MONUMENTS; VERSALLES.

Tont se tient dans le développement intellectuel d'un penple: quand le temps des grands écrivains est venu, celui des grands artistes n'est pas loin. Cette sorte de contagion morale qui gagne tous les esprits d'élite et auscite les talents supérieurs, agissait trop au dix-septième siècle, pour que les artistes manquassent an rendez-vous des savants et des poètes. Cependant, sauf la peinture, le grand siècle des arts en France est le seizième et uou le dix-septième. Il n'y a rieu parmi les monuments de Lonis XIV qui vaille la partie centrale du palais des Tulieries, le vieux Louvre, et les châteaux du temps de François Iv et de Henri II.

A ce moment du dix-septième siècle où nous sommes arrivés, Poussiu et Lesueur étaient morts. Lebrun et Miguard seuls restaient. Lebrun, né en 1619, dat au chancelier Séguier de pouvoir étudier à Rome pendant six ans. Ce fut l'artiste dont le talent, souvent theatral, convint le mieox à Louis XIV. Ce prince, qui lui accorda des lettres de noblesse en 1662, venait souvent dans son atelier le voir travailler. Nommé premier peintre du roi, Lebrun fot chargé de décorer la grande galerie de Versailles : il y employa quatorze ans et y écrivit avec le pinceau l'histoire on plutôt l'apothéose de Louis XIV. Il fut, jusqu'à la mort de Colbert, l'arbitre et comme le dictateur des arts en France; rien ne se faisait que sur ses dessins et d'après son avis, et on retrouve son inflnence, quelquefois sa main, dans tous les ouvrages de ce temps. Son dessin était mon et lourd, l'expression de ses figures plutôt exagérée que vraie, il n'avait pas l'éclatant coloris do Titien, ni le naturel et la grace de Lesueur, ni l'élan de Rubens, on la profondeur de pensée du Poussin. Cependant, par l'art de la composition, la hardiesse de l'exécution et sa science, c'est un peintre, et le premier parmi ceux qui se placent an second rang, Le musée du Louvre possède ses Batuilles d'Alexandre. On Ini doit la fondation de l'École française à Rome, où les jeunes artistes qui ont remporté au concours anunel de Paris ce qu'on appelle le grand prix de Rome, sont envoyés aux frais du gouvernement pour achever leurs études en face des chefs-d'œuvre de l'antiquité et des grands maltres italieus. Lebrun mournt disgracié (1690). Il avait été protégé par Colbert; cela suffisait à Louvois pour chercher à le perdre : il lui fit préférer Mignard, qui n'avait pas voulu plier sous la dictature du peintre officiel. Ce successeur de Lebron. dans la faveur royale avait le défaut contraire du peintre de la galerie de Versailles. Il remplaçait l'exagération des figures par l'affectation de la délicatesse, autre exces

qui a gardé son nom: la mignardise. Né en 1610, destine d'abord à la médecine, pais élève de Vouet, il se rendri en Italie, où il séjourna ving-deux ans et où il fir as répinsion. Empelée no Val-de-Grène, il y représents la reine Anne, introduite dans le paradis par rainte Anne et saint Lesis. Cette fresque liu visult à place de Lebrus, qu'il ne gardé que cimp ans, étent moir en 1989. Il ravid décoré le chieseu de Saint-Cloud, et le musée de Louvre possède de lui sept talleux, quo nont presque toute passède de lui sept talleux, qu'il ne saint de plan célèbres est le tableau de sante Gréfie. Il doit surtout sa réputation à l'était de son coloris.

Notons en passant que Mignard fui l'ami de Molère, de la Fontaine, de Racine, de Boileau, et de Mime de S'vignet. Voilà des amities qui valent plus pour lui dans notre estime que beancoup de ses tableaux. C'itait un hel esprit: sa peinture le prouve. C'etait auxa un courrisan. Louis XIV d'at nu jour au peintra, qui faissait son portrait pour la diaitème fois: : Votus me trouver vioilli? — Sire, répondit-il, il est vari que je

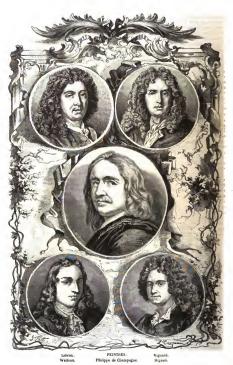

Innerin Cre



vois quelques victoires de plus sur le frout de Votre

À côté de ces maîtres que nous reléguons au second rang, mais qui brillaient alors an premier, il faut una place pour Philippe de Champagne, qui a laissé d'admirables portraits et un chef-d'œuvre, l'Apparition de saint Gervais et de saint Protais. Il y aurait à citer encore Jouvenet de Rouen (1647-1717), clève de le Brun (Esther devant Assuérus, une Pêche miraculeuse); Santerre (1651-1717), qui a peiut la trop gracieuse sainte Thérèse de la chapelle de Versailles; de la Fosse, qui peignit le dôme des Invalides et la voûte de la chapelle de Versailles, à laquelle travaillèrent aussi les deux frères Bon Boullongne et Louis Boullongne, Lemoine, l'auteur du salou d'Hercule, Rigaud, notre premier portraitiste, et Watteau, de Valenciennes (1684-1722), qui inangura le genre maniéré, mais avec un éclatant coloris

Puget, comme Michel-Ange, dont il avait la fierté et l'énergie, fut à la fois peintre, architecte et sculpteur. Il naquit à Marseille eu 1622, et mourut eu 1694. Il sculpta longtemps des figures en bois pour la poupe et les galeries des vaisseaux de Toulon, bâtit plusieurs hôtels maiestueux sur la Canebière, et remplit Gênes de ses chefs-d'œuvre. Louis XIV lui commanda le groupe de Persée et celui de Milon de Crotone. Ce dernier marbre, où la chair est vivante, ponrrait rivaliser, par l'énergie de l'expression et la vérité du dessin, avec ce que l'antiquité nous a légué de plus magnifique, si l'on y retrouvait cette noblesse de formes que l'artiste ne doit jamais onblier, même lorsqu'il ne veut représenter que la force matérielle. Le pnissant athlète, treize fois couronné par la Grèce entière, devait montrer sur ses traits contractés par la douleur le souvenir de taut de victoires. On sent que le grand artiste jouait avec le marbre, et comme il le dit lui-même, « nonrri anx grands onvrages, il nageait lorsqu'il travaillait, et le marbre tremblait devant lui, pour grosse que fût la pièce. » Puget avait le caractère trop indépendant pour réussir à Versailles. Il y vint, fut bien accneilli, mais reçut à peine, pour son Milon, la somme que le marbre lui avait coûté. Son bas-relief d'Alexandre at de Diogène est, mslgré la science qu'il y montra, une preuve de l'impuissance de la statuaire à rivaliser avec la peiuture. Combien sout lourds ces nuages et ces drapeaux de marbre qui flotteraient si bien dans l'air libre d'un tableau ! Et où est le principal acteur de cette scène, le rayon de soleil qu'Alexandre intercepte?

Puget ue laissa pas d'élèves. Coysevox, les deux Constou, Girardon, procèdent d'un antre système : ce sont plutôt les sculpteurs de la grâce, les maitres du style hrillant et facile sans élévation. Les Tuileries ont du premier les Chevaux ailés qui décoreut l'entrée du côté de la place de la Concorde; le Fluteur, la Flore et l'Hamadryade qui sout devaut le château : de Nicolas Coustou, la Seine, la Marne, un Berger chasseur et Jules César; de Guillaume Coustou, Hippomène et Atalante; les Chevanx indomptés qu'ou voit à l'entrée des Champs-Élysées sont du même artiste. Girardou a peunlé Versailles de ses ouvrages; le mansclée du cardinal de Richelieu à la Sorboune est sou chef-d'œuvre. Les estampes de Callot, Nanteuil, Audran, Edeliuk, orneut dans l'Europe les cabinets de ceux qui ue peuveut avoir des tableaux.

François Mansart oublia l'élégance et la grâce de la

Renaissance pour un style qu'il croyait majestueux, et qui n'était que lourd. Il commença le Val-de-Grace. bâtit le château de Maisous, près de Saint-Germain en Laye et inventa les mansardes, qui coupeut quelquafois heureusement la surface trop nue des combles, mais quelquefois aussi leur ôtent de la légèreté. Son nevcu, Jules-Hardouin Mansart, est un génie froid. r-gulier, qui atteiguit presque au grandiose, parce que Louis XIV ne lni ménagea ni la place, ni l'argent, mais qui semble manquer d'inspiration et d'élégance, si ce n'est dans sa belle coupaie des Invalides. On a préteudu que, pour plaire au roi, il lui présentait des plans où il laissait des choses absurdes que Louis découvrait sans peine. Il faut douter de ces anecdotes pour l'honneur de l'art at pour celui du roi, qui avait beaocoup d'orgueil, mais sussi du bon sens, et ne se laissait pas duper par de trop grossiers artifices.

Claude Perrault (1628-1788) fut médecin, physicien, grand architecte, et eut de la réputation, mulgré Boileau. Il donna l'idée de la colonnade du Louvre. Ce n'est pas lui, mais son frère Charles Perrault, premier commis chez Colbert, qui a civil ces contes dont l'enfance s'anuse euorre.

Il y cut som Loois XIV une syrvination dans in missique. Le Fijocontu Lelly, sené 1 views ans h Paris, fut, axec Quinsult, le veri fondateur de l'applère se Fèrmes. Il les fit dabort ernauquer par son intent aux quintes aux discours de l'applère se principal de la contraction de la

Deux autres uoms méritent encore d'être cités : l'agronome la Quintinie, qui sut unir l'utile à l'agréable, et le créateur des jardins le Nôtre (1673). Le Nôtre fit des jardins la plus belle décoration des châteaux. Saint-Simon nous a laissé sur lui quelques détails curieux at touchants : « Le Nôtre avait une probité, une exactitude, une droiture, qui le faisaient estimer et aimer de tout le monde. Jamais il ue sortit de son état ni ne se méconunt, et fut toujours parfaitement désintéressé. Il travaillait pour les particuliers comme pour le roi, et avec la même application; il ne cherchait qu'à aider la nature et à réduire le vrai beau aux muins de frais qu'il pouvait; il avait une naiveté et une vérité charmantes. Le pape pria le roi de le lui prêter pour quelques mois. Eu eutrant dans la chambre du pape, au lieu de se mettre à genoux, il courut à lni : « Eh ! houjour, lui dit-il, mon révérend père, en lui santant au cou, et l'embrassant, et le baisant des denx côtes. Eh! que vous avez bou visage, et que je suis aise de vous voir en si bonne sante. » Le pape, qui était Clémeut X. Altieri, se mit à rire de tout son cœur. Il fut ravi de cette hizarre entrée et lui fit mille amitiés.

« A sou retour, le roi le mena dans ses jardins de Veraulles, où il lui moutra ce qu'il y avait fait durant son absence. A la colonnade il ne disait pas mot. Le roi le pressa d'en dire son avis : « Eh bien! sire, que vonlez-vons que je vous dises? d'un maçon vous avez ait un ardinier (c'était Mansart), il vons a donné un plat de son métier. Le roi se tut et chacun sonrit; il était vrai que ce morceau d'architecture, qui n'était rien moins qu'nne foutaine et qui la voulait être, était fort déplacé dans un jardin. Un mois avant sa mort, le roi, qui aimait à le voir ot à le faire causer, le mena

dans ses jardins, et à cause de son grand âge le fit mettre dans une des chaises que des porteurs roulaient à côté de la sienne, et le Nôtre disait là: - Ah1 mon patres père, si in vivais et que tu pusses voir un pauvre pardinier comme moi, ton lis, se pormemer en chaise à côté du plus grand roi du monde, rien ne



Betable du Valule Grêc

manquerait à ma joie. » Il était intendant des bâtiments et logeait aux Tuileries, dont il avait soin du jardin, qui est de lui, et du palais. » Les principaux monuments du règne de Louis XIV

Les principaux monuments du règne de Louis AIV sont : le Val-de-Grâce, dont le dôme, d'une conpe élégante, fut décoré à l'intérieur par Mignard d'une com-

position qui rappelle de loin les grandes peintures nurales de l'Italie; l'Observatoire, élevé sur les dessins de l'astronome Picard et de Cl. Perrault (1666); les portea Saint-Denis et Saint-Martin, par Blondel et son élève Bullet; les Javalides, par Libéral Bruant (1674), dont l'ensemble est imposant, sanf l'église, qui est un

peu étroite pour le dôme maiestneux que Jules Mansart surmonta d'une flèche si hardie; la place du Carrousel, entre le Lonyre et les Tuileries, ainsi nommée dn carrousel magnifique qui y fut donné en 1662; la

place des Victoires et la place Vendôme, créées on agrandies pour recevoir les statues que le maréchal de la Fenillade et l'Hûtel de ville de Paris firent ériger à Louis XIV. à l'époque du traité de Nimègne.

Dès le commencement do rèque on avait travaillé aux Tuileries. Levan éleva, en 1664, le dôme de l'Horloge, qui complétait, en l'atourdissant, la façade de l'ouest: l'année suivante, le jardin fut réuni au château, dont une rue le siparait, et refait sur un nouveau plan par le Nûtre : il s'étendit jusqu'aux Champs-Élysées, qu'un planta d'arbres en 1670, en même temps que les boulevards du nord. emplacement des anciens

fossés de la ville. Le collége Mazarin (aujourd'hui l'Institut) avec son vilain dôme fut bâti par ce même Levan, qui fut aussi l'architecte du château de Fouquet a Vaud et de celui de l'intendant Bordier au Raincy.

Ce châtean, à trois lieues de Paris, coûta, dit-on, 4 500 000 livres a son propriétaire. Il fut démoli au commencement de la révolution. Son parc subsiste

encore. Il y avait beaucoup à faire pour le Louvre. Sons Louis XIII, Lemercier avait terminé la façade intérieure de l'onest par la construction du dûme de l'Horluge, que décorent les buit cariatides colossales de Sarazin. Il s'agissait d'achever le chef-d'œuvre de Pierre Lescot. On avait fait venir d'Italie un architecte d'une réputation immense, le Bernin. « C'était un cavalier d'une taille un peu au-dessous de la médiocre, bonne miue, un air hardi. Son âge avaucé et sa grande réputation

îni donnaient encore de la confiance. Il avait l'esprit I vif et brillant et un grand talent pour se faire valoir: bean parleur, tout plein de senteuces, de paraboles. d'historiettes et de bons mots dont il assaisonnait la plupart de ses réponses. Furt bon sculpteur, mais mé- cuupés que par des marais un l'un pouvait faire la

diocre architecte. » (Charles Perrault.) Le Bernin fut reçu en France avec les plus grands honnenrs. Lonis XIV lui prodigua l'or. L'Italien était on flatteur qui débuta par faire le buste du roi; mais son orgneil et sa for-

fanterie, son dédain pour tont ce que faisaient nos architectes, indisposèrent tout le monde contre lui. Il donna des dessins qu'on accepta, mais qu'on n'executa point. A peine fut-il parti qu'on adopta les plans du médecin Clande Perrault, De 1666 à 1674 fut construite la célèbre colonnade du Louvre, qui repose malheureusement sur un soubassement trop élevé, nu et lourd. En même temps, la façade extérieure du sud, du côté de la Seine, et celle du nord, do côté de la rue actuelle de Rivoli, étaient commencées. Ces grands travaux furent d'abord poussés avec activité; pen à peu on les ralentit. Le roi construisait alors Versailles.

Ce n'était point du guît de Colbert, et pour bien des raisons. Il ne cessait de représenter an roi que son séjour naturel était au Louvre, dans la reine des capitales. Un jour il lui écrivait : « Ah! quelle pitié que

le plus grand des rois et le plus vertueus.... füt mesuré à l'aune de Versailles! Et toutefois il v a à craindre ce matheur. Pendant que Votre Majesté a dépensé de tresgrandes sommes en certe maison, elle a négligé le Louvre, qui est assurement le plus superbe palais qu'il y ait au munde, et le plus digne de la grandeur de Vutre Majesté. »

Louis voulait bien vivre au milieu de sa noblesse, mais non pas au milieu de on peuple, et, puur s'éluigner de l'un, pour se rapprocher de l'autre, il crea Versailles

Louis XIII, enunyé de son métier de roi, » v dérobait le plus qu'il pouvait et passait des jonrnées entieres à la chasse.

A force de courir de plaine en plaine et de colline en colline, il découvrit, à l'ouest de Paris, une petite butte isolée, entourée de bois de tous les côtés : « Les hois alfaient d'un horizon à l'autre; ils n'étaiont guère



Reje sentation de Popéra da Persée, d'après une gravure de Daniel Mar.i.

chasse d'eau; dn reste, aucune roote roulière; tont | était bien clos, bien silencieux et bien sauvage. » Sur cette butte, un monlin solitaire agitait ses grands bras

l'église du village de Versailles, qui méritait à peine ce nom de village. Louis XIII passait souvent la nuit dans ce moulin. Cela lui plaisait de ne point revenir h Saiot-Germain se remettre à la chaine do Richelieu. Il acheta le moulin et y fit construire un petit manoir, simple résidence de chasse, et refuge contre l'ennni. Un carré parfait, terminé aux quatre angles par quatre pavillons, quelques allées dans es bois servant de jardin. tel était ce châtean, « chétif, comme disait Bassompierre, et dont un simple

gentilhomme ne voudrait prendre vanité, » Lonis XIII prit ce séjour en affection, mais bientôt il ne s'y trouva

le génait ; il l'acheta et le rasa.

Mais l'église resta avec le prieuré de Saint-Julien,

priviléges de Saint-Julien furent même respectés juqu'à Louis XIV, qui ne les aimait que pour lui. L'église, d'aillenrs, et le prieuré étaient dans la vallée. et dominait le château féodal des comtes de Retz et les maisons se cachaient sons les arbres, tandis que le

nouveau châtean royals'élevait sur l'éminence, complétement isolé et dominant tout. Pourtant point de vue, point de grandes lignes à l'horizon, point d'aperçu de Paris. On pouvait se croire tont à fait séparé du monde, et la rencontre de quelquepaysans, le son lointain de l'Angelus rappelaient seuls à Louis XIII que cette solitude renferman

encore des hommes. C'est dans ce petit chateau de briques que s'acheva le dernier acte de la Journée des Dupes, où Richelieu, a force de s'humilier, se fit relever et se redressa plus fort et pluterrible.

Louis XIV, qui eut pour les arts et la vraie beaute un goùt médiocre, s'atta-

plus assez seul : le château féodal des comtes de Reiz | cha comme-seu père à ce site sans perspective et sans grandeur, « à ce favori sans mérite, » comme disait spirituellement le maréchal de Créqui. Il ne lni déplai-





Claude Perrault.

lui permettait de faire beauconp sans elle; il croyait que son œuvre en paraitrait plus grande,

Les travaux, entrepris dès 1661, furent confiés en 1670 à Jules Mansart, et continués sans interruption usqu'à la fin du règne. Le Nôtre, le Brun et ses élèves,

surtout Girardon, continuèrent à embellir cette royale demeure, trop vantée. Versailles a coûté 250 millions de notre monnaie, et il n'a pas coûté que de l'or, mais aussi bien des existences. « Le roi veut aller à Versailles, écrit Mme de Sévigné en 1671, mais il semble



Spécimens de serrurerie exécutée sous Louis XIV.

que Dieu ne le veuille pas, par l'impossibilité de faire | Autour de lui loge une nombreuse noblesse qu'il que les bâtiments puiscent le rocevoir, et par la mor- | tieut enchaînée à ses pas; il ue peut faire une promelatilé prodigueus des on- made dans ses jardius, altre

talité prodigieuse des outviers, dont on emporte toutes les nuits, comme de l'Hotel-Dieu, des chariots pleins de morts : on cache cette triste marche pour ne paseffrayer les atcliers, et ne pas décrier l'air de ce favori sans mérite. »

L'ean manquait à Versailles : Louis XIV créa à grands frais la machine de Marly, due au génie du mécauicien liégeois Rennequin Sualem, et achevée en huit ans (1675-1683). Elle sembla insuffisante, et le roi sangea à détourner la rivière de l'Eure, pour l'amener à Versailles par-dessus les vallons et les collines. C'était nne entreprise gigantesque, qui nous reporte au temus des fastueuses et inutiles constructions des pharaons. Dangean Acrivit le 8 juin 1665 : • M. de Louvois revint hier de la rivière de l'Eure où il était allé voir les travanx. Il v aura près de 1600 arcades aux aqueducs que l'on fait, desquelles il y eu aura quelques-unes plus hautes deux fois que les tours de Notre-Dame, Outre ces 1600 arcades-là, il y en aura beancoup de petites que l'on ne compte point. » 10 000 soldats furent occupés pendant quelques années à ces travaux; mais les miasmes pestilentiels, et surtout les guerres qui suivirent forcèreot de les suspendre, et il n'en est resté que d'immenses et inutiles débris.

Versailles est vaste, mais u'est pas grand, il n'a pas du moins l'imposante grandeur des helles créations de l'art. La partie la plus monumeutale en est peut-être la cour d'entrée avec le petit chateau de briques rouges de Louis XIII, et, du rôté de la pièce d'eau des Suisses, le double escalier aux cent marches. Sur le jardiu se déroule une facade immense. régulière, où un corns de bâtiment seul en saillie semble dire : « Là habite le maitre »



Horloge du sécle de Louis XIV.

h sa chapelle ou à son conseil sans passer à travers une double haie d'habits dorés, sans avoir des salnts à adresser, des sonrires et des favenrs à répandre. Les salles de réception, comme nous dirions, occupent presque tout le châtean; les appartements privés du roi tenaient peu de place : c'étaient sa chambre. le cabinet du conseil, la salle de l'Œil-de-Bo·uf, la grande antichambre qui reçut hien des confidences, tout le reste était à sa cour. De là ces galeries, ces salles, ces antichambres infinies qui seraient vides aujourd'hni si on n'avait heureusement songé à les peupler des

gloires de la France. Lehrun a rempli ce palais de peintures qui sont antant de flatteries. On n'y voit nulle part la France, mais partont le roi. La mythologie n'y est qu'une allegorie magnifique dont Louis est la réalité. Partout l'apothéose du roi et de ses amours. Dans la salle de Vénus, Titus et Bérénice, le sujet de la pièce de Racine, Antoine et Clespâtre, Jason et Médée, Thésée et Ariane, Plus loin Nabuchodonosor faisant élever les jardins de Babylone, Auguste donnant aux Romaios le plaisir des courses de chars. Dans le salon de Mars, César, Constantin, Cvrus représentent Louis XIV commandant ses armées. Dans la salle de Mercure, le dien est lignre protegeant les sciences et les arts, mais ce dieu, et ce n'est sans doute pas une distraction de l'artiste, Philippe de Champagne, ressemble trait poor trait au roi. Louis XIV, enfin, dans la tunique flottante d'Apollon, s'envole au ciel comme au seul séjour digne de sa puissance. Dans la grande galerie, le salou de la Guerre et celui de la Paix, l'apothéose n'est plus même déguisée sous la mythologie. Les nations vaincues, l'Allemagne, la llol-



Chemisse style Louis XIV, d'apres Daniel Marot.

lande, l'Espagne, Rome elle-même s'agenouillent devant le roi, et ces peintures insultantes décorent la porte de la galerie par laquelle les ambassadenrs sont introduits près du monarque.

Ne nous étonnons plus de cet amour de Louis XIV pour Versailles : il y a tout créé, et tout ce qu'il y voit ne lui rappelle que souvenirs glorieux ou tendres; il se contemple partont lui-meme. Du Louvre il aurait la vue facheuse des tours de Notre-Dame; de Saint-Germain il apercevrait le clocher sinistre de Saint-Denis, terme nécessaire de toutes les magnificences royales. A Versailles il ne voit rien que lui-mêmo. Regarde-t-il du côté du jardin? C'est un horizon étendu, mais triste et froid, d'une régularité de lignes monotone. Des allées droites, avec de pauvres grands arbres si bien taillés que pas une brancbe, pas nne feuille ne dépasse l'autre, et que des buis, des ifs lorment des dessins géométriques. Partout la sève comprimée, l'élan contenu, la règle et l'uniformité; l'image, en un mot, de cette cour où tout était de conventiou; on les caractères s'effacent sous le masque de l'étiquette, comme la physionomie sous l'ambitieuse chevelure d'emprunt dont toutes les têtes se couvreut; où les courtisans sont tont alignés dans les antichambres, comme les plantes dans l'orangerie et les bosquets, Regarde-t-il sur la cour d'entrée? Sa vue se perd en des avenues immenses qui se dirigent vers tons les points de l'horizon et rayonnent du château. Ces avenues, ce sont les routes de ses armées qui s'en vont à toutes les frontières : par là arrivent tons les courriers de l'Europe, par là ses ordres vont remuer des millions d'hommes. Lui, an centre, il tient dans sa main puissante les fils divers qui font marcher la plus belle partie de l'univers. Il commande et l'on tremble; il sonrit et on le bénit. Il le sait, et orgueilleux de sentir que tont se résume en lni, il va s'enivrer de sa grandeur. Isolé dans sa demeure superbe où partout il respire l'encens qui fume pour lui, il ne s'apercevra point des maux qu'il causera : mettant le gonvernement et l'administration dans son cabinet, il perdra la connaissance pratique des besoins du royaume, il immolera tout à ses idées, à ses superstitions, à ses ambitions, jusqu'au jour où des coureurs ennemis enlevant ses carrosses aux portes de Sèvres, et où le pain manquant à sa table rovale dissiperont pour un moment ses égoistes illusions.



# ABUS. PREMIERS SIGNES DE DÉCADENCE.

# \$ 1. CHAMBRES DE REUNION; STRASBOURO; VIENNS ET SOBIESKI.



raès le traité de Nimègue les natiuns avaient licencie leurs troupes; Louis garda les siennes et fit de la paix un temps de conquêtes. Les derniers traités lui avaient livré un certain nombre de villes et de cantons, arcc

teur dipundance. Pour rechercher quelles étaient ces dépendances il chibit l'a Tourra, N. Mets, a Brisado et à Besançon des clambres dites de réusion, parce qu'iles furnt talençes de réusir à la France les terres qu'iles furnt talençes de réusir à la France de terres des Treis-Fréchés, de l'Alsace et de la France-Comié. Des princes allemands, l'électer patris, l'est des parce, durent comparaître, par procureurs, pour justifier de les rei titres qu'els arrès, sontenus par la tière de les rei tières qu'els arrès, sontenus par la Sarribouxé, Deux-Pouls, fanceulung, Mobellaing, Strabouxé, Deux-Pouls, fanceulung, Mobellaing,

Strasbourg, place des plus importantes pour le passage du Rbin se prétendait ville libre et neutre. Nentralité dérisoire : Strasbourg ouvrait et fermait tour à tour son pont aux armées allemandes et françaises suivant que l'une montrait plus do fusils que l'antre, ou donnait plus d'é:us. Louis XIV crut bon de mettre définitivement la main sur cette porte ni ouverte ni fermée et d'en preudre la clef pour lni seul. On travailla les principaux de la ville On gagna les magistrats. Le parti français fit peu à peu taire le parti allemand et tont se prépara en silence pour le coup de main qu'on méditait. Un jonr Lonvois fait appeler un jeune seigneur de la cour de Versailles, lui demande s'il ne veut pas rendre au roi nn service signalé. Il ne s'agissait du reste que de courir en poste à Bâle, de manière à y arriver à un certain jour; de s'établir à six beures du matin sur le pont; d'y rester jusqu'à midi, en notant soigneusement tout ce qu'd y verrait, et de revenir à toute bride. Le courtisan, joyeux de cette marque de confiance, court, vole, arrive et s'installe au poste indiqué, attendant quelque apparition étrange ou formidable : une flottille qui descend lo fleuve, une armée qui franchit le pout ou quelque ambassadeur qui entre dans la ville et dout d fallait bien observer le visage. Mais tout se passe comme à l'ordinaire et il écrit sur son calenin : « à six heures, deux paysans ivres; à sept une vieille femme et un âne; à huit nn cheval boiteux : à neuf des charretiers qui jurent, des femmes qui crient, des



Fac-simile d'une gravure de Lepautre.



enfants qui pleurent; à dix une sorte de haladin habillé mi-partie de jaune et de rouge qui crache dans le Beure et fait des rouds dans l'eou; à onze la foule affairée; à midi comme à onze. » Sa faction était finie. Paur un bomme qui avait cre qu'on allait lui faire sauver la France, la déception était cruelle. Cependant il obéti jusqu'au l'out et, comme il en avait l'ordre, revieut à foud de train. Le ministre le reçoit dès qu'il a fait passer son nom, le presse de questions, li raute, et uotes, et avant d'être arrivé an bout lui sante u seu l'embrasse et à son tour se jette dans uue voiture qui l'emporte de toute la vitesse des chevaux. L'homme jaune et rouge était le signal couvenu avec le gédéral Monclar que tout était préparé pour un des grands Monclar que tout était préparé pour un des grands



Entrée de Louis XIV a strasbourg (1681),

événements du règne de Louis XIV, et Louvois courait prendre possession de Strasbourg.

Demeuré libre, Strasbourg serait aujourd'hui une petite ville de la confédération germanique; et c'est une grande cité, l'orgueil et la force de la France, qui présente à l'Allemagne bien des bons côtés du caretère franciai: le patrioisme, l'esprit militaire, le

Louvois cougoût des choses de l'intelligence. Aussi ne lui restet-il aucun regret de u'avoir pas comme Brème et
Lubech un quart de voix à porter dans le couseil

de muets et de fautômes qui siègent à la diète de Francfort. Eu Italie, Louis XIV acheta Casal dans le Montfer-

présente à l'Allemagne bien des bons côtés du caractère français : le patriotisme, l'esprit militaire, le rat, au duc de Mantone, pour dominer le nord del a Péninsule et le Piémont, qu'il tenait déjà par Pignerol (1681).

De tels empiétements n'avaient été possibles que grâce à l'état profondément troublé de l'Europe. L'Allemagne, menacée dans son existence, sougeait hien plus à se défendre contre un redoutable ennemi, les Turcs, qu'à revendiquer quelques domaines usurpes, quelques places surprises. La maison d'Autriche se debattait à grand'peme contre l'insurrection hongroise. Les Magyars, excités en secret par la France, avaient pris pour chef l'héroïque Tékély et inscrit sur leurs étendards cette patriotique devise : Pro aris et focis, pour nos autels et nos foyers. Ils cherchaient à écarter de lenrs têtes le joug odieux que l'empereur Léopold, contrairement au pacte juré par ses pères avec les Hongrois, voulait faire peser sur eux, comme sur ses sujets d'Autriche. En 1683 Tékély à hout de force appela à son aide un redoutable auxiliaire, et la vallée du Danube se vit de nouvean inondée par un de ces flots de barbares qui l'avaient ravagée tant de fois.

Une armée musulmane, de plus de deux cent mille hommes vint mettre le siège devant Vienne. L'emperenr s'enfuit de sa capitale et implora l'assistance de tous les princes allemands. Louis XIV avait compté qu'on implorerait la sienne. Ses intrigues et son argent avaient contribué à cette invasion, mais le roi de France n'ontendait pas renouer les traditions vraiment françaises de l'alliance mosnimane : il voulait se rendre nécessaire. Dix neuf aus amparavant il avait contribué à la défaite des Turcs à Saint-Gothard : son orgueil et son zèle chrétien aoraient été flattés s'il eût encore nue fois humilié l'empereur, en le sauvant. Il avait plusieurs fois tenté de saisir la couronne impériale et il ne désespérait point alors de faire élire sou fils roi des Romains. Quatre camps furent échelonnés le long du Rhin prêts à lancer quatre armées anpremier signe de Lécuold. L'empese garda hien de se jeter aux pieds d'un allié si puissant : il aima mienx se servir de la vaillante épée d'un héros polonais. Le roi Jean Sobieski, plus facile à tromper et envers lequel la reconnaissance serait plus légère et l'ingratitude moins dangereuse. Quelques volontaires français vinrent seuls servir dans l'armée impériale.

C'était le 14 juillet que le grand vizir Kara-Mustapha avait paru devaut Vienne; deux mois après il y etait encore. Sobieski l'attaqua le 12 septembre, A cinq heures de l'après-midi, rien n'était décidé. Le vizir s'en inquiétait peu. . Assis près de son cheval caparaconné d'or, il aspirait tranquillement le frais du soir, et, ahrité par une tente cramoisie contre les feux du soleil conchant, il prenait paisiblement le café avec ses deux fils. . Un coup de canon parti grace aux gants et à la perruque d'un officier français qui suppléa par là aux bonrres épuisées, trouble cette sérénité : il vient de la hauteor qui domine la tente vizirale. Presque aussitôt des Français commandés par le comte de Maligny apparaissent dans la redoute qui défendait les quartiers musulmans et l'emportent. Sobieski, remarquable à son aigrette hlanche, à son arc, à son carquois d'or, à sa lance royale, et à son bouclier homérique, force de son côté les lignes, dans le même temps que ses hussards descendent et remontent au galop un ravin où l'infanterie aurait hésité, et conpent en deux

le corps de bataille de Mustapha. Celui-ci demande conseil à son interprète : Le ci els couvre, répondil, voyes si Dien n'est pas contre sones. "Mustapha n'en denanche pas derrautege et l'enfuit plus effraye (gra Allah l'ideat avec exx ! L'étendand du prophète cobblé par le vitir fui envoyé an pape. Le roi de Pologres, mairre du camp et des richesses de Mustapha, défendit le pillage, maistint la disciplice dans se troupes, de per d'une surprèse, et au lieu de l'étendre sur les autres.

L'empereur, délivré sans avoir même para sur le champ de bataille, rassembla son conseil pour décider avec quel cérémonial il recevrait Sohieski, simple roi et roi électif. - A hras ouverts, il a sauvé l'empire, » s'écria le duc de Lorraine. On ne le comprit même pas. L'entrevue eut lien à cheval, en rase campagne. Léopold avec un ton froid et hautain répéta on plutôt articula à peine quelques paroles de gratitude soufflées par le duc de Lorraine : « Mon frère, répondit Sobieski, je suis hien aise de vous avoir rendu ce petit service; » puis, présentant le prince royal Jacques, il ajouta : « Voilà mon fils, je l'élève pour le service de la chrétienté. » Léopold demeura toujours immobile et muet. Moins d'un siècle après, en 1773, un de ses successeurs, Joseph II, répondait pour lui : il aidait le roi de Prusse et Catherine II à couper en trois morceaux la patrie de Sobieski.

# \$ 2. ALOER; OÉNES; ROME; SIAM.

Si, à ce grand événement de la délivrance de Vienne qui marque le commencement de la décadence ottomane, la France ne fut représentée que par quelques volontaires intrépides, sur d'autres points elle porta elle-meme son drapean. Les Barbaresques, à la faveur des discordes européennes, avaient recommencé leurs pirateries. Le vieux Duquesne înt envoyé contre eux. Un marin obscur, Bernard Renand, venait d'inventer uu terrible engin de destruction pour les places maritimes. Depuis longtemps les hombes étaient en usage : on en faisait remonter l'invention à 1588. L'invention des mortiers était aussi très-ancienne; mais on ne croyait pas que ces engins pusseut servir sur les vaisseaux. Le monvement de la mer paraissait un obstacle. Bernard Renaud, nommé plus ordinairement le Petit-Renaud, offrit de faire construire de petits bâtiments forts de bois, sans ponts, ayant un fond plat pour pouvuir approcher de terre. D'abord on se moque de l'inventeur : c'est l'usage, mais Duquesne prit son parti et obtint qu'on lui laissat construire snivant ses plaus cinq bâtimouts qu'il lui amena devant Alger. Les galiotes firent merveille. C'était pendant la nuit, la côte paraissait toute emprasée. Les Algériens tirèrent plus de douze cents coups de canon sans réussir à couler ces bateaux plats. Ils eutreprirent de les enlever, l'artillerie des vaisseaux les écarta. Les mauvais temps sanvèrent Alger ou plutôt retar-

dèrent sa ruine.

Au mois de juin de l'année snivante, Duquesne revint avec une flotte plus considérable et sept galiotes.

Les magasins, les mosquées, le palais du dey furent renversés. Le dey Baba-Hassan, nenacé de mort par le peuple s'il ne traitait point, fut égoré parce qu'il traisati, on le remplaca par le dey Mezo-Morto. Le bombardement comiuna. Prierate del l'impaissance de leur artillerie mal dirigée set mal servie, les Algérieus atachèrent des capifs français à la bombe de leura canons. Lo P. L'auxcher qui v'était employé à muner la pais et qui avait en la confiance de revenir dans la ville, fint une des premières victimes. Sur son refins de changer de cellenge, et cellen

ami, le tient embrassé et crie au canonnier : "Tire! je mourrai du moins avec lui! » Le dey témoin de ce touchant spectacle fit grâce à Choiseul.

Gependant la ville n'était plus qu'un amas de débris de ruines. Le dey lai-même, blessé, allait capituler, quand l'auxiliaire des pirates, le mauvais temps, lonya Daquesen ès se retiere. D'alleurs les monitions commerçaient à lui maquer. Toutefois, pour montrer ville en croisitre devant le port. Alper bloqué, et comprenant qu'il n'aurait pas de merci, implora la pair. Elle fait signée le 35 avril 1684.

 Parmi les esclaves délivrés se trouvaient un grand nombre d'Anglais, qui étant déjà sur nos vaisseaux, soutenaient que c'était en considération du roi d'An-



numbersement or tienes par Duqueson (1684).

gleserre qu'ils étaisent mis en liberté. Alors le capitaire français fia papeler les Algeriens, si remettant les Anglais à torre : « Ces gena-ci, dici-il, prétendent u'être délivrés qu'au nout de leur roil, le mien ne prend pas la liberté de leur offirir sa protection ; je vous les remets; c'est à vous de montrer ce que vous devez are di Angleterre. » Les Anglais furent tous remis aux fers. « (Volture.)

Tunis et Tripoli, autres nids de corsaires, éprouvèrent le même sort qu'Alger, la Méditerranée fut encore pour quelque temps purgée de pirates. Mais les embarras que Louis XIV se suscita de tous côtés l'empéchèrent de continuer cette police active.

Une ville chrétienne fut traitée comme ces repaires de pirates. Les Génois avaient vendu des armes et de

se per Joquesse (1881).

I poudre aux Algériens, et ils construissiont dans leurs chantiers, quatre vaisseaux de gouerre pour l'Espagne, qui ne avait plass. Louis XIV leur défindité d'armer ces galères ; sur leur refus, Daquesse et Seignedy l'ancerim en quedages jours la toub henables qui formet par le la comme de l'ancert de la vient de l'ancert de la vient de l'ancert de la viel impériel. Lescrev vint, avec quatre sécutions, présenter la soumission exigée. Louis XIV le reçui ex une purpose de l'ancert d

Signolay lui firent sentir plus de fierté. Aussi le doge disait : « Le rei ôte à nos cœurs la liberté, par la manière dont il nous reçeit; mais ses ministres nous la rendent. » On sait que le marquis de Seignelay demandant à

Lascaro co qu'il trouvait de plus curieux à Versailles : C'est de m'y voir, répondit le doge. Le pape lui-même fut tout à la feis blessé comme

pontife et lumilié comme prince.

Louis XIV se cenduisait avec le clerge cemme avec la noblesse : en l'honorant, il veillait à ne lui laisser prendre aucun peuveir. Les grands seigneurs, à peu d'excepious près, furent écarées de l'Église, comme ils l'étaient de l'administration. Aussi l'aristocratique

l'épiscopat, en le remplisant de cuistres de séminaires et de leurs élèves, sans science, sans naisance, den l'obscurité et la grossièreté faisaient tont le mérite : « reproche étrange dans la benche d'un bunnun qui avait vécn avec les Bossuel, les Fénelon, les Ficchier et les Massillen, l'éternel honnenr de l'Église de France.

Le clergé fut done, sons Louis XIV, une force de plus pour la royanté. Dans l'Italier de la régale, les évêques soutinrent même le roi contre Rome. On appelati ainsi le droit qu'avianti las rois de percevit revenus de certains bénéfices, évêchés et archevéchés, pendant la vacance du siègee. En 1673, un cêtif déclara tous les sièges de France soumis à la règale. Desu vêques, ecux d'Alcht et de Pamiers, réfusèrent d'ovêques, ecux d'Alcht et de Pamiers, réfusèrent d'o-



bèir et furent approuvés par le pape Innocent XI, qui lança des brés d'une vielence estrème. Cétais un poutife vertuenx mais opinitère. Louis XIV, pour terminer le différend, couvoqua nne assemblée du clergé français qui adopta, en 1682, sons l'inspiration de Bossuet, les quatre fameuses propositieus dont veici la substance:

 Dieu n'a denné à saint Pierre et à ses successeurs aucune puissance ni directe ni indirecte snr les choses temporelles.

 L'Église gallicane approuve les décrets adoptés par le cencile de Constance, dans les sessions IV et V, lesquelles déclarent les conciles œcuméniques supérieurs au pape dans le spirituel.

 Les règles, les usages reçus dans le royaume et dans l'Église gallicane doivent demeurer inébranlables. 4. Les décisiens du pape, en matière de doctrine, ne sont irréformables qu'après que l'Église les a acceptées. Un édit du roi rendit cette déclaration perpétuelle

et la proclama loi fondamentale du royaume. Les tribunaux et les facultés de théologie enregistrèrent ces quatre propesitiens; et il fut défendu de rien enseigner de coutraire. Innocent XI n'oca ni approuver ni casser ces résolutions.

A quelque temps de là survint un incident qui porta l'irritation au comble. Les ambassadeurs carboliques à Rome avaent étendu le droit d'asile et de franchise affecté de tout temps, et avec raison, à leur hôtel juva'un quartier même qu'ils habitaient. Innocent XI voulut détruire cet abus, qui faisait d'une moitté de la ville un resaire pour les criumies. Il oblitat sans peuse ville un resaire pour les criumies. Il oblitat sans peuse



Les ambassadeurs siamois reçus par le roi dans la grande salle de Versailles (1886

140

le consentement des autres rois; mais Louis NIY, d'jà irrité courte le poutifia l'égard de la régle, répondit avec hauteur « qu'il ne s'était jamais réglé sur l'exceppé d'autre, que of était à line de servir d'exemple. Al euvoya le marquis de Lawredin, avec 800 genithonness armée, pour se maisteuir dans la positionness armée, pour se maisteuir dans la positionness armée, pour se maisteuir dans la positionness armée, pour se maisteuir dans la positionne de l'authentique de l'authentique de l'authentique d'autre d'

Cette puissance de Louis voulait se faire respecter même par delà les mers. Le pavillon français flottait partout. Déjà avant la guerre de Hollande, l'envoyé d'un chef de la côte de Guinée, était venu à Paris, Deux archassadeurs d'un pays moins lointain mais aussi inconnu alors, deux Russes, avaient paru devant Louis XIV en 1668 et eu 1681. En 1684 une dépfitation bien plus extraordinaire émerveilla Versailles. Un aventurier grec nommé Phaulkon était devenu le ministre du roi de Siam, le prince le plus puissant de la presqu'île de l'Indo-Chine. Il décida son maître à solliciter l'amitié du roi de France. On parla à Louis XIV de ce prince comme d'un protectenr des chrétiens, déjà presque chrétien lui-même. Le zèle convertisseur s'enflamma. Des missionnaires voulurent partir; et on envoya un ambassadeur, le chevalier de Chaumont. A notre retour, dit Choisy, qui avait suiri l'ambassadeur, « on nous regardait comme des ours. Le roi me fit beaucoup de questions; il m'en fit entre autres une dont on parla fort. Il me demanda comment on disait manger en siamois, je lui dis qu'on disait kin. Un quart d'heure après, il me demanda comment on disait boire; je lui répondis kin. Je « vous - y prends, dit-il, vous m'avez dit tantôt que kin · signifie manger. - Il est vrai, sire, lui repartis-je « sans hésiter; mais c'es! qu'en siamois kin signifie « avaler; et pour dire manger on dit kin-kaou avaler « du riz, pour dire boire kin-nam avaler de l'eau. - Au moins, dit le roi en riant, il s'en tire avec « esprit. » Je disais vrai, et l'esprit n'a point aidé en

cette occasion. « Un mois après mon retour à Paris, les ambassadeurs du roi de Siam y arrivèrent. Le roi les fit défrayer partont et leur donna audience dans la grande galerie de Versailles. On y avait élevé un trône magnifique. Ils firent une fort belle harangue que l'abbé de Lyonne, missionnaire, expliqua en français. Ils marquèrent au roi des respects qui allèrent presque jusques à l'adoration ; en s'en retournant ils ne vou-Inreut iamais tonrner le dos et allèrent à reculons chercher les présents qu'ils avaient apportés dans le salon an bout de la galerie. M. de Lonvois qui n'estimait pas beauconp les choses où il n'avait point de part, les méprisait extrêmement. « Mousieur l'abbé, me e dit-il, en passant, tout ce que vous avez apporté la . vaut-il bien quinze cents pistoles? - Je n'en sais · rien, monsienr, lui répondis-je le plus haut que je · pus, mais je sais fort bien qu'il y a pour plus de · vingt milla écus d'or pesant, sans compter les façens ; « et je ne dis rien des cabinets du Japon, des para-· vents, des porcelsines. » Il fit en me regardant un sourire dédaigneux et passa. Quelqu'nn apparemment conta an roi cette conversation. Il me fit demander si ca que j'avais dit à M. de Louvois était vrai. Je lui eu

donnai la preuve et un mémoire exact du poids de chaque vase d'or. »

La France a de nos jonrs remouvelé cas relations avec l'extréme Orient. Des anhassadeurs siamois non tvenus en 1861 au palais de Fontaineblean; et ce qui vant mienz, nos armes on tonquis, à cêté de ce pays un vastis torritoire des plus fertiles, très-heureusement situé entre l'Indonstant et la Chine, et qui pourra devenir pour nous si nons le fécondons par l'émigration, cequ'est l'Indes pour les Anglais.

## S 3. MORT DE COLBERT; M''' DE MAINTENON; MALADIE DU ROL

Ges conquêtes faites en pleine paix, ces violences, cet orgueil, réveillèrent les craintes de l'Europe. On accusa la France d'avoir renversé la domination autrichienne pour mettre la sienne à la place et peser comme elle sur le continent. Des 1681, l'empire, l'empereur Léopold, l'Espagne, la Hollande, même la Suède, concinrent, par les soins de Guillaume d'Orange, une alliance secrète pour le maintien de la paix de Nimègue. Personne n'osa porter le premier conp, et la diète de Ratisbonne (août 1684), stipula une trêve de vingt ans qui laissa au roi Luxembourg, Landau, Strasbourg, Kehl et les autres villes réunies avant le 1er août 1781. Son ambition ne s'arrêtant pas, ils se rapprochèrent davantage et signèrent la ligue d'Augsbourg (9 juillet 1686); la Savoie y accéda l'année suivante, l'Angleterre en 1689.

Quelle était, dans ce moment critique, la situation de la France? Une sorte de fatigne commencait à se faire sentir dans cette société, si brillante encore et si prospère en apparence. Les dépenses excessives de la guerre précédente, le maintien coûtenz d'une armée de 150 000 hommes en temps de paix, les constructions fastneuses, comme celles de Versailles, de Trianon, de Marly, du Louvre et des Tuileries, ou utiles comme celles des ports, des places fortes, de l'hôtel des Invalides, avaient détruit l'équilibre des finances. forcé d'accroître les impôts, porté un premier coup à l'agriculture et au commerce. Les épouvantables misères de 1662 reparaissaient. L'année qui snivit la paix, Colbert disait au roi que toutes les lettres venues des provinces parlaient des très-grandes sonffrances du peuple. Il s'écriait : « Encore un conp de canon et nous courons à l'abime. » Nous retrouvons dans la correspoudance de Mme de Sévigné des traces de ces souffrances populaires. Elle écrit à sa fille le 15 juin 1680 : « Je mandais l'autre joor à Mme de Vins que je lui donnais à deviner quelle sorte de vertu je mettais ici le plus souvent en pratique, et je lui disais que c'était la liberalité. Il est vrai que j'ai donné d'assez grosses sommes depnis mon arrivée : un matin 800 francs, l'autre 1000 fraucs; l'autre 5000 francs, un autre jour 300 écus : il semble que ce soit poor rire, ce n'est que trop une vérité. Je tronve des métayers et des meuniers qui me doivent toutes ces sommes, et qui n'ont nas un unique son pour les paver ! One fait-on ? il faut bien leur donner.

Mais Louis XIV faisait volontiers la théorie de sa pratique et aimait à ériger ses habitudes en principe de gouvernement. Pour justifier les impôts illimités, il se fera bientôt donner, par la Sorboune, une consultation doctrinale qui le déclarera maître absolu de la vie et des biens de ses sujets ; pour mettre sa conscience en repos, au sujet de ses monstrueuses prodigalités, il répoudait à Mme de Maintenon, qui lui demandait de l'argent au nom des pauvres : « Ûu roi fait l'aumône en dépensant beaucoup. • Mot précieux et terrible, dit Sav, qui montre comment la ruine peut

étre réduite en principe.

Colbert était donc fort mal venu à prêcher l'économie On continua à élargir le gouffre du déficit, et il s'épuisa à trouver des ressonrces pour le combler : il fut obligé, lui aussi, de vendre des charges, de créer des rentes à un taux onéreux, d'augmeuter la taille. Il gémissait de ramener les finances à l'état d'où il les avait tirées et de voir depuis la concession faite aux Hollandais, à la paix de Nimègne, la concurrence étrangère écraser de nouveau le commorce maritime et l'industrie nationale. Il succomba à la peine. Il mourut en 1683, à soixante-quatre ans , usé par l'exces du travail, et tué peut-être par d'injustes reproches du roi. Louvois surveillait avec une attention extrême les dépenses même les plus minimes do son département. Ayant cru découvrir qu'en sa qualité de surintendant des hâtiments, Colhert avait passé quelques marchés onéieux au Trésor, notamment pour la grille qui ferme la grande cour du châtean de Versailles, il en donna avis au roi. A quelque temps de la Colbert rendit compte de cette dépeuse à Louis XIV qui recut fort mai ses explications. Après plusieurs choses désagréables, le roi lui dit : « Il v a la de la friponperie. - Sire, répondit Colhert, je me flatte au moins que ce mot là ne s'étend pas jusqu'à moi. - Non, dit le roi, mais il fallait y avoir plus d'attention. - Et il ajouta : « Si vous runlez savoir ce que c'est que l'économie, allez en Flandre; vous verrez combien les fortifications des places conquises ont peu coûté. »

Ge fut un conp de fondre pour Colbert. Il tomba presque aussitot malade et ne se releva plus. « Si j'avais fait pour Dieu ce que j'ai fait pour cet homme, disait il avec amertume, je serais sauvė dix fois, et je ne sais ce que je vais devenir. » Il refusa de lire une dernière lettre que le roi lui adressait. Comme plusieurs de nos grands ministres, Colbert était impopulaire. Le penple maudissait celui qui rédigesit les édits bursaux, non celui qui les dictait; et en voyant Colbert amasser, au bout de vingt-deux années de charge, dix millions de fortune, on accusait sa probité au lieu de voir son économie. Il fallut enterrer la nuit, à la dérôbée, avec une escorte, un des hienfaiteurs de la France, pour que la multitude furiense n'insultât pas à ses funérailles (1683).

Après lui son ministère fut divisé : le marquis de Seignelay, son fils, cut la marine, les finances furent

confiées à le Pelletier.

Le Tellier disait du dernier : « Il est comme de la cire molle, capable de prendre telle empreinte qu'il plaira à Sa Majesté de lui donner, et aiusi elle en pourra faire un habile financior. . Le roi se complaisait déjà dans cette erreur que ses ministres n'étaient que les iustruments de ses desseins. Dans quelques années, il dira en accordant à Barbezieux la survivance de la charge de son père, malgré sa jeunesse : « J'ai formé votre père, je vous formerai bien aussi. »

Le Pelletier commença par chasser le neveu de Colbert. Desmarets. Il le manda dans son cabinet, et au milleu de tous les financiers lui dit à haute voix :  Monsieur Desmarets, je suis fâché de la commission dont je suis chargé pour vous; le roi m'a commandé de vous dire que vous étes un fripon, que M. Colbert l'en a averti. » Dessuarets, voulant ouvrir la bouche, le Pelletier la lui ferma par un « Allez-vous-en, monsieur, je n'ai rien autre chose à vous dire. » Ce qui n'empechera pas Lonis XIV dans les mauvais jours de recourir à Desmarets.

Homme droit et honnête, mais redevable de son élévation au chancelier le Tellier, le uouveau contrôleur général dut subir la direction de Lonvois, qui le poussa aux emprunts et aux créstions d'offices pour subvenir à des dépenses ruinenses. Il s'appliqua d'abord à suivre les errements de Colhert; « mais les principes, dit Forbonuais, ne font pas toujours la même effet dans les mains différentes qui les manient. . D'ailleurs, Colbert lui-mêmo n'aurait pu suffire aux dépenses dans lesquelles le roi se trouvait entrainé. Des l'année 1689 la pénnrie fut telle, que Louis XIV dut envoyer à la Monnaie les chefsd'œuvre en argent cisclé qui décoraient Versailles.

Si la France était fatiguée et malade, son roi l'était anssi. Il en avait fini avec les galanteries, et sa vie devenait plus intérienre ; ce ne fut pas un avantage pour le royaume, car Louis XIV ne vit presque plus rien par lui-même. Le règne de Mme de Montespan était terminé : celui de Mme de Maintenon commençait, « de cette fée incrovable, dit le haineux Saint-Simon, qui gouverna sans lacune, sans obstacle, sans nuage le plus léger plus de trente ans entiers. » Étudions de près cette femme si diversement jugée, et que l'on a chargée de tous les malheurs des dernières années de Louis XIV.

Fille de Constant d'Aubigné, un des seigneurs les plus turbulents et les plus débanchés du temps de Louis XIII, née dans une prison de Niort où son père s'était fait enfermer, promenée toute joune de France à la Martinique, de la Martinique en France, elle fut cependant l'objet des plus vives sollicitudes et des soins les plus intelligents de la part de sa mère qui trouvait en elle sa seule consolation, C'est dans Plutarque qu'elle apprit à lire. Confice ensuite à sa tante Mme de Villette, elle fut élevée dans la religiou protestante. Une de ses parentes, catholique zélée, Mme do Nouillant l'arracha à Mme de Villotte et voulut la ramener au cathulicisme. Pour dompter son opiniatreté on l'accahla d'humiliations. Tous les matins, un chapesu de psille sur la tête, au bras un panier contenant une grossière nourriture, un loup sur son visage pour défendre son teint contre le soleil, à la main une longue gaule, elle s'en allait gouverner une troupe de dindons. « Jo commandais dans la bassecour, a-t-elle dit depuis, et c'est par là que mun règne a commencé. « Sa mère qui ne l'avait ainsi abandonnée que dans l'intérêt de son âme, essaya d'un autre moyon pour la couvertir et l'enferma dans un couvent des Ursulines. « Je tombai boureusement, racontait plus tard Mme de Maintenon, eutre les mains d'nne maitresse pleine d'esprit et de raison, qui me gagna par sa politesse et sa honte; elle me laissait libre dans 'exercice de ma religion, ne me forçait point d'aller à la messe, et me proposait elle-meine de manger de la viande les vendredis et les samedis; mais en même temps elle me faisait instruire à fond de la religion catholique et elle le fit avec tant de soins, me gouverna

avec tant de douceurs, qu'au bout de quelque temps je fis mon abjuration en pleine libérté. Au sortir de ce couvent, Mile d'Anbiuné à peine âgée de dix-sept aus pentis au mère. Restée sons la tuelle ou plus sons le jour de Mine de Neuillant, n'apant pour dot que sa beauti, elle fut heureuse de trouver un mari qui s'en conteuts. Scarron, son voistu, épris de ses charmes, la demanda et l'obtut. J'ai mieux aimé l'éponser qu'un convent, » disait plus tard Mme de Maintenon.

Scarron était depuis 1638 perclus de tous ses membres. Voulous-nons voir son portrait; il la tracé luimême dans une de ses préfaces pour rectifer une caricature qui le représentait dans une jatte de boisavec une corde, levant ou baissant son chapeau pour saluer les gens. «Jaï, dit-il, trente ans passés; j'ai la taille bien



Madame de Maintenon.

faite, quoque petite, mais ma maladio l'a raccourcio d'un bou pied. Ma téte est un peu grosse pour ma taille; mes jumbes et mes cuisses ont fait premièrement un angle obus, et puis un angle ègal, et enfiu na angle auge; mes cuisses et mon corpe en font nu autre, et ma ties se pencheat un non estomac, je no autre, et na ties se pencheat un non estomac, je no mes per la commanda de la commanda d

maine. « Scarrou avait à peine perdu sa santé quit perdit sa fortune. Cela l'engagea à tirer parti du seul bien qu'on ne perd pas : son esprit. Il conservait, neme dans ses ouffrances, un fonds de gatelé qui faisait dire à Balme: « Ou'à le voir rie on peuserait que le mai ne le pipue pas, mais de habouille. « Son que le mai ne le pipue pas, mais de habouille. « Son peusera des Grans, il travestit l'Olympe en famille bourgeoise. Puis il composa une parviole de l'Enried

qui parut des plus spiritnelles aux lettrés dn temps ; mais qui nous semble à nous un tissu de grossièretés, nn Roman comique qui ne se lit guère et quelques comédies médiocres. Mais il avait bon cœur, un aimable caractère, nne conversation qui valait mieux que ses livres, anssi la meilleure société se réunissait chez lui : Ménage, Pélisson, Scudéry, Benscrade, Sarrazin, des grands seigneurs comme les trois Villarceaux, le maréchal d'Albret. Il se faisait porter chez la duchesse de Lesdiguières, chez Mlle de Hautefort, et Mme de Sévigné venait le voir. Il finit par obtenir de l'évêque du Mans un petit bénéfice, qui ne l'eugsgeait à rieu et lui rapportait quelquo chose. Avec une pension de cinq cents écus et les revenus de son marquisat de Quinet, comme il appelait la boutique de son libraire, il pouvsit à peu pres vivre. Scarron était le poète-né de la Fronde, cette guerre bouffonne. Sa maison fut

un des principaux centres où se réunissaient les frondenrs. Le retour du roi en (652 dispersa ses amis. Mais après avoir criè : « Vivent les princes, » il cris : « Vive le roi, » et son salon se rempit d'un autre monde. Sa maison devint mêne plas attrayante depuis que les houneurs en farent faits, avec une grâce charmante par sa jenne épouse, Mile d'Abbigné!

Muse Sciercas était entre toutes les femmes de son temps no des plus belles. « Une figure orule, des claveux chitains, un teint d'une grande blanchenret même un peu plac, des sourcits inois serc de longe; cils, des syeux bruns et presque noirs, à le fois brillants et doux, des traits réguliers et fûs, une pêpsionomis gracieuse et intelligente, un port de tete cligant et oblos et de très-belles épunies en fia-saient une personne d'une raro distinction et d'une beauté toute particulière; c'est ainsi que la repré-



Mariage de Louis XIV et de Mme de Maintenon (janvier 1685). (Page 286, col. 2.)

sentent l'émail de Petitot conservé au Louvre et le portrait que Scarron fit faire d'elle par Mignard en 1859. « Noailles.) Elle rempit avec le plus grand dévonement, tons les ténoignages s'accordents ur ce point, les devoirs que la li imposait son bymen, si biarre qu'il fût. Recherchée et aimée de tout le monde, elle comptait une foule d'adorateurs, nais su les écouduire.

compani me divise auxiliarité, auxiliarité,

A ce moment Mme Scarron preuait du goût pour la dévotion : elle avait choisi pour directeur un ancien capitaine de cavalerie qui, devenn prêtre, avait introduit dans sa religion la rigidité militaire et conduisait cette jeune venve dans les pratiques les plus étroites.

Elle dait ainsi en train d'oublier le monde, cachée dans un petit logement de la rue des Tournelles, quand la fortune vint la chercher. On la choisit pour élever les enfants de Mine de Montespan' (1670). A lime Scarron, cette jenne et belle veuve, dit Mine de Caylus,

1. Num de Montespan eut apt cofants do roi ; oue fille, nes nices, mi morch t frois aux is deur de Mainn, se en 1619, marrié à Mile de Charolais en 1692, mort as ni 136. Le comte de Varian (1671-1689); Mile de Nontes, ne en 1673, merè eu douc de Bourbon, morte an 1143; Mile de Tours (1611-1691); Mile de Molis (1611-1

imposait à Louis XIV par son maintien froid et réservé, et par sa reputation d'esprit supérieur et de dévotion rigide Dans les premiers temps il n'en parlait jamais à Mme de Montcapan qu'en l'appelant par dénigrement : . Votre bel esprit, . Mais il ne tarda pss à changer d'opinion. Comme il aimait beaucoup ses enfants, il allait quelquefois les voir en secret dans la rue de Vaugirard, et ses préventions contre la gouvernante s'effacèrent quand il la vit de près. » Il fat d'abord touché de ses soins plus tendres et même plus maternels que ceux de Mme de Montespan, et lui montra des égards dont la favorste s'irrita. Louis fiuit par estimer davantage la femme qui soignait ses enfants et ne parlait que de Dieu à la femme insouciante et altière qui s'amusait à atteler des souris à un carrosse de filigrane et le fatiguait de ses caprices impérieux. Mme Scarron aimait beaucoup le jeune duc du Maine, que Louis XIV affectionuait particulièrement. Un jour qu'il jouait avec lei, il lui dit qu'il était bien raisounable. « Il faut bien que je le sois, répondit l'enfant, j ai une dame auprès de moi qui est la raisou meme. - Allez lui dire, reprit le roi, que vous lui donnerez ce soir cent mille francs pour vos dragées. » Mme Scarron, en lemme d'ordre qu'elle était, trouva bien vite l'emploi de cet argent. Elle acheta la terre de Maintenon, à dix lieues de Versailles. « Maintenon, écrivait-elle, est un gros château, au bout d'un grand hourg, nne situation selon mon gout, des prairies tout autour, et la rivière qui passe par les fosses. . Le roi aussitôt après donna à la veuve de Scarrou le titre de

marquise de Maintenon. En 1675, cédant à l'éloquence de Bourdaluue et de Bossnet, Louis XIV avait renvoyé Mme de Montespan : « Mon père, vous devez être content de moi, dit-il triomphant à Bourdaloue, Muie de Montespan est à Clagny. - Oui, sire, répoudit Bonrdaloue, mais Dieu serait plus satisfait si Clagny était à soxunte et dix lienes de Versailles. » Mme de Maintenon avait aidé à cette rupture qui ne fut pas longue, comme l'avait bien prévu le fin jesuite. La porte de Versailles fut rouverte à moitié d'abord, pnis toute grande. Le jubilé était passé et les dévotiens finies. Chose étrauge que l'indulgeuce des confesseurs de Louis XIV. Elle étonnait même Mme de Maintenon : «Pourquoi, dit-elle en parlant dn P. de la Chaise, se contente-t-il d'une demi-conversion, ponrquoi n'interdit-il pas absolument au roi l'usage des sacrements? Vous voyez bien qu'il y a du vrai dans les petites lettres (les Provinciales). Le P. de la Chaise est un honnète homme, mais l'air de la cour găte la vertu la plus pure, et adoucit la plus sévère. » Mine de Montespan eut encore à partir de cette époque deux enfants. Mais le coup était porté ; sa faveur declina tandis que celle de la marquise grandissait chaque jour. La veuve de Scarron laissa encore Mile de Fontangos amuser le roi, mais cet astre dispara (1680) elle sentit que l'heure de sa victoire approchait,

• Je ne sais, écrit Mme de Sévigné, auquel des courtisans la langue a fourché le premier; ils appellent tout bas Mine de Maintenon, Mine de Maintenant, et cette dame de Maintenon on de Maintenant, passe tous les soirs, depais buit heures jusqu'à dit avec Sa Majesté. M. de Chanarande la mêne et la rambne à la face de l'univers.

La reine mourut en 1683. Le roi devenait libre. Des

ce moment il fut assidu supris de Mine de Manismon qui oppondare ribassi ile shousens, les titres, et n'interenzi le roi que de l'amour de Dien. Elle u vendati point de la place vananté om attresse, elle ne pourvit suprier celle de ribin. Son hon sons la propriet suprier celle de ribin. Son hon sons la propriet le rauge. Serissiance assementat le dérir de Losis. XIV de se l'attacher: 3 - del remoire, disai-celle, tonjours reloté, j'amais d'esseprié. Estin, une mui du mois de jasvier 1685 (le dan pricise sai tomonae, un petit orative de chilena des pricises sai tomonae, un petit orative de chilena dont en ne parta junante qu'à demi-voix. Le grand me épossit la verue de cond-je-site Sextres.

A cette époque, le roi âgé de quarante-sept ans commençait à vieillir d'esprit et de corps. Il avait beson d'une femme donce et dévouée, habituée à consoler

les malades et à distraire la souffrance.

Louis XIV qu'on se représente le plus souvent disas la majesté da souverirá, de conquérará, da législateur, recevant à ses pieds, au milien des magaintences de Versaille, les adoctions d'une cour faltence et les homanques de nations treembatters qu'on patanteriers, qu'on revét dans se passede de beauri, galanteriers, qu'on revét dans se passede de beauri, de sérémité et de grandour, lat peut-étre l'homanne à pour partie de la destance de se pauve humanaié contre de réprésentation de la destance de la destance de arrente de la destance de la destance de arrente de la destance de la destance de la derinde de Roi-Soidil. Sa tre des la que néferre de solide pour révister aux orages que soulevaient sepassions.

En 1655, à dix-sept ans, Lonis XIV était déjà atciait de la peite évrle, avec gangière aux orteis, de chartes, de fréqueuts mave de tête. Prins ce sont de vertiges et des vapeurs qui commencait vers 1672 à font le tourment du roi jusqu'à la fin de sa vie, de rhamatisses, des ophibalismes, une goutie quais pertidiemens. Le roi fat saigné trente-hait fois; de 1647 à 1715 il a pris quince cents à deux mille médecines, il a été travaillé par le fer et par le feu, a expériment tous les cordinars, toutes les diversites d'emplatres.

Il était despote pour son corps comme pour ses sujets : il fallait que pour lui la nature se pliât à ses caprices ou à ses goûts. Et, comme on ne la violente pas impunément, tout roi qu'on est, elle se vengeait. Le roi mangeant beaucoup, avait besoin de beaucoup d'air; il s'exposait au froid, au vent, à la neige, et y gagnait des rhumatismes et des fièvres. Il chargeait son estomac de « quantités prodigieuses » d'aliments. L'estomac se révoltait. Les médecins ne ponvalent lutter contre cette « voracité » une défendaient les courtisaus. Quand le roi consentait à se retenir sur son appétit et à suivre un régime « qui aurait été beancoup trop nourrissant pour nn autre » on entendait aussitôt le « murmnre impertinent des conrtisans goulus qui, pour faire leur cour mal à propos et décidant de tout par ignorance et témérité 1, . ne manquaient pas de trouver ce régime épnisant. Or le menu de ces petits repas que les coortisans tronvaient insuffisants consistait en croûtes, potage anx pigeons, trois poulets rôtis, et ce n'était pas seulement pour l'orse-

l Journal de la santé de Louis XIV.

ment qu'on servait sur la table trois poulets, le roi en mangeait quatre ailes, les blancs et des cuisses.

Depuis 1682 il ne se passa presque pas une année sans que le journal de la Santé ne fasse mention, quelquefois à diverses reprises, d'nne forte attaque de goutte ou de rhumatisme. Depuis 1685 les étourdissements et les vertiges sont tels que, tout couché qu'était le roi , le lit lui paraissait tourner. En 1686 survient un accident grave : une fistale «dans le dernier des intestins. . . L'art de la chirurgie , dit Voltaire, n'était pas encore familiarisé avec cette maladie. Le cardinal de Richelien en était mort faute d'avoir été bien traité, Les églises furent remplies d'un peuple innombrable , qui demandait la guérison de son roi, les larmes aux yeux.

Ce monvement d'un attendrissement général fut presque semblable à ce que nons avons vu lorsque son successeur fut en danger de mort à Metz en 1744. Ces deux époques apprendront à jamais aux rois ce qu'ils doivent à une nation qui sait aimer ainsi. . L'opération fut difficile et doulourense. Le chirurgien Félix fit preuve de beauconp d'habileté et le roi d'un grand courage. Le jour même, Louis XIV lit travailler les ministres auprès de son lit et le lendemain il donna audience aux divers ambassadeurs des cours de l'Enrope Quand le roi, rétabli, alla à Notre-Dame rendre graces an ciel de sa guérison, il fut accueilli par le peuple avec enthousiasme. Il avait cependant dejà commis la plus grande faute de son règue : la révocation de l'édit de Nantes !



# TRIOMPNE QUI CATHOLICISME EN FRANCE, OU PROTESTANTISME EN ANGLETERRE

§ 1. SITUATION DES PROTESTANTS EN FRANCE; CONVERSIONS ET DRAGGYNADES.



a prise de la Rochelle en 1628 et l'édit de grâce de 1629 avaient été pour les protestants l'inauguration d'une nouvelle ère. « Privés de leurs places de sûreté et de leur organisation politique, exclus pen à peu des emplois de la cour et de presque tontes les charges civiles, ils se trouvèrent dans

l'houreuse impaissance de s'appauvrir par le luxe et par l'oisiveté. Les vastes plaines qu'ils possédaient dans le Béarn et dans les provinces de l'Ouest se couvrirent de riches moissons. Le Languedoc, si longtemps dévasté par les guerres

civiles, se releva de ses ruines. Les sommets les plus élevés des Gévennes, l'Aigoal et l'Esperon étaient converts de forêts et de păturages où paissaient de nombreux troupeaux. Le diocèse d'Uzès donnait du blé en quantité, des huiles

et des vius exquis. Dans le diocèse de Nimes, le val-Ion de Vanusce était renommé pour la richesse de sa végétation. Les protestants, qui y possédaient plus de soixante temples, l'appelaient la petite Cansan,

la plus grande activité à l'industrie et au commerce. Dans les deux gouvernements de Brouage et d'Oléron, une douzaine de familles protestantes possédaient le monopole du commerce de sel et de vin. A Sancerre, par lenr travail persévérant et l'esprit d'ordre qui les anime, les protestants deviencent, de l'aveu de l'intendant, supérieurs aux catholiques en nombre, en richesse et en considération'. Le trafic important que

· La bourgeoisie protestante des villes se livrait avec

Metz entretient avec l'Allemagno appartient presque entièrement aux protestants. Aussi le gouverneur recommande-t-il plus tard, quoique vainement, aux ministres de Louis XIV d'user à leur égard d'une attention toute particulière, de beaucoup de douceur et de patience, attendo, dissit-il, qu'ils ont le commerce en dépôt et sont les plus riches du peuple. Perdus pour ainsi dire au milieu d'un peuple qui les observait avec défiance, sans cesse en butte à la calomnie, soumis à des lois sévères qui leur commandaient impérieusement une perpétuelle attention sur eux-mêmes, ils furcaient l'estime publique par l'austérité do leurs mœurs et par leur irréprochable loyauté.

· Leur propre industrie était encore augmentée et perfectionnée par la connaissance qu'ils avaient de l'industrie étrangère. La plupart, dans leur jeunesse, visitaient les pays protestants, la Suisse française, la Hollaude, l'Angleterre. Il faut ajonter que l'anuée économique des protestants était de 310 jours, parce qu'ils ne consacraient au repos que 50 dimanches et quelques fêtes solennelles, tandis que l'année de travail des catholiques u'était que de 260 jours par ce qu'ils en consacraient plus de 105 au repos. On comptait à Reims, à Réthel, à Mézières de nombreux métiers. Sézanne avait une magnifique mauufacture de gros draps et de serges drapées. La célèbre manufacture de draps d'Abheville fut fondée en 1665 par les Van-Robais, Celles d'Elbeuf et de Louviers durent également leur origine et leurs progrès à des familles protestantes, qui les établirent en 1669. Le haut Gévandan, contrée montagneuse, stérile et presque entièrement habitée par les réformés, trouva une ressource inattendue et précieuse dans les manufactures de cadis et de serges. On désignait sous ce nom des étoffes légères dont l'extrême bon marché assurait le débit. Tous les paysans en avaient des métiers choz

t. Mémoire pur la genéralité de Bourges, par M. de Seraycourt. Manuscrits de la Bibliothèque impériale.

eux, et y consacraient tout le temps qu'ils ne donnaient | d Harcourt adressa anx députés de Mautauban : « La pas à la culture de leurs terres. Les enfants y filaieut | couronne chancelait sur la tête du roi, et vous l'avez à l'âge de quatre aus, et toute une famille se tronvait | affermie. - Aussi Mazarin protégea les protestants; et ainsi occupée. Les chapeaux fins de Candelsec trou- il avait, en 1652, fait renouveler solennellement par

vaient un jumense d'hit en Angleterre et eu Allemagne. Ils étaient fabriqués exclusivement par des ouvriers protestants. Les belles manufactures. des papiers d'Anvergne et d'Angoumois étaient également entre lenra mains. En Normandie ils fahriquaient des toiles à Vire. à Falaise, à Argeotau, et leurs coreligionnaires de Caen les achetaient en gros pour les revendre aux Anglais. Dans le Maiue, les toiles fines de Laval occupaient jusqu'à 20 000 ouvriers.

« Dans les carrières libérales, on rencontrait encore les réformés dont un grand nombre ont acquis de la gloire, ou tout au moins de la renommée : Henri Basoage, le savant

un des fondateurs de l'Académie française; Mme Dacier, qui a traduit Homère; Gui-Patin, homme de lettres, philosophe et médecin; le comte de Gassion, qui renfermer même l'exécution dans les plus étroites

passait pour avoir conseillé la manœuvre à laquelle le grand Condé dut l'heureuse issue de la bataille de Rocroy; le maréchal de Guébriant, le conquérant de l'Alsace ; le marcebal de Rantzau, si dévoné, si brave, qui recut soixante blessures, perdit uu bras, nne jambe et un ceil, et « ne conserva « d'eotier que le cœur; » enlin, Turcune avait été longtemps zélé protestant. Schomberg l'était encore et ne voulait pas abjurer, ainsi que Duquesne, dont les musulmans ne pouvaient sontenir la vue, et qu'ils appelaient le vieux capitoine français qui avait épousé la mer, et que l'ange de la mortorait oublie .... » (Weiss).

Les protestants n'avaient pas remor durant les troubles de la Froude. « Le petit troupean broute de mauvaises herbes, disait Mazarin, mais il ne s'écarte pas. » Les protestants du midi avaient même combattule prince de Conde qui les appelait aux armes, et mérité cet élore que le comte

Madame Dager.

Louis XIV l'engagement de ne pas attenter à leur liberté de conscience. Cependant, il fut déborde dans les derniers jours de

sou ministère et il comaienca contre eux des mesures vexatoires qui, après lni s'accrurent, mais ue se chaugèrent qu'au bout de vingt ans en persécutioo. Louis les haïssait comme bérétiques et comme suspects d'aimer pen le pouvoir absolu des rois. L'nnité religieuse lui semblait aussi nécessaire que l'uuité politique. « Dès 1661. dit-il, dans ses Memoires, je formai le plau de toute ma conduite envers mes sujets de la religion pritendue réformée. Je crus que le meilleur moveo pour les réduire peu à peu était, en premier lieu, de

commentateur de la coutume de Normandie; Conrart, | ue les presser par aucune rigueur nouvelle, de faire observer ce qu'ils avaient obtenu de me« prédécesseurs, mais de ne leur rien accorder au dela et d'eo

Guy-Palin.

bornes que la justice et la biensence le pouvaieor permettre. Quant aux gràces qui dépendaient de moi seul, je résolns de ne leur en faire aucnue, pour les obliger par là à censidérer de temps eu temps, d'eux-mêmes et sans violence, si c'était avec quelque bonne raison qu'ils se privaient volontairement des avantages qui pouvaient lenr être communs avec mes autres sujets. . Cepeudant le roi des 1665, sougeait à s'ecarter de cette politique peu généreuse mais mudérée, et formait déjà le projet de révoquer l'édit de Nantes. En 1664, d faisait dire par son ambassadeur à Vieune au confesseur de l'empereur « qu'il n'avait d'autre ap-

plication que d'extirper l'hérésie, et que si Dieu par sa grace continuait le bouheur de son règne, on verrait dans peu d'années qu'elle s'éteindrait eu France. » Colbert, plus soucieux des intérêts de la France. protégeait les protestants, comme des sujets utiles et



Les dragonnades. (Page 291, coi. 1.)

industricau. Plus d'une fois dans le conseil, il prit leur défense contr l'impityable Louvis. Il en employa un grand nombre dans les atts, dans les mannfactures, dans la marine. Il volati s'ipse qui on chassit les protestants, qu'il en fit tenir de Hollande pour soument de la contraction de la contraction de la contraction de production de la contraction de la contraction de la contraction de pieues dont t'était plaint Van Robais, le grand manofacturier d'Ableville. Il avait unieme proposé à Louis XIV, en 1692, pour historiographe le reformé Perent d'Alancourt.

Aprèle le tratté de Nimèpene, les diverses influences qui se disputèrent Lonis XII vieillissant fireut entrer le gouvernement dans la vois des finquens. Mue de Maintenon éérivait en 1681 : « Le roi commence à punter s'ériescement à son salut et àcelui de ses satjets; si Dien nous le conserve, il n'y aura plus qui uer chifron dans son royanme. Cest le estimient de M. de Louvuis, et je le crois là-dessans plus volontiers que M. Collèrt, qui ne pense qu'à ses finances et

presque jamais à la religion. »

Il is fast pas cependant rendre Mine de Maintenon responsable, comme on l'a fait longtemps, de la révocation de l'édit de Nantes. Ce serait lai attribuer us trop grande inflaence que de le covire, et amoindrirest este qui malheureustement ne fut que trop mindre de Maintenon qui escantega le convertituere, suivit, mais u'entraina pas. Voici les sages conseils que, vers 1672, ellé donnait encore à son frère :

« On m'a porté sur votre compte des plaintes qui ne vous font pas honneur. Vous maltraitez les huguenots; vous en cherchez les moyens, vous en faites naître les occasions; cela n'est pas d'homme de qualité. Avez pitié de gens plus malhenreux que coupables. Ils sont dans des erreurs où nous avons été nous-mêmes, et dont la violence ne nous aurait jamais tirés. Henri IV a professé la même religion, et plusieurs grands princes. Ne les inquiétez donc point. Il faut attirer les bommes par la douceur et la charité. Jésus-Christ nous en a donné l'exemple, et telle est l'intentiou du roi. C'est à vous à contenir tont le monde dans l'obeissance. C'est aux évêques et aux curés à faire des conversions par la doctrine et par l'exemple. Ni Dien ni le roi ne vons ont donné charge d'âmes. Sanctifiez la vôtre, et soyez sévère pour vous seul. » Mme de Maintenon paraissait même d'abord trop peu zélée, et s'attira des reproches de Louis XIV. Le député général des protestants la compromit en se couvrant de son nom. « Ruvigny, écrit-elle fort contrariée, a dit an roi que j'étais née calviniste, et que je l'avais été jusqu'à mon entrée à la conr.... Ceci m'engage à approuver des choses fort contraires à mes sentiments.

La force qui entrana Lonis XIV es fur l'Eglise, qui se palignairi ansa cosse qu'on laissit Virre à ac soiche une ennemie. On sait que tous les cinq ans le clergé a'assemblair porroffice a roi sa part continuite aux chasemblair porroffice a roi sa part continuite aux chasemblaire proffice a roi sa part continuite aux chasemblaire profite de la roi de continuite aux chasemblaires articulares de la roi de continuite aux chasemblaires articulares toujour avec les actes d'accusation les plas violents contre les reformés. En 160, l'assemblée refuse de l'arquet jusqu'e que estafaction oùt donné as seg créds. L'ou laute l'engage. La reyonair l'assemblée formule ses désira article per article. Ils l'Assemblée formule ses désira article per article. Ils

ressemblent presque mot pour mot à ce qu'ordonner plus tard Louis XIV. En 1670 nouvelle insistance, les articles d'jà rejetés sont représentés, ils le seroet jusqu'à ce qu'ils soient adoptés. En 1675, les demandes sont plus impérieuses, la révocation de l'étil de Nauts est ditéé pour ainsi dire, et Louis XIV n'a qu'a caréinter ce mi lui set presçrit.

exécuter ce qui lui est prescrit. Ce fut pièce par pièce qu'on détruisit l'œuvre de-Henri IV. Dès 1662, on avait interdit les synodes nationaux, en 1664, refusé des lettres de majtrise à quiconque ne serait pas catholique. En 1670, on supprima les chambres mi-parties des parlements de Tonlouse, de Grenoble, de Bordeaux, et les libertés que Richelieu et Mazarin avaient laissées aux réformés ; on leur interdit successivement, d'être officiers de finances, notaires, procureurs, juges, avocats, experts, imprimeurs, libraires, médecins, chirurgiens, même apothicaires. On défendit aux catholiques, sous peine des galères à vie, d'embrasser le calvinisme. On jeta le trouble dans les familles en déclarant que les enfants des réformés ponvaient renoncer à leur religion, des l'age de sept ans, « age auquel, disait l'édit, ils sont capables de raison et de choix dans une matière aussi importante que celle de leur salut. . A l'appui de cette déclaration, beaucoup d'enfants furent arrachés à leurs familles : c'est pour les jeunes filles nobles, ainsi converties, que le couvent de Saint-Cyr fut fondé. On multiplia les missions dans les provinces; on acheta les conscionces à prix d'argent, et Pellisson, ancien protestant, comme la nouvelle favorite, eut la direction d'une caisse spéciale créée en 1677 pour payer ces abjurations.

Ce fut une véritable entreprise : ou dressa des riplements pour les agents qu'on employài. Les évéques revexient les fonds et renvoyaient les livres a vue les prix de comercion. Une conversion érita tacé à 6 litves. On mettatt éous les yents de roi les quittances et les obligations. Illentió on ue parla plus que des miracles accomplis par cette caisse : « M. Pellisson las des progrès, écroris illente de Manuesco (3 novement des progrès, écroris illente de Manuesco (3 novement plus persaustí. On a usurai junais not espérer que touse con conversions futesent si sisées.

Sûrs de plaire au roi en lui envoyant des listes nombreuses, les évêques ne reculèrent presque devant ancun moyen pour obtenir des conversions. Ils les achetajent surtout dans les dernières classes des calvigistes. Souvent des fripons escamotaient le prix de leur marché et retournaient au prêche. D'autres, plus ignorants, après avoir obtenu un faible secours déguisé sous le nom de charité, et tracé une croix an bas d'une quittance, ne croyaient pas avoir abjuré, et s'nxposaient sans le savoir, aux peines terribles dont la loi frappait les relaps. Ce fut une mode de travailler anx conversions. La froide Mme de Maintenon, se livra à cette œuvre avec une sorte d'emportement. Mme d'Aubigné, écrit-elle à son frère, devrait bien convertir quelqu'un de nos jeunes parents, » Elle mande à un autro : « On ne voit que moi conduisant quelque luguenot dans les églises. » Elle dit à un troisième : « Convertissez-vons comme tant d'autres : convertissez-vous avec Dieu seul ; convertissez-vous comme

Louvois recourut à des moyens plus persuasifs encore. Il « imagina d'y mêler du militaire ; » il logea

il vous plaira; mais enfin convertissez-vous.

des gens de guerre chez les calvinistes. Ces missionnaires bottés commirent les plus grands excès, en s'étudiant toutefois à trouver des tournents qui fussent douloureux sans être mortels. Comme les dragons se distinguèrent tous par leurs violences, on appela cette exécution les dragonnades.

Ce fut le Poitou qui vit le premier essai de ce terrible moyen de conversion. Louvois écrit à l'intendant Marillac : «Je vous envoie un régiment de cavalerie. Sa Majesté trouve bon que le plus graud nombre des cavaliers et officiers soient logés chez les protestants , mais elle n'estime pas qu'il faille les y loger tous. Si suivant une répartition juste, les religionnaires en devaient sorter dix, vous pouvez leur en faire donner vingt. » Les soldats entraient dans les maisons l'épèe haute : ils so conduisaient comme en pays conquis et tout leur était permis excepté le meurire et le viol. Un grand nombre de protestants se sauvèrent et vendirent leurs biens à vil prix. Aussi les cathuliques songèrent-ils à tirer parti des circonstances et la persécution devint aussi nne spéculation. Mme de Maintenon écrivait à son frère qui allait recevoir un pot de vin de 118 000 fr. sur une réadjudication des fermes : « Je vous prie , employez nulement l'argent que vous allez avoir. Les terres en Poitou se donnent pour rien; la désolation des huguenots en fera encore vendre. Vuus ponvez aisément vous établir grandoment en Poiton. » Nous avons vu que la Saiot-Barthélemy avait été déjà puur quelques-uns ce que nos habiles appellent nn coup de boarse.

L'intendant du Béarn, Foucault, ne demanda pas de troupes mais employa celles que l'on avait placées en observation sur la frontière des Pyrénées. • M. de Louvois, écrit-il dans son journal, m'ayant envoyé des ordres en blanc, il s'est converti six cents personnes dans cinq villes ou buurgs, sur le simple avis que les compagnies étaient en marche. » Foucault faisait capituler des villos à heure dite, montre en main. La ville d'Orthez a été la dernière à se convertir J'ai envoyé des gens de guerre, qui les ent réduits. Ils m'avaient demandé quinze jours pour se faire instruire, mais c'était pour attendre le retour d'un conrrier qu'ils avaient envoyé à la Conr. Ce terme expiré, ils me demanderent encore huit jours pour donner le temps à lenr courrier d'arrivor. Je leur refusai, et de quatre mille religionnaires qu'il v avait à Orthez, il s'en convertit deux mille avant l'arrivée des truupes, en sorte que pendant le séjonr que j'y fis avec des missionnaires, il se convertirent tuus à la réserve de vingt familles opiniâtres. -

Le Languedoc, la Guienne, l'Angoumois, la Saintonge requent tour faur des foddisse, et off it sentifles deraitées rigueurs à ceux qui, selon l'expression interà perobsers une religion qui d'éphasisti à Sulegiet. A Montanban, l'évêque Neusond attire à un rendez-rous, je devrais dire à une enaluncade, les haprons de Maurac, de Vione, de Montheton. Des laquais sonos. L'évêque fait au reule signe de la crois pendian qu'il se délattient et leur conversion est cendé uccomplie. Un veillend de Nimes, M. de Lacessagen, après avoir éde priné de soumeil pendian plusteurs de l'Église catholique : Vous voill présentement de le l'Église catholique : Vous voill présentement de

repos l'ui dit l'évaque Séguier; — Hélast monseigauer, répondi l'infortune, je n'attends de ropos que dans le cid, et Dieu veuille que ce que je viene de faire ue ui ne fren peut se les portess's A Bordeaux en enfermait les protestants dans le Château Trompette. Dans quelipen-una de ces cachets, appelés Chausars d'Hyppoerrat, les viciems ne pouvaient se tenir debout, n' s'associr, ni se conchet, « On les y descendait avec des cordes et on les remonatis chaque jour pour leur donner le fones, le khôn et l'estrapade. »

Les nouvelles des conversions ainsi arrachées arrivaient par milliers à la conr. Louvois écrivait à son père, lo chancelier le Tellier : « Il s'est fait 60 000 conversions dans la généralité de Burdeaux, et 20 000 dans celle de Montauban. La rapidité dunt cela va est telle qu'il ne restera pas 10 000 religionnaires dans toute la généralité do Bordeaux où il y en avait 150 000 le 15 du mois passé. » On ne se faisait pas illusion sur la valeur morale de cette étrange propagande. « Je crois bien, écrivait Mme de Maintenon, que tontes ces conversions ne sont pas sincères. Mais Dien se sert de toutes voies pour rameper à lui les hérétiques; leurs enfants seront du moins catholiques, si lenrs pères sont hypocrites. . Le roi se laissa persnader bientôt qu'il n'y avait plus qu'nn « coup de pouce » à donner et que l'hérésio tomberait complètement. . Tout est fait, tout est quasi fait, » lui disait-on. Il le crut et manqua à la parole royale de Henri IV : il déchira l'édit de Nantes.

## S 2. RÉVOCATION DE L'ÉDIT DE NANTES.

L'édit qui révoquait colui de Nantes parnt le 23 octobre 1685. Os supprima tous les privilèges accordés aux protestants par Henri IV et Louis XIII., on leur interdit l'exercice public de lour culte, excepté en Alsace; ou ordonna aux ministres de quitter le royaume dans les quinze jours, et on défondit aux autres de suivre, sous poine des galères et de la confiscation des

Une dernière série d'ordonnances aggrava les rigueurs de l'édit de révocation. Défeuse fut faite aux cathuliques d'employer des domestiques protestants, aux protestants de se servir de domestiques cathuliques. Les galères, le fouet, la flenr de lis punissaient les contraventions. On jeta mêmo en prison les domestiques protestants d'un riche anglais qui vivait retiré en Saintonge. Les réformés émigrèrent de tons côtés : on défendit l'émigration. Ceux que l'on arrêtait dans lenr fuite étaient euvoyés aux galères. « Les galériens, dit l'amiral Baudin, prefet maritime à Tonlon en 1846 et qui a étudié de près les misères des bagnes aociens et modernes, les galérieus étaient enchainés deux à deux sur les bancs des galères et ils y étaient employés à faire monvoir de longues et lourdes rames.... Dans l'axe de chaque galère et au milieu de l'espace occupé par les bancs des rameurs, régnait une espèce de galerie appelée la coursive, sur laquelle se promenaient continuellement des surveillants appelés comes, armés chacun d'un nerf de bœuf dont ils frappaient les épaules des malbeureux, qui, à lenr gré, ne ramaient pas avec assez de force Les galériens passaient leur vie sur leurs bancs, ils y maugeaient et ils y dormaient, sans pouvoir changer de place, plus que ne leur pormettait la longuenr de leur chaine, et n'avant d'autre abri contre la pluie, ou les ardeurs du soleil, ou le



Acrecation de l'édit de Nantes (22 octobre 1685).

froid de la nuit qu'une voile appelée taud, qu'on étendait an-dessus de leur banc quand la galère n'était pas en marche et que le vent n'était pas trop violent. » Deux hommes fort considérés, David de Caumont et Louis de Marolles, furent envoyés aux galères. Le pre-

avec une constance inébranlable tous les maux de la captivité : « Je vis à présent tout senl, écrivait-il à sa femme, on m'apporte à manger du dehors, viande et pain, moyennant neuf sous par jour Si tu me voyais avec mes beaux habits de forçat, tu serais ravie. J'ai mier avait soixante-quinze ans. Le second supporta une belle chemisette ronge, faite tout de même que



Suites de la révocation de l'édit de Nantes

les sarraux des charretiers des Ardennes. J'ai de plus | un beau bonnet rouge, deux hauts de chausses et deux chemises à toile grosse comme le doigt et des bas de drap. Le fer que je porte au pied , quoiqu'il ne pèse pas trois livres , m'a beaucoup plus incommodé daus les commencements que celui que tu m'as vu au cou

à la Tonrnelle. » Ce malheureux mourut en 1692 à l'hôpital des forçats de Marseille et tut enterré au cimetière des Turcs.

On arriva à des conséquences monstrueuses : les réformés n'eurent plus d'état civil ; leurs mariages , si, à l'aide d'une fraude ou d'un mensonge, ils ne les avaient pas fait consacrer par l'Église catholique, furent regardés comme nuls, lenrs enfants comme bâtards. On enleva même les enfants à leur famille « ponr suppléer au défaut de leurs parents encore malheureusement engagés dans l hérésie, et qui ne pourraient faire qu'un mauvais usage de l'autorité que la nature lenr donne pour l'éducation de leurs enfants. » Les biens de quiconque était coustaté hérétique fureut confisqués. Une part était assurée au dénonciateur. Ils ne sonffrirent pas seulement dans leurs biens et dans lenr conscience ; un grand nombre de ministres furent envoyés au supplice, et pour que l'assistance ne pût entendre leurs dornières exhortations, des tambours, placés au pied de l'échafaud, étouffaient le bruit de leurs paroles. Étrange rapprochement avec l'agonie du petit-fils de Lonis XIV

Il faut pourtant dire que cette mesure désastreuse et coupable fut accueillie avec reconnaissance par une

grande partie de la nation.

L'édit de Nantes avait proclamé nne tolérance qui n'était encore dans les mœurs d'ancnn peuple. En Angleterre, en Hollande, en Allemagne, la reforme était aussi intolérante que le catholicisme. Personne n'admettait encore que chacun fût libre de prier Dieu comme il l'entendait. La révocation ne fut donc pas un accident, un coup de tête, comme on l'a cru longtemps. Cela ne la justifie point, mais l'explique. Ce n'est pas Louis XIV ou Mme de Maintenon, qu'il faut acceser, c'est le sièclo. l'ignorance et la superstition, c'est l'esprit du moven âge qui vivait encore. Beauconp pensaient ce que disait l'autenr d'un écrit composé en 1667 : - Il n'y a pas lieu de douter que, par les principes du christianisme et par les maximes de la politique, il ne soit nécessaire de réunir tous les sujets du roi sons une même croyance. Il reste aux protestants le souveuir de leur audace et de leur religion passée. Ils regardeut les villes qu'ils avaient envahies, et dont il a fallu les chasser par la force des armes, comme si elles étaient leur propre héritage, qu'on eut injustement arraché do leurs mains. Ils ont dans le cœur la même baine qu'ils avaient contre l'ordre et contre toute sorte de discipline, et leur esprit est toujours porté à la révolte, à la confusion et à l'anarchie. Enfin Sa Majesté a lieu de penser qu'il y aura plus de cent mille hommes de ces ennemis au cœur de son État tant qu'il y aura des linguonots en France, lesquels, poutêtre, n'attendent qu'une occasion pour se relever !. »

Vauban, Saint-Simon, Catinat, quelques rares esprits, comprirent seuls l'étendue du mal qu'on venait de faire au pays. Bossuot célébra cette mesure désastreuse dans nn langage pompeux qui ne nous parait plus que déclamatoire. Massillon porta aux nnes la grande victoire sur l'hérésie. Racine, La Bruvère, même La Fontaine, même Mile de Scudery, la douce Mme Deshoulières et un persécuté, le grand Arnauld, même Bussy, l'auteur de l'Histoire amoureuse des Gaales, louèrent cet acte avec une pieuse émotion. Le grand Arnauld disait que l'on avait employé des movens un peu violents, mais nullement injustes. Mme de Sévigné, toujours si vive, sans être tonjours très tendre, au moins pour cenx qui ne sont pas les siens, écrivait, le 28 octobre 1685 ; « Les dragons ont été très-hons missionnaires; set, dans une autre lettre : « Vous aut. Traité de la politique de la France, 1667, retrouvé par

Traité de la politique de la France, 1867, retrouvé
 Quicherat.

rex vu sans doute l'édit par lequel le roi révoque celui de Nautes. Rine n'est a bese que ce qu'il contient; jamais aucan roi n'a fait si fera rien de plus mémo-rable, » Le vieux chanceller Le Tellier, alors mon-rant, so ranima en signant l'édit pour s'écrier : N'une dimitie zervent uneu, Donnie, qu'is utéreurs ceul me solutaire numnt » Beuropes maintenant, Sciqueur, çours exerciteur, puisseur met yeux ont eve over saufut. Il ne comprenuit pas qu'il signait un des grands malheurs de la France.

de la France. Les artistes ne demeurèrent pas en reste avec les prédicateurs et les poêtes. « On voit encore peintes dans uu des salous de Versailles des figures hideuses qui semblent fuir à la vue du calice. Ce sont les sectes vaiucues par l'Église catholique. Le prévôt et les échevins de Paris élevéront à l'hôtel de ville une statue d'airain consacrée au roi destructeur de l'hérésie. Les bas-reliefs dessinaient une affreuse chauve-souris aux larges ailes enveloppant les œuvres de Jean Huss et de Calvin. Cette statue, qui remplaça celle de Louis XIV foulant aux pieds la Fronde, fut fondue en 1792 et transformée en canons qui tonnèrent à Valmy. » Chose curieuse! la ville où la révocation de l'édit de Nantes aurait dû causer les plus vifs transports d'enthousiasme, Rome accueillit froidement cette mesure. Pour ne pas paraitre moins catholique qu'à Paris, on chanta un Te Deum, mais le pape, irrité contre Louis XIV à cause de la regale, ne manifesta point antrement sa joie, comme le propyent une lettre de Christine de Suède et le livre du ministre Claude, les Plaintes des Protestants, qui en remercia publiquement le pontife. « Qui aurait jamais dit, écrivait Bayle à ce propos, qu'un jour les réformés complimenteraient le pape publiquement? >

Deux cent cinquante ou trois cent mille réformés, an plus bas chiffre, passèrent la froutière, dans les dernières années du dix-septième siècle, malgré la police de Louis XIV, et portèrent à l'étranger nos arts, les secrets de nos manufactures et la haine de la France. Des 400 tanneries qui envahissaient naguère la Touraine, il n'en restait plus que 54 en 1698. Ses 8000 métiors d'étoffes de soie étaient réduits à 1200, ses 700 moulins à 70, ses 40 000 ouvriers à 4000. Des 18000 métiers de Lyon il en restait à peine 4000 en 1691. L'émigration, malgré la surveillance la plus sévère, continua jusqu'à la mort du roi. Le nombre des habitants de Rouen descendit de 100 000 à 60 000. « L'émigration des maitres, que leurs plus habiles ouvriors s'empressaient de snivre, ruina los diverses branches de commerce et d'industrie qui florissaient naguère à Rouen, à Elbeuf, à Louviers, à Pont-Audemer, à Caen. Plus de 26000 habitations étaient désertes, et d'après les calculs de l'historien le plus accredité de la Normandie, M. Floquet, il n'y eut pas moins de 184000 religionnaires qui profitèrent du voisinage de la mer et de leurs relations avec l'Angletorre et la Hollande pour abandonner leur patrie, » En Bourgogne, un tiers environ de la population protestante quitta la France. La Champagne fut pour longtemps appauvrie. Un fauhourg de Londres se peupla de nos ouvriers. En voulant empecher l'émigration, on entrava le commerce. Les négociants qui sortaient dn royaume devaient fournir des cautions de retonr. Des régiments entiers de calvinistes furent formés en Hollande, en Angleterre, en Allemagne; 9000 matelots, 12000 soldars, 600 últicers passèrent à l'étramper; cean qui resteriere dans le royames à rettendirent que l'occasion de briser le joug impos qui pesais aur est, fâce-ea un pir d'une generre civile, Le marchal de fâce-ea un pir d'une generre civile, Le marchal de des calepteurs furunt expulsés de l'Académie et de la Franco. Duquesso, chargé de sut de gloires et de quarter-ingus années, fut pressé par le roi lui-même d'aliquer : ¿ Jui restul pondant vionim a sa f. Câsar, jui pressé par le roi lui-même d'aliquer : ¿ Jui restul pondant vionim a sa f. Câsar, jui l'hérolique vivillard, es que je devia la Câsar permetter lui fut per le control de l'alique d'alique d'

Louis XIV eut pourtant quelques scrupules. Peu de mois après l'édit de révocation, il en sentit les périls. Tandis que la plupart des fonctionnaires poussaient anx rigueurs extrêmes, le roi, Seiguelay, plus tard Pontchartrain, cherchèrent à atténuer quelques uns des plus fâchenx résultats par des mesures non déclarées mais persévérantes. Une ordonnance du 12 mars 1689 permit aux protestants émigrés de tuucher la moitié de leurs revenus en France s'ils quittaient l'Angleterre et la Hollande pour s'établir en Danemark et à Hambourg. Toutefois, la politique générale resta la même. Quand la France essaya de coloniser la Lonisiane, les réfugiés établis au milieu des culons anglais, qui les avaient parfaitement accueillis, sollicitèrent de Louis XIV la permission de s'y fixer. « Le roi, répondit de Ponchartrain n'a pas expulsé les protestants de son royanme pour en faire une république en Amérique. . La même demande adressée au régent reçut la même réponse, et la Louisiane, faute d'habitants, resta dans nos mains une possession stérile.

Ces violences rénssient-elles I I y avait, avant la révocation de l'édit de Nantes, un million de calvinistes en France; il y en a anjourd'hui de quinze à distinction qui, auc distinction qui, auc distinction qui auc distinction qui auc distinction de s'arrêta plas. I de l'arrêta plas de l'arrê

#### S 3. RÉVOLUTION DE 1688 EN ANGLETERISE.

La réponse des puissauces protestantes à la révocation de l'édit de Nantes fut la révolution d'Angleterre, qui précipita du trône le catholique Jacques II et y fit mouter le calviniste Guillaumo III.

Lonis avait compris qu'il n'anzair rien à eraindre de l'nimitié de l'Eurupe, tant qu'il conservenit l'Alliance de l'Angletorre. La, en effet, était le secret de sa force, parce qu'il n'était plus, doss c cas, obligé de la diviser, d'en porter moitié sur l'Océan et moité sur le continent. Aussi n'avait-il ries p'arguné pour s'atacher Charles II, que nous avons vu rappelé à Londres en 1660, après la mort de Comwult.

Ce prince n'avait rapporté de l'exil aucune expereiuce. Il se rapporcha hienti de exthòliques, sonà readre son pouvoir absoin et venofit, pour astisfaire son plasire, l'homener et les indirétés de l'Augletorre. Louis XIV ini fit jusqu'à se mort une pension de deux discrition, les annhassadiers de Prance encorrapt'ent par leurs subsides l'opposition du parlement contre les Sustre. C'était hien un peu machitwélique, mais ce n'était vraiment pas acheter trop char le moyen de neutraliser le mauvais vouloir des protestants anglais. Louis eutraîna ainsi dams sa guerra contre la Hollande Charles II, que son peuple suivit un momeut dans l'espoir d'hérier du commerce batave.

A la fin, l'Angleterre s'indigna d'un pareil marché. qui menaçait du même coup sa religion et ses libertés. L'opposition, faible d'abord, grandit, et les anciens pensionnaires de Lonis allèrent plus loin qu'il ne l'eut souhaité. En 1674, les whigs, c'est-à-dire ceux qui défemilaient contre les torys l'Église anglicane et les prérogatives parlementaires, devinrent assez forts pour forcer Charles II is conclure la paix avec la Hollande. année précédente, ils l'avaieut obligé à sanctionner le bill du test (épreuve), par lequel tout fonctionnaire devait prêter le sorment qu'il no croyait point à la transsubstantiation, ce qui interdisait les emplois publics aux catholiques. En 1678, on leur ferma la chambre des Commuoes et celle des Lords, exclusion qui n'a été retirée qu'en 1829, et sur la dénonciation d'un intrigant de bas étage, huit jésuites furent pendus, le vénérable vicomte de Strafford décapité.

Le roi, hattu sur la question religieuse, le fat en même temps sur la question politique. L'Augleterre s'apprêta à prendre parti pour la Hollande. C'est pour prévoir cette divorsion que Louis XIV sigua la paix de Nimègue.

Charles cassa ce parlement devenu si hostile; les élections en donnèrent un autre plus animé encore contre la cour et dont un des premiers actes fut le vote du bill d'habeas-corpus (1679), en verta duquel aucun juge ne peut refuser, à quelque prisonnier que ce soit, dans les viugt-quatre premières heures des son arrestation, l'ordre d'habeas-corpus qui oblige le geôlier à le produire devant la conr que cet ordre designe, et ou doit être vériliée la cause de son emprisonnement; si la cour le fait élargir, on ne peut le remettre en prisou pour le même sujet. Des insurrections malheureuses, des complots arrêtirent ce grand travail d'institutions liberales, et lorsque Charles II mourut, en 1685, sou frère, le catholique duc d'York, agé de cinquante-deux ans, fut proclame sans opposition, malgre le hill des Communes qui l'avait exclu de la couronne.

Élevé comme toute la famille des Stuarts dans les idées du pouvoir absolu, Jacques II resserra l'alliance qu'avait eue son frère avec Louis XIV. Il voulut faire deux choses également odieuses à l'Angleterre, rétablir le catholicisme et renvorser les libertés publiques. Sou frère l'avait tenté, mais sourdement; lui l'entreprit tout haut et sans réserve, car il avait plus de zele et d'obstination que d'habileté, et l'appareute résignatiou de l'Angleterre lui faisait illusion. On le vit, dès son avénement, proroger indéfiniment les Communes, gonverner sans contrôle et braver les plus vifs sentiments du peuple, en se rendant à la messe avec toute la pompe qui accompagnait Louis XIV allant entendre l'office dans son palais de Verssilles. Les exilés crurent que le gonvernement de Jacques II était déjà trop détesté pour qu'il ne tombât pas au premier choc. Argyle debarqua en Écosse, et Monmouth en Angleterre. Ils périrent tous deux. Jacques fit frapper, pour célébrer sa victoire, des médailles portant d'un côté deux têtes séparées dn corps, de l'autre côté deux troncs sans tête. Une des victimes était cependant son neveu. Un tel roi trouva aisément de dignes ministres : deux sont restés cièbres dans l'esécration de l'Angleterre, le colonel Kirke et le ché de justice Jéffries. Ce designée, de colonel Kirke et le ché de justice Jéffries. Ce designée de écrivait au ministre Sunderland: - J'ai commencé aujourc'hlu ima besogne avec les robelles, et j'en depèché 98; - caux qu'il ne pendait pas, il les faissit vendre aux colonies comme esdaves. Jacques, pour récompenser inut de zèle, fit de ce boucher un grand chancelier d'Angleterre.

Una partie de l'ariatocratie et le clergé anglais auraient pardonné aux Stuarts leur despoissne, car ces deux classes se souvenaient de ce qu'elles avaieut souffert dans la révolution de 1648, mais elles ne pouvaient tolérer les tendances onvertement catholiques de Jacques II. Pour le clergé anglais, si richement dout par la réforme, le rétablissement du culte romain était la ruine; l'aristocratie de son côté craignait de perdra les immenses donaines qu'elle avait acquis à la suppression des couvents; beaucoup de ses membres vonlaient d'ailleurs la pratique sincère du gouvernement constitutionnel, favorable à leur influence, favorable aussi aux grands intérêts du pars.

auss and grands interes on lays.

Pour latter victoriessement contre d'aussi puissants intérêts, il aurait fallu un prince extrémement lable. Jacques II, qui rétait duitiqué dans a pienesse comme aniral, semblait avoir perdu toutes ses qualités. Faible et entéré comme un unalet, dissit soft rey, il marchiat à son lust avec un tel aveuglement, que selon un cardinal : if fallai l'écommunier, parce q'ui fallair times le pen de catholicisme qui restait en Anglaterre. « On le vovait dans un pass protestant s'entourer de mois le vovait dans un pass protestant s'entourer de mois le vovait dans un pass protestant s'entourer de mois de la voir dans un pass protestant s'entourer de mois de la voir dans un pass protestant s'entourer de mois de la voir dans un pass protestant s'entourer de mois de la voir dans un pass protestant s'entourer de mois de la voir dans un pass protestant s'entourer de mois de la voir dans un pass protestant s'entourer de mois de la voir dans un pass protestant s'entourer de mois de la voir dans un pass protestant s'entourer de mois de la voir dans un pass protestant s'entourer de mois de la voir dans un pass protestant s'entourer de mois de la voir dans un pass protestant s'entourer de mois de la voir dans un pass protestant s'entourer de mois de la voir dans un pass protestant s'entourer de mois de la voir dans un pass protestant s'entourer de mois de la voir dans un pass protestant s'entourer de mois de la voir dans un pass protestant s'entourer de mois de la voir dans un pass protestant s'entourer de la voir dans un pass protestant s'entoure



Destruction du temple de Charenton après la révocation de l'édit de Nautes (1685).

nes, donner place dans le conseil au jénnie Peters, déspenser les calhodiques du serment de text, se faire présenter des adverses avec la formule de l'absolutisme à ber orça, e rege lex, enfine evoye en Ilalie une ambassale solemnelle pour réconciler l'Augleterre avec les solemnelle pour réconciler l'Augleterre avec les faires de parion. Le princat du royatme, l'archevèque de Cantorbery, est lui-même enfermé à la Tuur, avec six des ses suffraçants.

Ces viulences rendaient une révolution inévitable.

""... Puritains un anglicans, républicains un monarchistes, tous s'unirent contre l'ennemi commun. De cette union sortit radieuse et pleine d'avenir la célèbra révolution de 16+8. Il avait fallu bien des larmes, bien du sang et surtout bien des aunées pour arriver à cet

immense résultat.... L'histoire d'Angleterre dit hautement aux rois : Marchez à la tête des idées de votre siècle, ces idées vous suivent et vons soutiennent; marchez à lenr suite, elles vous entrainent; marchez contre elles, elles vous rauversent. » (Œuvres de Napoléon III. 1. 1)

Depois longetemps Guilhaume d'Orange était lié avec les chefs du parti whig. Gendre de Jacques II, il était son hériter et pouvait attendre. Mais le rois renumar et en 1688 eut un fils qui elfiquit les droits de la femme de Guillaume d'Orange. Afors ca primen n hérite plus : il accepte les offres de l'arattocratie anglaise, et se pripare à reuverser son Deaus-père avec les forces de la Hollande. Louis XIV avertit eu van Jacques II des daugers qu'il court et lui offre une assistance qui est refusée preaque avec hanteur. Lonis commet lui-même un faute grave : la cause de Jacques étant la sienne, puisque c'était celle du pouvoir absolu des rois ; il eût de le secourir malgré lui; il le fit, naus à moitié; il avoya une armée sur le Ritin, ce qui souleva l'Allemagno, au lien de l'euvoyer sur la Meuse, ce qui ent intimidé les Provinces-Unies et pent-être retenu Guillaume. A cette nouvelle, les fonds montèreut de 10 pour 100 en Hollande et Guillaume partit.

Sa flotte portait 15 000 hommes, et ses drapeaux la devise: Pro religione et libertate. Il se fit précèder d'un manifeste où il diclarait « qu'appelé par les seigneurs et les Communes d'Angleterre, il avait acquiescé à leurs veux, parce que, comme hériter de la couronne,



Égüses catholiques brûtées par les protestants, à Loutres. (Page 297, cot. 2.)

al était intéressé à la conservation des lois et de la religion du pay. » Il marcha sur la capitale sans renontrer de résistance; tont le munde abandonnait Jacques : son premier ministre, Sunderland, son favori Marlboroug, même sa seconde fille, Anno de Danemark. Il ne tenta pas de résistre et s'enfinit sons un déguisement. Alors une longue processon parvourut les rues de

Londres, aracée de bisous, de sabres, de lances, à l'extrémit désquels cheum auxil firé une orange. Des rubans de cete couleur, qui était déjà celle du parriprotestant, flottaient sur toutes le stèche. Bientôt restuit le terrible cri de : ~ No poperg! A bas le papisme l - Toutes les chapelles catholiques et meime quelques massons furent démoites. Les bancs, les

chaises, les contessionnaux, les bréviaires furent amoncelés en un tas et brûlés ; mais pas un catholique

ne perdit la vie, pas même Jeffries.

Gependant, an moment oli la gallote qui emportati Jacques allain intere la tvolle, el avait et shordie part cinquante on soixante matelots qui recherchaient des preires cataloniques. Le rei, pris par eux poru mu jésuite déguisé, înt d'abord assez rudement traité; mais quelspes gentilistommes de contre de Kent qui e reconsument le firent relicher; il en profita pour controllement de la controllement de la controllement de controllement de la controllement de la controllement controllement de la controllement de la controllement controllement de la controllement de l

Le parlement déclara le trône vacant et déféra la royauté au prince d'Orange et à sa femme, la princesse Marie, après sux la princesse Anne, exclanant à jamais les autres descendants de Jacques II. Le stathouder de Hollande était roi. Mais avant de s'asseoir sur le trône, Guillaume III dut signer la fancese déclaration

des droits (février 1689).

Cette nouvelle charte, qui substituait la royauté consentie à la royauté de droit divin, contenait à pen près tontes les lihertés et garanties que les Anglais ré-

clamaient depuis des siècles : la convocation périodique des parlements, le vote do l'impfet, la loi faite par le concours du roi et des chambres, le jury, le droit de pétition, etc. Elle a foudé, cher nos voisins, le gouvermement constitutionnel ou parlementaire, avec tous les tempéraments et la sagesse pratique qui en ont assuré

la durée. Un droit nouveau, celui des peuples, se levait donc, dans la société moderne, en face du droit absolu des rois, qui depuis deux siècles la régissait, et qui venait de trouver dans Louis XIV sa plus glorieuse personnification. Il n'y a pas à s'étonner de la lutte acharnée qui éclata entre la France et l'Angleterre. Ce sont plus que deux intérêts contraires, ce sont deux droits politiques différents qui sont aux prises. En outre, au seizième siècle, la France avait pris en main la défense du protestantisme et des libertés générales de l'Enrope; au dix-septième, elle menaçait la conscience des peuples et l'indépendance des États. Le rôle que nous abandonnions et qui avait fait notre grandeur, l'Angleterre allait s'en saisir : elle se fera le centre de toutes les coalitions contre la maison de Bourbon, comme la France avait été le centre de la résistance à la maison d'Autriche.



# CHAPITRE LXIII.

S 1. TENTATIVES FOUR RÉTABLIR JACQUES II; BATAILLES DE LA BOYNE, DE BEACHY-ROAD, DE LA BODGUE.

A location of the control of the con

se cuere était d'ilé commencie sur le continent lorque cette révolution le continent lorque cette révolution de clas au dels du détroit. Il s'agirité due mêtre, taits d'une mêtre, tait d'une mêtre, tait d'une mêtre de la comme candidat au trêue archépiscopal de Coloque le carolinal Furstenhes qui lui vasit cuvert les potes de Strasburg; excellent homme, « de métre de l'agrecontro taille, dit Saint-Simon, grosses, mais bien pris, avec le plus beau visaçe du monde.

pris, avec le plus beau visage du monde.
En pensions du roi ou en bin-fices, il
jouissait de plus de 700 000 livres de
reutes et il muurait exactement de faim. Il
fut flu par la majorité du chapitre; mais le
pape, Innocent XI, toujours irrité contre
Louis XIV, nomuna de son autorité le candi-

dat des princes allemands, Glément de Bavières, qui n'avait n'Ilge ni les conditions requises, G'était mettre le feu aux pondres. Anssi a-t-ou dit sprinteillement de cette perrer que pour l'empécher : « il cett de la disque le pape se fit catholique et le roi d'Angélerrer protestant. Tandis que Louis XIV, pour soutenrson candidat fait assièger Philippsbourg, croyant assabonte, comme dit Mine de Sviené. « le vent tronson candidat fait assièger Philippsbourg, cuyant prohon catholique pour permettre à Guillanme d'Orange de mettre à la voile, » celui-ci s'embarque, arrive et prend la place de Jacques II; il met les forces de son nouveau royaume au service de la ligue d'Angsbourg et devient le chef puissant, passionné et intelligent de la coalition formidable que l'Europe avait formée contre nouve.

Louis XIV comprit sa faute, mais ne désespéra par de la réparen. Il pouvait opposer aux troupes et au flottes de la coalition 350 000 soldats et 36s vaisseaux ou friçates. Turenne, Condé et Duquesne étaient morts; mass il trouva pour les remplacer d'habiles expiulines, Laxenhoury, Catinat, Boufflers, de Lorges, Tourville. C'était comme la première réserre de la France dans ces guerres terribles qui ont dévoré tant

de générax et tant d'armée.

Le roi résolut de reuverse fusilianus d'Orange du trône où il aurait de l'empécher de monter; par l'ho n finissait la guerre d'un seul coup. L'Espagne et la Savoie étaiset les deux États les plus faibles de la ligue et on les autauns. Sur le blin, dont nos troupes compaient toute la rive gande jusque prés de Cobleut, l'Irus, den nous veuises de nuipe, les sejécules de la ligue de la seul de la company de la representation de la company de la répetit de la representation de la company de la répetit de la representation de la company de la répetit de la representation de la representa

pas à craindre qu'il portât de graudes forces sur le Rhin. Tous les regards se dirigèreut douc d'abord vers la Manche.

Jacques II venait d'arriver à Saiut-Germain, où il avait été reçu avec cette délicate-se d'égards qu'il pouvait atteudre d'un bôte si magnifique dans ses libéra-lités, si pénétré des droits et de l'origine divine de la royanté.

« La helle âme du roi se plait à jouer ce grand récrit Mme de Svigzie. Il In un-devant de la reine avec toute sa maison et cent carrosses à six chevant. Quand il apperçut le carrosse du prince de Galles, il descendit et l'embrassa tendrement, pois il cournt andevant de la reine qui était descendise; il la salon, la paria quelque temps, la mit à sa droite dans le car-

rosse et la mena à Saist-Germain, où elle se trouva toute servie, comme la reise, et loutes sorreis de toutes sorreis de bardes parmi lesquelles était une cassette três-riche, acre six mille olisit d'er. Le leudemain, le roi d'Angleterre arriva et se baissa fort, comme s'il ett voult enflasser et se pounci; le n'il eu mpécha et l'embrasse à trois on quatre reprises fort cordulement.

- Voict voire manon, les dicti-quand j'y vendrair, vous vioudrez à Versailles. - Louis XIV voulter que les princes du sange condusissent à l'yeard du roi et de la reine d'Angleterre comme avec lui-même. - Celles de nos dames, dit Dime de Seigné, qui voulsiera lière les princesses n'ansient point haie la robe de la reine, quelques duchesses en voulsnes faire autait.



Combat de Baniry (1690). (Page 302, col. 1.)

le roi l'a trouvé fort manvais : on lni baise les pieds présentement. »

La reine d'Angleterre sonteuait très hieu sou mal-

hear. Lauix XIV dissit - Volls common it faut que sont ture reine, et de corps et d'esperit, tenant as cur avec dignité - Mais Jacques parut hien petit et hien rificiale. « Il se voysit garber que des jésaites. Il alla deceacher cher cux il brité dans le rue Statut en et le principale de la common de la common de la set le plus singuier, c'est que la clone était viral. Il s'était fait associer à cet orire, avec de certaises érémentes, par quarte féssies araphés, étant encore du c'hork. Cett puntait partie dans un princip avec puit que les contributes s'étaites de la common de la common point que les courissans s'éspayaient tous les jours de faire des channons sur lini. Chassé d'Angleterre, on éven moquiates France. On ne lis assaitu au gré d'être catholique. L'archevêque de Reims, frère de Louvois, dit tou haut à Sant-d'ermain dans son antichambra : v'oilà nu hou homme qui a quatié trois royannes pour une messe. Il ne recevait de Rome que des indulgeuces et des pasquiandes. Enfin, dans toute cette révolution, as religieun lui rendit si pen de service, que lorsque le prince d'Orange, le ché de un production de la comme de la comme de marcha la voile pour me catholique de la Haye avait die dire des messes pour l'heureux succès de ce voyage. » (Voltaire).

Louis traita toujours en roi ce prince si peu digne de l'être, et quaud Jacques partit pour recouquérir sou



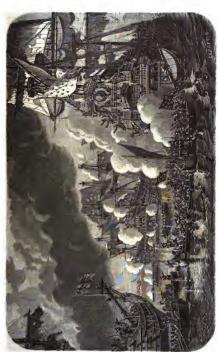

royaume, il lui doma ses propres armes. « Not héros de romans us faissient rien de plus galant. Que us fera point ce roi brave et valeureux, avec ces armes tonjours victorienses? Le voilà donc avec le casque et la curirasse de Rouaud, d'Amadis, et de tons nos paladins les plus célèbres; je n'ai pas vonitu dire d'Hector, car il était malbeureux. « (Mine de Svigné.)

Une escadre de 13 grands vaisseaux transporta Jacques II en Irlande, dans cette ile catholique comme lui, et toujours frémissante sous le joug de l'Angleterre (mai 1689). Des convois de troupes, d'armes, de munitions partirent du Havre, de Brest, de Rochefort, protégés par Château-Renaud, d'Estrées et Tour-ville. Les Anglais et les Hollandais essayèrent de leur fermer le passage ; Château-Renaud battit d'abord une de leurs escadres dans la baie de Bantry; Tourville, avec 78 voiles, attaqua leur flotte sur les côtes de Sussex, à la hauteur de Beachy-Head : 16 vaisseaux ennemis furent coulés ou incendiés à la côte ; le reste se réfingia à l'embouchnre de la Tamise ou entre les bancs de la Hollande (1690). Cette brillante victoire dne à l'habileté des manœuvres de l'amiral français, et qui aurait mérité de rester populaire en France, livra, pour quelque temps, à Louis XIV, l'empire de l'océan. Londres était consterné, l'amiral anglais fut jeté à la Tour. On s'attendait à chaque instant à voir Tonr:ille entrer dans la Tamise, et il l'aurait fait, s'il avait eu des pilotes capables de l'y guider.

Malheurusument. Jacques II ne sut pas le seconder. Un jour i ropti de Dublin, comeant i l'armé dans des pays affreux, à travers des torrents, puis revenait tout d'un roup dans us capitale; et le ludelation de la companie de l

Ces leuteurs donnérent à Guillaume III le temps d'arriver; il rencontra son adversaire let 1 juillet 1690 sur le bord de la Boyne, au nord de Dublin. L'action ne mérita point mêmerle nom de batuille. Les Irlandais s'enfoirent dès qu'ils virent les Anglais se jeter résolument dans la rivière et venir à eux. Les Français senle sono-évent de la résistance.

senls opposèrent de la résistance. Un de nos officiers, la Hognette, écrivant à la bâte à Lonvois, s'exprime ainsi : « Je vons dirai seulement, monsieur, que nous n'avons pas été battus, mais que les ennemis ont chassé devant eux les troupes irlandaises comme des moutons sans avoir essuyé un senl roup de mousquet. » Un autre, Desgrigny, écrit : · Il y a eu tel régiment tout entier qui a laissé ses babits, ses armes et ses drapeaux sur le champ de bataille, et a gagoé les montagnes avec ses officiers. . Jacques, an lieu de rallier les siens, avait été le premier à s'enfuir. C'est à cette bataille qu'on vit les premieres consequences de la révocation de l'édit de Nantes. Des Français combattirent coutre des Français sur les bords do la Boyne. Ce furent les régiments des réfugiés protestants commandés par le maréchal de Schomberg qui contribuèrent le plus à la déroute : « Voilà vos persécutenrs » criait le maréchal à ses soldats, en lenr montrant une poignée de Français que com-

mandait le dine de Lamuu. Il tomba mortellemeut blesse. Désornais, sur tous les champs de battelle, lea armées de Louis XIV rencontrerout de ces régenments protestants, modéles et soutiens des régientements protestants, modéles et soutiens des régientements, luttant avec l'ardeur et l'obstination qu'inspirent la haine et le suegeance, et arrechant quéquent en la maine de suegeance, et arrechant quéque du cut l'accouts à qui voului l'entendre, comment la fortue lui avait été contraire sur les bords de la Boyne.

Louis XIV us see fant plus or the list-mixes, prépara louis une descente en Appletere mises, 20 000 hommes farent rassemblés entre Cherhourg et la Blougez 200 navires de transport finent teum pièla Brest : Tomrille devit les excerte avec 44 vaisseaux qu'il commandai et 30 autres que l'Edrec's in amensi de l'oulou. Alsai le vent changes, la flotte de la Médierracie par parirer à temps. Louis XIV, habitat à forcer la viccire, et comptant d'allieurs sur la défecce sur mirel 4 allieur sur la dépendant par la commandai et de l'outre de con mirel 4 allieur cherche les Anglais et la Billandais, forts de 99 voiles. Ce fut la bataille de la Hougue (20 mai 1693).

Nous en empruntons le récit à nn historieu anglais : « Il devint bientôt évident que les Anglais étaient tous décidés à faire lenr devoir. Russell avait visité tous les vaisseaux et exhorté tous les équipages. « Si vos officiers n'y vont pas de franc jeu, lenr avait-il dit, jetez les par-lessus le bord, et moi tout le premier. » Il n'y eut aucune défection. La bataille dura jusqu'à quatre henres de l'après-midi. A plus de six lienes de distance le bruit des canons fut entendu par l'armée campée sur la côte de Normandie. Pendant la première partie du jour le vent resta favoreble sux Français, ils avaient affaire à une moitié senlement de la flotte alliée, contre cette moitié ils soutinrent le combat avec lenr conrage ordinaire et se montrérent meilleurs marins encore que d'habitude. Cependant le vent avait tourné et s'était déclaré poor les alliés ; ils purent alors profiter de leurs forces supérienres, et bâterent la retraite des Français, qui devint une véritable fuite. Tourville défendit son vaisseau eu désespéré. Ce vaisseau passait ponr le plus beau du monde, et par allusion à l'embleme favori de Louis XIV, on l'appelait le Soleil Royal. On pritendait parmi les matelots anglais qu'il était orné d'une image du grand monarone, représenté comme à la place des Victoires de Paris, avec les nations vaincues à ses pieds. Ce brave bătiment, entouré d'ennemis, semblait une haute forteresse au milieu des flots, vomissant de tous côtés la mort par ses cent quatre sabords. Il était si formidament armé, que tontes les tentatives d'abordage échonèrent. Longtemps après le coucher du soleil, il se débarrassa de tons ses assaillants et gagna la côte de Normandie. Le sang conlait de tons ses dalots; il evait tant souffert, que Tonrville transféra à la hâte son pavillon à bord d'un autre vaisseau de quatre-

vingt-dix canons, nommé l'Ambitieux, « (Macaulay, ) Les Anglo-Hollandis, magire leur uombre, furent plus maltraités que nons. Mais il n'était pas possible de renouvaler le lendemain cetto brévique terhiera. Tourville aurait fait du moins une glorieuse retraite sil navia eu un port derrière lui. Dans la Manche, la sil navia eu un port derrière lui. Dans la Manche, la prance, tandis que de l'autre côté, elle a t'ét prodigne euves l'Angletern. S: la dique de Cherhourt, actuellement terminée eût été construite, un grand désastre aurait été évité!

Tourville fit signal de se retirer sur Breste f Skinf-Malo; tept de se viusseaux gegerent le premier port, le reste de la flotte s'ençagea dans le canal que forment à l'ouest de la cide de Cueturil he has fondas forment à l'ouest de la cide de Cueturil he has fondas à Saint-Malo; mais la marée venant hursquer, les autres farent empéchés de les suivre, et 3 s'arritèreu à l'Oberbourg, où les capitaines, ne pouvant les défindre, les brilèvent; 1 2s or triugièrent dans la reade de la Honguer qui n'était pas mieux préronne, les munitions, les aggès et à l'approche des Anglais fit mettre le feu aux coques de ces navies. L'ennemie peu les vaniser d'en avoir pris in seali

La défaite dite de la Hougue fut le premier coup porté la marine militaire de la France : mais il n'est pas vrai, comme on l'a dit souvent, que le desastre de la Hongue en ait été le tombeau; car l'année suivante on put opposer aux Anglais et aux Hollandais des flottes égales, sinon supérieures. Toutefois, rétablissement des Stuarts en Angleterre devenait impossible, et la partiela plus importante du plan conçu par Louis XIV avait echoué.

§ 2. OUERRE DÉFEN-SIVE SUR LE RHIN, OFFENSIVE EN SA-VOIE ET AUX PAYS-

Dès 1688, le Dauphin, alors âgé de viugt-sept ans, était e hommes et le maréch

vings-sept ans, était entri- en Allemagne, avec 80 000 hommes et le narichal de Duras pour le guider. Le roi lui «saut dit axant le départ: « Mon fils, un vous envoyant comanader mes armées, » le vous donnée les cecasions de faire consuitre votre mérite : alles le monture à tout l'Europe, fait que quand p'enterhat à promoture à tout l'Europe, fait que quand p'enterhat à l'est prise que qu'enternat de l'enternation de l'enternat

 L'homme d'État au cœur de fer, dit encore Macaulay, soumit son plan à Louis, avec besucoup de ménagements sans doute, et quelques déguisements, et Louis, dans une beure finaeste à sa gloire, donna son assentiment. Duras reçut l'ordre de changer en

désert une des plus belles régions de l'Europe. Oninze années auparavant, Turenne avait déjà ravagé une partie de ce beau pays. Mais les ravages exercés par Turenne, bien qu'ils aient imprimé une tache à sa mémoire, n'étaient qu'nn jeu en comparaison des horreurs de la seconde dévastation. Le commandant français annonça à près d'un demi-million d'étres humains qu'il leur accordait trois jours de grâce, et que dans ce délai ils avaient à déguerpir. Bientôt les rontes et les champs, alors couverts d'une neige épaisse, furent noircis par d'innombrables multitudes d'hommes, de femmes et d'enfants fuyant loin de leurs toits condamnés. Beaucoup mournrent de froid et de faim; mais il en survécut assez pour remplir les rues de toutes les villes de l'Europe de mendiants décharnés et en haillons, qui avaient été autrefois des fermiers ou des marchands beu-

r d'en avvir pris un senl. I haillons, qui avaient de aut

Therefore of Selection 11 or

s'élevèrent de tous les marchés, de tous les bameaux, de toutes les églises, de toutes les maisons de campagne, dans les provinces vouées à la dévastation. Les champs où l'on avait semé lu blé furent labourés. On abattit les urbres des vergers. On ne respecta ni es palais, ni les temples, ni les monastères, ni les bôpitaux, ni les œuvres de l'art, ni les tombes des hommes illustres. Le célèbre château de l'électeur palatin fut réduit en cendres, l'hôpital voisin saccagé, les approvi-

sionuements mèmes

reux. L'œuvre de

la destructiou com-

menca, les flammes

at. de la pharmacie, les lits sur lesquels étaient couchés les malades, détruits complétement. On jeta dans le Rhin les pierres dont Manheim avait été bâtie. La magnifique cathèdrale de Spiro périt, et avec elle les sépulcres eu marbre de huit Césars. •

(Mexaulay). Lonis XIV our regret hieratôt de ces horribles oxicutions. Ansa, lureque Louviu il in propose encore de robber Treves, 19 Festas. Le ministre viul dire quelritoria. Per servicio del propose del propose del robber del propose del propose del propose del propose del robber del propose rappeler, et lui dit, les yeux étincelants : « Dépêchez un courrier tout à cotte heure avec un contre-ordre, et qu'il arrive à temps, et sachez que votre tête en répond si on brûle une seule maison. »

Louvois commençait à peser à Louis XIV, et le ministre impitoyable et hautain voyait approcher une disgrâce, lorsqu'une attaque d'apoplezie l'emporta (juillet 1691).

Le roi ne cacha point la joie qu'il en eut. « Il soupait à Marly; le comte de Marsan parlait des grandes choses que le roi avait faites an siège de Mons. « Il « est vrai, dit le roi, que cette année-là me fut heu-

« rense. Je lus défait de trois honmes, parmi lesquels -Louvois, que je ne pouvais plus sonffrir. » Madame, qui est vive, lui dit : « Hé mais, monsienr, que ne « vous en défaissez-vous? » Sa Majosté haissa les yeux et resards aon assiette. « (Choisv).

Mine de Sévigné fit à Louvois une meilleure oraison funchre. « Le voilà donc mort, ce grand ministre, cet homme si considérable qui tenait une si grande place, dont le moi, comme dit M. Nicole, était si étendu, qu'il était le centre de tout. Que de chosest que d'affairest que de desseinst que de projetst que de secretst que



Le maréchal de Luxembourg

d'interiets à démèler! que de guerres commencées! que d'intrigues! que de beaux coups d'echecs à faire et à conduire ! Ah! mon Dieu! donnes-moi un peu de temps, je voudrais hien donner un échec au duc de Savoie, un mat au prince d'Orange. Non! non! vous n'aurez pas un seul moment. » On croirait entendre Bessuet!

Louvois fut remplacé par son lils, Barbezieux, qui, avec beaucoup plus de défauts, n'avait aucune de ses qualités.

L'inceodie du Palatmat avait ameoé les résultats qu'on avait en vue. Les Allemands se trouvant comme daus un desert, ne pureut y subsister, et ils oe surent, pas pénétrer en Alsace que défendait le duc de Lorges, neveu du grand Turenne. La guerre resta donc défensive sur le Bhin comme on l'avait voulu ; les grands coups furent portés ailleurs!

Ĉatinat commandait alors en Italio. Ce général, sans maissance, ne s'était élevé qu'à force de mérite. Comme Vauban, dont il était l'ami, l'oignait les vertus civiques aux qualités militaires. - Il eût été bon ministre, bon chancelier, comme bon général. Il avait commencé par être avocat et avait quitté cette potessoin a vingic-truis am pour avoir perdu une cause qui était juste. Il prit le parti des armes et fut d'abord enseigne aux pardes françaises. En 1687, il fitaux yeux du roi nonection qui denaudait de la tête et du courage. Le roi le remarqua, ce fut le commencement de sa fortune. Par sa bacique sage et méthodique, il rappelati, mais de loin, Turenne.

Il avait en tête le duc de Savoie, Victor-Amédée.

Pour ameuer son adversaire à me action d'existe, avant l'arrivée des troupes allemandes, il dévasta les campagues du Piémont, fit couper les arbres, arracher les vignes, briller les villages. Victor-Amédie ne sut pas se contenir dévant ces ravages, et livra la bataille de Staffarde près de Salures (18 août 1690); il perdit 4000 hommes, tandis quo les Français eurent à peine



Batuite de Steinkerque (a nous 1692), (17age 30b, cot. 2s

500 morts. La Savoie, Nice et la plus grande partie du Piémont se trouvèrent on notre pouvoir. Mais un parent du duc, le prince Eugène, dont Louis XIV avait refusé les services et qui était allé les offirir à l'Antriche, arriva avec de puissants renforts. Il fallat rentrer en France; les Piémontais nous suivirent; le Dauphiné conffirit de cruelles represailes de l'incendie du Palati-

nat et des marges du Prémout (1692). Gatinat, cependant repassa les monts; un second combat s'ergaçea, vors la Marsaille, à quelques lieues de Staffarde (6 octobre 1693) effu pour Victor-Amédéa aussi malheureux que le premier; il ne lui restait plus guère que Turin. Catinat l'est pris, si le ministère u det diminade ses troupes; tont co qu'il put faire fut de garder ses conquêtes.

Dans les Pays-Bas également, la guerre nous avait été favorable. Dès 1690, au moment où Tourville, vaiuqueur à Beachy-Head, menaçait l'Angleterre, Luxembourg effrayait l'ennemi par une série de brillants succès. Il était fils posthume de ce Bouteville que Richelieu avait fait décapiter. Il avait servi d'abord sous le grand Condé, auquel il ressemblait par l'audace et la justesse du coup d'oril, et qu'il suivit devant Lérida, à Lens et dans la Fronde. Fait prisonnier au combat de Réthel, il fut enferme à Vincennes et n'en sortit que quand Mazarin ouvrit à Condé les portes de sa prison. Il se retira avec le prince chez les Espagnols et défendit Cambrai contre Turenne. Rentré en France en 1656, il épousa l'héritière de la maison de Luxembourg, dont il prit le nom et les armes. Il fit la guerre de Flandre et celle de Hollande, où il se signala par une retraite fort admirée, d'Utrecht à Charleroy, du 15 novembre an 6 décembre 1673, saus éprouver aucune perte. Il n'obtiut le baton qu'en 1675, et succeda alors à Condé dans le commandement de l'armée des Pays-Bas. Il prit Valenciennes et gagna pour le compte du duc d'Orléans la victoire de Cassel (1677). Mais vers ce temps Luxembourg, qui avait plus les qualités d'un héros que d'un sage, se bronilla avec Louvois, qui le perdit dans l'esprit du roi, l'impliqua meme dans un procès de sorcellerie et d'empoisonnement, et, comme nous l'avons dit, le fit jeter dans nu cachot de six pas et demi de long. Luxembourg resta dix ans en disgrace; ce ne fut qu'en 1690 que le roi lo renyoya en Flandre en lui disant ; « Je vous promets que j'aurai soin que Louvois aille droit. »

En 1690, Luxembourg se trouva près de Fleurus en présence du prince de Waldeck. Par une habile et hardie manœuvre, il porta sa droite au delà du ruisseau qui couvrait l'armée enneune. Le prince, sondainement pris en flanc et tonrné, fit un monvement en arrière; Luxembourg en profita pour l'aborder vivement au milieu du désordre de cette marche, lui tua 6000 hommes, lui enleva 100 drapeaux, son canon, ses bagages, et 8000 prisonniers. C'est notre première victoire de Fleurus (1er juillet 1690). Maître de la campagne, il investit Mons, capitale du Haiuaut. Lous XIV assista au siège. Guillaume, débarrassé de Jacques II. accournt avec 80 000 hommes, mais ne put empêcher la capitulation de la ville, après uenf jours de tranchée (avril 1691). L'anuée suivante, Luxembourg assiégea Namur, la plus forte place des Pays-Bas, et la prit encore sous les veux de Louis XIV et de l'armée ennemie (juin 1692). Ce siège fut un des plus grands du siècle. Vanhan le conduisit, et cette opération est regardée comme un modèle, Le rival de Vanban, Cohorn, défendait la place, dont il avait élevé une partie des fortificatious, Saint-Simon, qui lone si rarement Long XIV, dit lans ses Mémoires : « Il est certain que, sans la présence du roi, dont la vigilance était l'âme du siège, et qui, sans l'exiger, faisait faire l'impossible, on n'en serait jamais venu à hout. Les fatigues de corps et d'esprit que le roi essuya en ce siège lui causèrent la plus donloureuse gontte qu'il ent encore ressentie. » La prise de Namur excita en France un grand enthousiasme. Boileau essaya de le rendre, mais ce sentiment-là n'était pas dans les uotes de son talent : son ode fut malheureuse.

Guillaume, toujours vaincu, ne se lassait jamais : e 3 août 1692, il surprit Luxembourg à Steinkerque, dans le Hainaut. « Un espion , que le général français avait auprès du roi Guillanme est déconvert. On le force, avant de le faire mourir, d'écrire un faux avis an maréchal. Sur ce faux avis, Lnxembourg prend avec raison des mesures qui le devaient faire battre. Son armée endormie est attaquée à la pointe du jonr : une brigade est déjà mise en fuite, et le général le sait à peine. Sans un excès de diligence et de bravonre. tout était perdu. Luxembourg était malade, le danger lui rendit ses forces; il fallait des prodiges pour ne pas être vaincu, et il eu fit. Changer de terrain, donner un champ de bataille à son armée qui n'en avait point, et rétablir la droite tont en désordre, rallier trois fois ses troupes, fat l'ouvrage de près de deux heures. Il avait dans son armée Philippe d'Orléans, alors due de Chartres, depuis regent du royaume, qui n'avait pas alors quinze ans. Il ne pouvait être utile pour un coup décisif; mais c'était heaucoup pour animer les soldats, qu'un petit-fils de France encore enfant, chargeant avec la maison du roi, blessé dans le combat, et revenant à la charge malgré sa blessure. Un petit-file et un petit-neveu du grand Condé , Louis de Bourbon et le prince de Conti, et un petit-fils de Henri IV, le duc de Vendôme, y servaient aussi. Appelés par la voix publique au commandement des armées, ils désiraient passionnément cette gloire; mais ils n'y parvinrent jamais, parce que Lonis qui connaissait lenr ambition comme lenr mérite, se souvenait tonjonrs que le crince de Condé lui avait fait la guerre. -

Ton ces prières d'appèrent à la tête de la maison du rei. Boufflers avris à temps pour les soutenir et schess la victoire. Guillature perdit 7000 hommes, cette battleig acque "ault aux jeunes prières en vi-risible triomphe. « M. le Due, le prince de Cont.) et de Vendre et le neur muit revoueite, en ét on re-titole triomphe. « M. le Due, le prince de Cont.) et de Vendre et le neur muit revoueite, en ét on re-titole et lipie allairent jusqu'à la défence. Les hommes protièrent alors des cervates de dentelle, qu'on arran-penit avec ausse de peine et de temps. Les princes de vient habilles seus precipitation pour le condat, vient habilles seus precipitation pour le condat, les femmes pout-tent devormement fais aux et modelle, les femmes pout-tent devormement fais aux et modelle, on les appels des steniserpures. Selecte touist MP), on les appels des steniserpures. Selecte touist MP),

on les appela des siennkerques. «Siecte de Louis III).
L'année suirante, Louis IXI eu ut une helle occasion de conquérir peut-être les Pays-Bas et la pais, Guil-alune s'aventura près de Loussia avec 50 000 hommes seulement. Louis était dans le voisinage avec plus de 100000; toute l'armée compaini qu'un grand coup allait être frappé, Guillaume écrivait îni-même qu'un mirricle seul pousait le sauver.

Ce mirade se fii, Lonis XIV déc'ara tout t'un coup qu'il n'estendain point liver basilie, qu'il envisqui une de sea armée en Allemagne et qu'il s'en retournait à Vernaille. - L'ancentoura nei d'ovespiré de voir mit à deux genous d'evant le roi et ne pat rien obtenir. Muse de Maistenon avail en vai net de d'empéder ce voyage; elle craiguait les abouxes; une sa lentendaire de la comparation de la comparation de la presente à leur s'aparation, ses lettres après le départ firera [la pas juscantes el leuropretent sur les plan presentes rasson d'Esta, de greerre et de gabire. L'efdats et timbe parsail le pupile. Les officies généraus. ne s'en pouvaient taire entre eux, et les officiers particuliers en parlaient tont haut avec une licence qui ne put être contenue. Les ennemis n'en pureut ni u'en voulurent conteuir leur surprise et leur joie. Tout ce qui revenait des ennemis n'était guère plus scandaleux que ce qui se disait dans les armées, dans les villes, à la cour même par des conctisans, ordinairement si aises de se retronver à Versailles, mais qui se faisaient honueur d'être honteux. . (Saint-Simou.)

De ce jour, Louis XIV ne reparat plus aux armées. Sa réputatieu en souffrit beancoup à l'étranger; de mordantes satires paraphrasèrent les vers fameux de Boilean :

Louis les animant du feu de son courage, Se plaint de sa grandenr qui l'attache au rivage.

Ce n'était ponrtant pas le courage personnel qui lui

manquait. Sa tenue au camp était convenable : point d'elan, point non plus de timidité : il s'exposait suffisamment. Au siège de Namur, si j'en crois Dangeau, des hommes furent blessés derrière lui.

## S 3. BATAILLE DE NEERWINGEN; QUERRE MARITIME; PAIN DE HYSWICK.

Les victoires de Fleurus et de Steinkerque avaien livré à Luxembourg le Hamaut et la province de Namur : il pénétra dans le Brabant méridional; mais il reucontra encore devant lui Guillaume III., fortement retranché au village de Neerwinden, entre Liége et Louvain (29 initlet 1693). . Les ennemis occupaient toutes les bauteurs, un village à droite et un autre village à gauche, dans lesquels ils s'étaient bien retranchés. Ils avaient fait aussi un long retranchement



jusqu'auprès d'un grand ravin à la droite. » Peu de journées furent plus meurtrières; Neerwinden, dont le curé réfugié dans le clocher vit « tout ce grand et long spectacle, » fut emporté à deux reprises par l'infanterie, qui, pour la première fois, chargea résolument à la baionnette, exemple que les régiments de Catinat suivirent deux mois après, à la Marsaille. Pendant quatre heures, notre cavalerie resta sous le feu plongeant de 80 pièces de canon, et Gnillaume, ne la voyant remuer que pour serrer les rangs à mesure que les files étaient emportées, s'écriait d'admiration et de depit : « O l'insolente nation! » Le comte de Salm, blessé et pris, mais comblé de soins, disait mieux ; « Quelle nation étes-vous? il u'y a point d'ennemis plus à craindre dans une bataille, ui de plus généreux amis après la victoire.

Il resta sur le champ de bataille de Neerwinden euviron 20 000 morts, dunt 12 000 du côté des alliés. On

pouvait peut-être, après ce succès, marcher sur Bruxelles et dicter la paix, on se conteuta d'assiéger et de prendre Charleroy; il est vrai que là nous tenions l'importante ligne de la Sambre, d'où une armée française domine les Pays-Bas et rend fort dangereuse toute tentative faite par l'ennemi contre la Flaudre ou l'Artois.

Cette victoire fut le dernier triomphe de Luxembourg, le tapissier de Notre-Dame, comme l'appelait le prince de Conti, à cause des nombreux drapeaux dont il avait décoré cette métropole. La campagne suivante ne fut marquée par aucun incident, et il mourut au mois de janvier 1 695. Son successeur, le duc de Villeroy, ne sut rien faire de considérable, avec une armée de plus de 80 000 hommes; il n'empêcha même pas le prince d'Orange de reprendre Namur, admirablement defendu par Boufflers, qui ne capitula qu'à la dernière extrémité et sortit avec les houneurs de la guerre (août 1695).

« Villeroy avait voulu livrer bataille, mais il avait

308 avec lui le duc du Maine, un des fils de Louis XIV et de Mme de Montespan, et qui recevant l'ordre d'attaquer avait voulu d'abord reconnaître, puis se confesser, apres mettre son aile en ordre qui y était depuis longtemps et qui pétillait d'entrer en action. Peudant tous ces delais l'occasion favorable échappa. Toute l'armée était indignée. Les étrangers raillerent M. du Maine.

Lonis XIV, à qui on cachait la lâcheté de ce lils qu'il affectionnait, finit par tont savoir, et cette nouvelle lni fit commettre une des rares violences personnelles de sa vie. Un valet en fut la victime. Il desservait et mit nn biscuit dans sa poche. Le roi qui l'avait vu, « dans l'instant oublie tonte sa dignité et sa caupe à la main qu'on venait de lui rendre avec son chapean, court sur



Bataille de Nerwinden (29 juillet 1693), (Page 307, col. 2).

ce valet qui ne s'attendait à rien moins, le frappe, l'injurie et lui casse sa canne sur le corps ; à la vérité, elle était de roseau et ne résista guère.... Une henre après, le roi rencontra le père de la Chaise : « Mon « pere, lui dit-il fort haut, j'ai bien battu un coquin et « lui ai cassé ma canne sur le dos; mais je ne crois · pas avoir offense Dieu. - Tout ce qui était là de spec-

tateurs tremblaient encore de ce qu'ils avaient vn et eutendu; la frayeur redoubla à cette reprise; les plus familiers hourdonnèrent contre ce valet, et le pauvre père fit semblant d'approuver eutre ses dents pour ne pas ir-

riter davantage et devant tont le monde. » (Saint-Simon.) La France cepeudant répara l'échec de Namur par la prise de Barceloue, après un siège mémorable. Tourrille avait vengé, en 1693, le désastre de la Honque par une victoire dans la baie de Lagos, près du cap Saint-Vincent. Les années suivantes, les grands armenents furent suspeudas pare que Saigneley était murt; mais des corsaires dont le nom est resté populaire, Jean Bart, Duguay-Trouin, Pointis, Nesmond, désolèrent le commerce des Anglais et des Hollandais.

Les seuls corsaires de Dunkerque vendirent dans cette guerre pour plus de 22 millions de livres de prises faites sur les Anglaiss et les Hollandais, et dans la suivante pour 30 millions. C'est plus de 160 millions de trancs d'aujuurd'hui que la ville gagua, mais c'est le double ou le triple que l'ennemi perdit.

Les allies, pour se venger, teutéreut des débarque-



Victoire de Lagos, près du cap Saint-Vincent, par Tourville (1493). (Page 309, col. 1.

ments sur uos côtes. Ils lancèrent contre Saint-Malo une naschine infernale qui aurait dériruit la ville si le vent ne l'eût détournée. C'était un bâtiment dout le premier pont était rempli de 20 milliers de pondrei dont le second contenist isix cents bundhes et le troisième cinquante l'arrils de toutes pièces d'artifices. Une longue moèche devait unettre le fou. Le bâtiment ful lancé, mais la mer était mauvaise, et la machine alla éclater sur un rocher. La terre en fut ébranlée à plusieurs lieues de distance. La ville trembla, mais elle fut sauvée. Le Havre, Dieppe. Calisi, Dunkerque furent aussi bumbardés- Vaines et ruineuses meuuces qui u'aboutirent « qu'à casser des vitres avec des guinées. » Dieppe seule en souffrit, Es Audrépape, le comte de Fontenac défendit bravement le Canada en prenant de tous côtés l'offensive, quoique la province n'est que onze à douze mille liabitants, et que les colonies anglaises eu eussent dix fois davantage. La baie d'Hudoson et l'ile de Terre-Neuve furent conquises.

Cependaut la guerre languissait; tout le monde était si épuisé qu'on avait peiue à nourrir les aruées. Uue tentative d'assassinat contre Guillaumo qui devait être suivie d'une invasiou française, ayant échoté, Louis proposa la paix. Clurles II était près de mourir, cette

fois pour tout de hon; il ne haissit pas d'enfants, et la succession d'Espagne allait enfa souvri. Il importait au roi de dissondre la coaltion euro-péenne avant e prand évéeneme. Il montru ne modération inaccoutumée; il détacha d'abord de la ligue le dac de Savoie (1699), ini rendit tontes ses villes, meine Pignerol, et lui proposa le mariage de sa fille avant le jeune duce de Bourgogne, filo de rand dauphit. La défection de Victor-Amélée décida les autres princes, et la pair, ties squ'es d'Ayus, près de la Hay.



Traité de Riswick (octobre (697). (Page 310, col. 2.)

octobre (197). Louis XIV reconnut Gnillanne III pour souverain légitime d'Augleterre et d'Irlande III pour souverain legitime d'Augleterre et d'Irlande III pour souveille conquêtes, dans les Pays-Eas, result le proposition de la company et de Servelouis, que les Espagnols no sembalem pas capables de défendre la vallet que les Espagnols no sembalem pas capables de défendre courte lui, I restitus la Lorrain, que le Facedre courte lui, I restitus la Lorrain, que le Facedre courte lui, I restitus la Lorrain, que le Facedre courte lui, I restitus la Lorrain, que la Facedre courte lui, I restitus la Lorrain, que la Faced.

occupiat militairement depuis soitaute nundes. Le turif de 1675, a noivertu por les Hallandais, vani été abloi de 1675, a noivertu por les Hallandais, vani été abloi au traité de Nimépus; le droit de cimpante cons par tounneau le fait en 1697; de sorte qu'aptrès voir été ruiné par les impôts durant la guerre, le pays l'était par les traités quand sensi la paix; étáti le complet ahandon de la politique commerciale de Golbert. Ces concessions, dent puelgues-unes codièrent léaexope à l'orqueil du grand roi, furent vivenneat blainées; mais Louis espérair réparer le parte de qu'edques villes.

par l'acquisition d'un empire. En Amérique, le traité lui laissait toute la baie d'Hudsou et la moitié de Terre-Neuve.

#### \$ 4. MARLY: SAINT-CYR.

Le roi, las de tant de guerres et parfois de sa graudeur, commençait à désirer le repos. Versailles le dérobait à son peuple, il voulut pouvoir se dérober aussi à sa uoblesse, et il chercha une seconde retraite. Dans nu gai vallon près de Saint-Germain, Marly s'éleva, simple maison de campagne d'abord, pnis prenant peu à peu l'empreinte de la majesté royale comme tout ce que construisait Louis XIV. Huit pavillons isolés, reliés par des berceaux de verdnre formaient une avenue spacieuse et fleurie au pavillou du monarque, bâti sur une émineuce. La grâce s'y mélait au faste. Louis venait presque chaque semaine y oublier ses soucis. Il y retrouvait encore l'image de sa puissauce, puisqu'il y avait tout créé comme à Versailles ; mais il ne souffrait pas qu'on y vint lui parler d'affaires. Il n'y admettait ni ambassadeur, ni étranger. Sa suite peu nombreuse et choisie, était logée dans les huit petits pavillons, richement meublés et pourvus de tout ce qui peut reudre la vie commode et agrés ble. Une familiarité relative régnait entre les hôtes de Marly. Le plaisir était la loi que le souverain imposait à ceux qu'il bonorait d'une invitation, loi quelquefois bien lourde, car il fallait s'amuser la, comme ailleurs il fallait obéir. Saint-Simon raconte que sa femme dut dauser plusieurs fois les yeux tout rouges au lendemain d'un deuil de famille. Un carnaval fut tellement animé que tout le moude salua avec recoupaissauce le mercredi des cendres comme un jour de délivrance. Le lendemain même de la mort de son frère, lo roi exigea. que les plaisirs continuassent et ordonna aux princesses de tarir leurs larmes. Néanmoins, malgré cette servitude, être ou n'être pas de Marly causait une joie on an désespoir chez les grands seigneurs. On sait la flatterie indigne de l'abbé de Polignac, que le roi trainait en vêtement léger dans les jardins malgré la pluie :

• Sire, disai-il, la pluie de Marly se monille point. -Une autre retraite; plus inaccessible encore, et particulaire à Mine de Maintenon, c'était Suint-Gyr, un convent de jumes filles simé derrière le pare de Versailles. Contented u pouvoir, Alme de Maintenon, tenuit peu à l'échat, et Versailles lisse pasti. Elle y suivait le roi ainsi qua à Marly, mais dans la crainte que le roi ue lui c'echappit, Jonissain-elle de quedepue insustitu de liberte, son phaint était d'aller s'unfermuer dans le couvent de Saint-Cyr, no Versailles et son Marly, sa crédion.

Mane de Brison avait en i faée de réunir quelques demosielles nobles, mais purres, et de veilles à teu cédiation. Mine de Maintenon l'avait equeuripe, et aldément. Jonis MV, (stap) éta services que cette institution porrais rendre aux familles nobles, dévêdaque la maion sersait agrandie et doiré. Mune de Maintenon se mit à la tête de l'occuré : elle chinit qu'in achetit vallon marcéageur de Saint-Gyr. Le marquisc de trison vandit voloniters le petit chiteau qu'il y possédait, et le conveut de Saint-Gyr. Le tatte receveir une nontresses colonie (1869). Le roi corrigea hi-mènes contres de la contre de la companie de la contre de la contre contre de la contre de la contre de la contre de la contre contre de la contre del la contre de la contre

 Je ne puis vous dire l'excès de l'agrément de cette nièce : c'est un rapport de la musique, des vers, des

jemes Bles dont les parents pronvaeral leur unblesse et leur paruveté. La paruveté se prouvait ficiliement, même duss les familles les plus riches, paisque le droit d'ainesse empéchai l'égal partige des biens. Les billes collettes au lieu d'épaser le couvent entrèrent à disciplien. On en sortait avec une det 3000 l'ires. On y recevait une éducation de la religion dominait assa doute, mais oil les arts et les lettres avaient leur part. Les dames professes ne faisaient pas même de voux perp'inclus.

Mine de Maintenou eccupità i Saint-Gyr un appartement de quatre puties pières un re-de-chansies, dans la première une ibiliotibre, la seconde menble pour salou, la troisibre contenat un lit, la quatrième formant cabinet: tel était le modeste logement de la femme qui passati pour la reine de France. Sur la terrasse, quatre grande tuese de pierre portaient des finnmes de pierre qui ne el étamien point droit au formant de la companie de la companie de la companie de commes inn vest violent les obte de pierre portaient de que syndre de froit aumor qui éch supair de courglacé, et voulait faire criere aux emportements passionnes d'une ain qui se sat tous ex vir que calculer.

Quand Mme de Maintenon résidait dans cette retraite paisible, Louis XIV venait souvent I'y voir, et il nous reste à ce sujet quelques billets écrits par lui qui montrent ses habitudes. « Je crois que je pourrai aller à complies à Saint-Cyr, si vous l'approuvez, et revenir avec your en nous promenant. En cas que your appronviez ma pensée, vous ferez trouver quelques dames pour reveuir avec nous, ot me manderez, en répouse de ce hillet, votre volouté pour que je m'y conforme, » (2 juillet 1698). - « J'ai changé de résolution pour ma journée : le beau temps qu'il fait m'empêche d'aller à Saint-Germain ; je remettrai ce voyage à demain. et pour aujourd'bui je diuerai au petit convert ; j'irai à la chasse et je me rendrai à la porte de Saint-Cyr, du côté du parc, où je ferai trainor mon grand carrosse. J'espère que vons m'y viendrez trouver avec telle compaguie qu'il vous plaira. Nous nous promènerons ensemble dans le parc; et nons n'irons point à Trianon. En revenaut demain de Saint-Germain, j'irai à Saint-Cyr, au salut, en habit décent et nous reviendrons eusemble. C'est là ce que je crois le mieux. Si vous voulez venir à la porte du jardiu, ce soir, ou que mon carrosse aille vous prendre dans la cour de Saint-Cyr, ordonnez et me le mandez. > 1703.

Mue de Maintenou avait introduit dans la maison le pordu el la poisi. Ella fainti l'ore par les genera lifte des schen de tragédie on des connédes. Mais il sentire la consecución de la confección de la confecci

chants, des personnes, si parfait et si complet qu'on n'y sonhaite rien; les filles qui font des rois et des personnages sont faites orprès. Lette fidèlite de l'histoire sainte donne du respect; tous les chants convenables aux paroles, qui sont tirées des Psaumes et mises dans le sujet, sont d'une beanté qu'on ne soutient nes sans larmes. Le roi vint vers nos olaces, et après

avoir tourné, il s'adressa à moi et me dit: « Madame, je suis assuré quevous avez été contente. » Moi, sans mi étonner, je répondis: « Sire, je suis charmée, ce que je sens est an-dessus des paroles. » Le roi me dit: « Hacine a bien de l'esprit. » Je lui dis: « Sire, il en a beaucoup; mais en vérité ces jeunes personnes en ont beaucoup aussi : elles entrent dans le suist



Saint-Cyr, d'après une ancienne gravure.

comme si elles n'avaient jamais fait autre chose. —
Ah'i pour cela, reprii-il, il est vrai.» Et puis Sa Majesté s'en alla, et me laissa l'objet de l'envie. Comme
il n'y avait quasi que moi de nonvelle venue, le roi
ent quelque plaisir de voir mes sincères admirations
sans bruit et sans éclat. M. le prince et Mine la princesse vincent me dire un moi : Mme de Maintenon

hose. — nn éclair ; elle s'en allait avec le roi : Je répondis à Sa Ma- tout, car j'étais en fortune. » (1689)

tout, car j'étais en fortune. » (1689) Si cette pièce charmait tant la cour, c'est qu'on se plaisait à y chercher des allusions. La disgrâce de Vasthi rappelait la chute de Mine de Montespan. Aman, l'orgueilleux Annan, c'était Louvois mort dis-

Les plus habiles courtisans devaient faire entendre un murmure flatteur lorsqu'Assuérus dit à Esther : Qui, vos moindres discours ont des grâces secrètes, Une noble pudeur à tout ce que vons faites

Donne un prix que n'ont point ni la pourpre ni l'or.

Je ne trouve qu'en vous je ne sais quelle grâce Qui me charme toujours et jamais ne me lasse. C'était par cette douceur que Mme de Maintenon

avait séduit Louis XIV. Sa beauté n'était plus celle de la jeune Esther, mais sa grâce ne s'était point flétrie et la marquise devait savoir bon gré à Racine de le lui avoir dit poétiquement. On s'apercoit donc que Louis vieillit : il est sous l'eu-

pire d'une femme. La marquise assiste aux conseils : elle tourne son rouet devant les ministres et lorsqu'une difficulté arrête les hommes d'État. Louis consulte la fileuse. Ne pouvant lui donner le nom de Majesté, il l'appelle Votre Solidité, Votre Baison, L'esprit de dévotion étroite domine la politique : il a amené la révocation de l'édit de Nantes ; il a précipité la France dans la guerre de la ligne d'Augsbourg; et lorsque la succession d'Espagne, attendue depuis si longtemps, s'onvre enfin . Louis se trouve affaibli comme son royaume; son esprit s'est rétréci sans que son ambition se soit restreinte, ses ressources ont diminué lorsque ses embarras se multiplient, et nous allons assister à une lutte dans laquelle la France manquera de périr.



Nadame de Naintenon assistant au conseil

# CHAPITRE LXIV. SUERRE DE LA SUCCESSION D'ESPACHE

### S 1. TRAITÉS DE PARTAGE; TESTAMENT DE CHARLES II; ORANDE LIGHE DE LA HAVE.



oms XIV avait raison de vouloir terminer à son profit la rivalité de la France et de la maison d'Autriche. Le malheur, c'est qu'il n'ait pas gardé ses forces au lien de les user dans la guerre de la ligue d'Augsbourg. L'Espagne ne ponvait sans

danger ponr nous, revenir à un prince autrichien, et puisqu'il lui fallait un souverain étranger, mienx valait que ce sonverain fût Français. . Le mouvement de retraite de l'Espagne avait com-

144

menci sons Charles-Quint lui-même. Il continua sons Philippe II. L'évacuation de l'Allemagne fut suivie de celle de la Hollande. Philippe II ruina sa marine en combattant l'Angleterre, ses finances en vonlant dompter la révolte des Pays-Bas et en excitant la guerre civile en France. Philippe III, gonverné par le duc de Lerme, acheva la ruine intérieure de l'Espagne par l'expulsion des Maures. Sous Philippe IV, ou plutôt sons le règne d'Olivarès, l'Espagne perdit la senle chose qui lui restait: son armée à Rocroy, à Lens, aux Dunes. La Hollande îni enleva le nord du

Brabani, de la Flandre et du Limboure, avecuse partie de l'Inde portuguise. La France lui prit l'Artois, le Roussillon ainsi que la partie la plus méridionale de la Flandre et du Flananti. L'Angleterre s'empars sur elle de Dunkerque et de la Jamaique. La monarchie elle-même tonha en pièces; les dis provinces des Pays-Bas voulsient s'ériger eu républi que en 1653; plus s'prium; l'en ryune de Naples se révolta en 1647; et la Gatalogne demeura en état d'insurrection junqu'à la paix des Pyréndes.

· L'Espagne ne semblait pas pouvoir descendre plus bas; mais son état fut plus déplorable encore sous Charles II que sous Philippe III. Elle manqua de marine, d'armées, d'argent. Le pays qui avait envoyé plus de cent vaisseaux à Lépante contre les Turcs et qui en avait rénni cent soixante-quinze, en 1588, contre l'Augleterre, se vit réduit à en emprunter quelques-uns à des navigateurs génois, pour son service du Nouveau-Monde. Après avoir eu des armées formidables sur tout le continent, il ne pouvait plus entretenir un effectif de vingt mille hommes. Avec les mines du Nouveau-Monde, il était obligé de recourir à des souscriptions pour se défendre on pour subsister. Il n'avait plus de commerce; ses manufactures de Séville et de Ségovie étaient en grande partie tomhées. Cent soixante-mille étrangers s'étaient emparés de toutes les affaires. Ils affermaient les seigneuries, les évêchés, les revenus des emplois; ils recevaient soixante-dix-sent millions de quatre-vingt-cinq qui venaient annuellement d'Amérique, et y envoyaient cinquante millions des cinquante-quatre de denrées et de marchandises qui lui étaient nécessaires. L'agriculture était anéantie par la main-morte des terres du clergé, par les majorats des hiens de la nohlesse, par les dévastations des troupeaux (la mesta) et par l'indolence nationale. La population, qui s'était élevée à vingt millions sous les Arabes, et qui depuis est montée à quartorze, était alors descen-due à six.

« L'intelligence Immaine était comprimée par l'intelligence la maine était comprimée par l'intelligence qui avait en dans Gervanles le plus original des génies, dans Loper de Vega et Calidero les plus féconds des auteurs dramatupes, qui avait produit quelques historiens et beaucoup de casites, l'Espagne n'avait pris acueun part au mouvement de l'intelligence de l'int

« La mort avait pénétré partout : dans la nation par la ruine de ses libertés; dans le gouvernement par la destruction de sa marine, de ses armées, de ses finances; dans la propriété par la cessation du travail. les substitutions et la main-morte; dans la population par l'inaction et la pauvreté. Elle atteignit aussi la dynastie par l'impuissance. Ce qui finit les nations perd les rois: les princes qui éteignent un pays travaillent donc à l'épuisement de leur race. Jamais la décadence d'une famille n'a été plus marquée qu'en Espagne. A mesure que l'action diminue ponr la royauté, les facultés royales s'amoindrissent. Charles-Quint avait été général et roi; Philippe II n'avait été que roi, Philippe III et Philippe IV n'avaient pas même été rois. Charles II ne fut pas même homme. Sorti infirme d'un sang appauvri et d'une race dégénérée, ne pouvant point se passer du sein de sa nonrrice, ni marcher ni parler avani l'âge de cinq ans, non-seudement il ne set pas régner, mais il ne pru même se reproduire. La dynastie passa de l'incapacité Al'impuissance, et il ne resta plus à l'Espagne que sa loi de succession pour la tierre de son amentissement. Il faliait que le continent vint de nouveau à son adei et que l'esprit europère, s'y introduissant à la suite l'autre de l'esprit europère, s'y introduissant à la suite l'immediaité perinnostaire de les de la renace due rismonaire de de siai rescombé. Cest de la France que vinerent sa dynastie et sa régénération. » (Mignet.)

Charles II languit encore trois années après la paix de Ryswyck. Il mourut enfin (novembre 1700). Mais de son vivant même, des négociations s'étaient engagées sur le partage de sa succession. Les deux maisons de France et d'Antriche, alliées depuis un siècle par des mariages à celle d'Espagne, y prétendaient l'une et l'autre. Lous XIV et l'empereur Léopold, tous deux fils d'une infante d'Espagne, avaient tous deux aussi épousé une infante. Mais Anne d'Autriche et Marie-Thérèse, entrées dans la maison de France, étaient les alnées de Marie-Anne et de Marguerite-Thérèse, entrées dans la maison d'Autriche, Les fils et les petits-fils de Louis XIV avaient donc des droits supérieurs à cenx de Léopold, fils de Marie-Anne, et à ceux du prince électoral de Bavière, petit-fils de Marguerite-Thérèse. Léopold objectait la renonciation de Marie-Thérèse. Mais les Cortès espagnoles n'avaient point été appelées à la sanctionner; elle était nulle à un autre point de vue, la dot de l'infante n'ayant pas été payée et Mazarin ayant eu bien soin de subordon-

ner la renonciation au payement de la dot. Que Louis XIV ou Léopold régnât à Madrid, les puissances maritimes n'en voyaient pas moins l'équilibre de l'Europe détruit. Alors Guillaume III proposa an cabinet de Versailles de partager à l'avance cette succession, qui n'était pas encore ouverte. Il y ent deux traités signés à la Have. Le premier (1698) assignait la monarchie espagnole à un prince de Bavière, le Milanais à l'archiduc Charles, second fils de l'Empereur; les Deux-Siciles, quelques ports toscans et le Guipuscoa au grand Dauphin. C'étaient des avantages dérisoires ou dangereux. La maison royale y gaguait une couronne, mais la Fraoce eût été certainement entrainée, après cette acquisition, à conrir encore les aventures au delà des monts. Un second traité, après la murt du prince électoral de Bavière, donna l'Espague à l'archiduc, et n'augmenta la part de la France que de la Lorraine, province qui, au premier coup de canon, était en notre ponvoir (1700). Ce n'était pas nne compensation au danger de voir nn Autrichien regner à Bruxelles et à Madrid.

Ce qui edi rondu ces avantages moins derisoires, cetà été le succiol den éfecciations entreprises à la suite de ces tratés. Louis XIV demandait au duc de Lorraise d'échanger son duché contre le Milanais, et au duc de Savois, la Savoie et le Périnont contre les Benn-Scilies. Obtaines III sessentait ne eque de la commenta del commenta de la commenta de la commenta del commenta de la commenta del commenta del commenta de la commenta de la commenta del commenta de

Ces traités, mauvais pour la France, furent heureusement inntiles. Le roi moribond avait été profondement irrité de ce démembrement de la monarchie, proposé de son vivant et sans le consulter. Pour main senir l'inségraté de ses États, il fallait tout donner à la France ou à l'Autriche. L'Autriche fut mal servie par son ambassadeur à Madrid; la France le fit bien par le marquie d'Hencourt, son maintre auprès de Charles II; et ce prince appela au trion, par son derient de la companie de la c

Louis XIV devait-il accepter le testament, ou s'en tenir au dernier traité de la Haye? Un conseil extraordinaire fut assemblé; quatre personnes seulement y

assistreat avec le roi : le Dusphin, le duce de Bauvilliurs, gouverneur des enfants de France, le chanceliurs
de Ponchartrain et le marquis de Torcy, ministre
de Ponchartrain et le marquis de Torcy, ministre
des affaires étrappères. Celliu-i data un neveu des
trains de la companyament de molleur mopen de
tromper les cours, c'est de dire teujonrs la vérité .
Les avis fureur paraqés; miss Torvy fii remarquer
avec raison que le refus de la Prance ferait passer
avec raison que le refus de la Prance ferait passer
avec raison que le refus de la Prance ferait passer
avec raison que le refus de la Prance ferait passer
avec raison que le refus de la Prance ferait passer
avec raison que le refus de la Prance ferait passer
avec raison que le refus de la Prance ferait passer
avec raison que de avandages illus paragents de la companyament
portance, que d'aillours l'empereur ne l'accepterait
pas, et qu'ou aurant la guerre, quelque décision qu'ou
pas, et qu'ou aurant la guerre, qu'ellepre décision qu'ou
pas, et qu'ou aurant la guerre, qu'ellepre décision qu'ou



Louis XIV présents te duc d'Anjon à la cour comme roi d'Espagne (16 novembre 1700). (Page 315, col. 1.)

prils. Mieux was la faire, a jouta-t-il, pour le tost, que pour une parise. Jesois XIV demears silencies, et pendant trois jours on ignors as résolution. Il l'annonque enfen en ces termes au due d'Anjou : Monsieur, le roi d'Eyapagne vous a fait rei. Les grands vous demandrest, les peuples cous sonhaient, et moi j'y connens. Songez seulement que rous étes prince de France ; al lle présente nassiré à acour en dihant : «Messieur, voilà le roi d'Eyapagne. » (16 norembre 1700.) Quelques sonnaires après, Philippe V partait 1700.) Quelques sonnaires après, Philippe V partait

f. Quant au mot : il n'y a plus de Pyrénies, en voici l'histoire. L'aminassalaur d'Espagne dit es paroies, rapportes par Dangeau : Le voyage derient aisé, et présentement les Pyrènies sont fondues, « qua le Mercare du lendemant traduiel en cous-et : « Quella joie! di n'y a plus de Pyrénées, ellea sont aidmées et tous se aomais plus qu'uo. »

pour Madrid. «Ainsi, dit Saint-Simon, le dix-huitième siècle s'onvrait, pour la maison de France, par un comble de gloire et de prospérités inouïes. »

Alors, commo arjund'uni, la France avait dem grands intérits. La permier, éest que l'Espagne lui soit amie, ain qu'assartée de la paix are na feontière du aut, éello sett litre de porter, an locain, noteta ses conditions de la partie de la principa de la condition de la

Le second hut était plus difficile à atteindre, car ni

l'Angleterre ni la Hollande ne voulaient voir les Français aux bonches de l'Escaut. Pour y arriver, il fallait beancoup de ménagements et de prudence. Le roi, malheurensement, démasqua trop vite ses desseins et brava l'Europe comme à plaisir. Malgré les clanses formelles du testament de Charles II, il n'exigea pas que Philippe V renonçât au trône de France; et, par des lettres patentes données en décembre 1700, il lui conserva son rang d'hérédité, entre le duc de Bourgogne et le duc de Berry : c'était rendre possible la réunion des denx monarchies, et montrer au monde effrayé la France et l'Espagne gonvernées un jour par le même roi, ce qui n'eut été bon ni pour l'une ni pour l'autre, et moins encore pour l'Europe. Un peu plus tard, il chassa les Hollandais des places qu'ils occupaient dans les Pays-Bas, en vertn du traité de Ryswyk, et les y remplaca par des garnisons françaises. Enfin. à la mort de Jacques II, il continua au prince de Galles, son fils, le titre de roi d'Angleterre, d'Écosse et d'Irlande, malgré les avis de tous ses ministres. Cette insulte faite an peuple anglais et à Guillaume III rendit la guerro inévitable. Guillaume assistait à nn grand diner en Hollande quand on vint lui apprendre la reconnaissance de Jacques III. Il ne répondit rien, enfonca son chapeau sur ses yeux pour cacher sa colère et ne parla plus : mais il envoya immédiatement l'ordre de renvoyer de Londres l'ambassadeur français.

Une troisième coalition se forma : ce fut la grande



Le duc d'Anjou prenant congé de son grand père. (l'age 315, col. 1.)

lique de la Haye (septembre 1701), où entrèrent l'Augleterre, la Hollande, l'Autriche, l'Empire, et un peu plus tard le Portugal, devenn l'ennemi de la France, depuis qu'un prince français était roi d'Espagne, depuis aussi que nos ports avaient été fermés à ses pro-duits. Il ne resta d'autres alliés à Louis XIV, dans toute l'Europe, que l'électeur de Bavière, à qui les l'ays-Bas étaient secrètement promis, et les ducs de Modène et de Savoie, qui changeront bientot de parti. L'Espagne était avec nous, mais n'avait ni soldats, ni argent, ni vaisseaux ; « c'était un corps sans âme, dit Torcy, que la France devait alimenter et soutenir à ses dépens. » Guillaume III vit à peine commencer cette guerre.

Usé avant l'âge par les travaux et les affaires, il fit une chute qui précipita sa fin, et mourut le 19 mars 1702. Mais sa politique lui survecut, parce qu'elle était nationale. Sous sa belle-sœur, Anne Stuart, protes tante, quoique fille de Jacques II, l'Angleterre continua à défendre ses libertés politiques et religieuses menacées par le roi que Lonis XIV voulait lui imposer. et sa fortune commerciale menacée par l'empire de la maison de Bourbon sur tant d'États et sur tant de mers.

Trois bommes que lenr baine contre la France a rendus célèbres, Heinsius, Marlborough et le prince Eugene, remplacerent par leur étroite union le chef que la ligue venait de perdre.

Churchill, duc de Marlhorough, avait reçu bien peu

d'éducation « Il était, dit lord Chesterfield, remarquablement ignorant, n'ayant jamais su bien écrire ni même lire correctement en anglais. » Mais il se distingua anx siéçes de Nimégue et de Maestricht, et apprit en voyant faire Turenne l'art de vaincre. Son mariage avec Sarah Jestinings, favorite de la princesse Anne, seconde fille du dec d'york, lui fraya le che-

min des honneurs. Le dne d'York, devena roi sous il e nom de Jacques II, 'é attacha Churchill, le nomma baron, l'envoya réprimer la révolte da dne de Montmouth et l'éleva au grade de major-général, ce qui n'empécha pas Churchill d'étre un des premiers à se tourner contre son bienfaiteur. Sa trabison lui valul les titres de lieutenant gérafuel et de coute de Mari-



Bataille dans Crémone. (Page 319, col. 1.)

borough. Il guerroya en Irlande contre les Jacobites, en Flandre contre les Français, et s'attachait les soldats par ses attentions pour leur bien être. Mais le occur cher lui ne répondait pas à l'esprit. Il est demeuré le type de la corruption et de la cupitifé. L'avénement de la reine Anno venait de faire de lui un des plus importants personnaexes de l'Aucletern. Il

dirigeait la reine par sa femme, le parlement par ses amis, le ministère par son gendre Sunderland, secrétaire d'État de la guerre, et par le grand trésorier Godolphin, beau-père d'une de ses filles.

Le prince Eugene, né en France, vers 1663, d'un comte de Soissons et d'une nièce de Mazarin, cette Olympe Mancini que Louis XIV avait un moment distinguée, appartenait à la maison de Savoie. Destiné à la carrière ecclésiastique, il préféra le métier des armes; et, à dix-nenf ans, demanda un régiment à Lonis XIV, qui refusa de faira un colonel de l'abbé ue Savoic. . Ne trouvez vous pas que j'aie fait là une grande perta, « dit Louis XIV en apprenant que l'abbé de Savoje le quittait. L'Autriche l'accueillit mieux et l'envoya combattre en Italie contre Catinat. Après la paix de Ryswyk, il fit tête anx Tnrcs, qui avaient envahi la Hongrie, et remporta sur eux, à Zenta, une victoire signalée qui le plaça, dans l'opinion des contemporains, à côté du sauveur de Vienne, l'illustre Sobieski (1697). Nommé alors président du conseil de la guerre, préparant comme ministre les expéditions qu'il devait faire comme général, il eut une influence décisive sur les événements qui vont suivre. Par sa bonne entente avec Marlborough, il allait donner à la coalition enropéenne ce qui lui avait toujonrs manqué, l'union.

Le lien entre Marlhorough et Eugene, entre l'Angleterre et l'Autriche, évinit Hinnius, le grand pensionnaire de Hollande, qui portait à Loni XIV une hanie implacable. Republiciain austere, il ne voulait aucun faste dans sa maison. « Son domestique, dit Torey, composé d'un serciaire, d'un cocher, d'un laquais, à l'indiquait pas le crédit d'un premier ministre. » Uils les trois bommes qui voud d'argier avec un redou-

table accord l'Europe contre la France.

Pour triompher de tels adversaires, il eut fallu à

la France les grands hommes de la génération précedente. Mais Louis les avait usés, et il n'en était pas né dans l'atmosphère alourdie de Versailles, qui pussent les remplacer. Ainsi qu'une terre qui a trop produit, la Prance commençait à s'épuiser, les soldats allaient lui manquer, comme les généraux et les ministres. L'incapable Chamillart succombait sous le donble fardean des finances et de la guerre, que s'étaient partagees Colbert et Lonvois. « C'était nn grand homme (Saint-Simon vent dire ici, un homme grand), qui marchait en dandinant, et dont la physionnuie ouverte ne disait mot que de la douceur et de la bouté, et tenait parfaitement parole. Conseiller au Parlement, il était sage, appliqué, peu éclairé, et il aima toujours la bonne compaguie. Il aimait le jeu, et jouait bien. Cela l'initia un peo hors de sa robe; mais sa fortune fut d'exceller au billard. Mis dans la partie du roi, il était le plus fort. Sa capacité était nulle. Le rare est que le grand ressort de la tendre affection du roi pour lui était cette incapacité même. Il J'avouait an roi h chaque pas, et le roi se complaisait à le diriger et à l'instruire. » (Saint-Simon.)

Lois, es effet, nontrait recore beaucoup d'activité, arréait les plans, et a rejéglit l'évécation di
fond de son cabinet. Mais ce fut un aster mal. Duns
ceue vir etrirés, il no connaissité plas à i.ben les
bommes et les chosas. « Ess génégaix, di Voltaire,
férent génés par des ordres précis, comme des unbaissadeurs qui no devaient pas s'écatre de lears instructions. Si le général voulait faire quelque grande sotteprise, il fallait qu'il es demandét la permission par un
courière, qui troustat à son retour, ou l'ovession manquée, on le général blotta. « Dependeur qu'equis-sens
Benfliers, Vendeure, méritaient plus de confiance et plas de liberté. Il est veni que les Villeroi, les Tallard, les Marin, les le Perullade avient besoin de considar. et de guides; mais ce ne fut pas en tenant ces généraux à la lisière qu'on les empécha d'infliger à nos armes d'irréparables désastres.

§ 2. PRIEDLINGEN; SPIRE; BOCHSTEDT; LES CAMISARDS.

Dans la pensée de Louis XIV, la guerre devait être défensive sur tons les points, excepté en Allemagne, on l'électeur de Bavière appelait les Français. Bouffiers fint envoyé aux Pays-Bas pour tenir tête là Marlhorouph, qui commanduit l'armée anglo-hatuse; Catinat en Italie, pour fermer l'entrée du Milanais au prince Eugène et aux impériaux; Villars en Allemagne, pour

se joindre à l'électeur et marcher sur Vienne.

Pondant trois années (1701 à 1704) les anceles se balancierent. Aux Pays-Bas, Marlborough força, en 1702, le passage de la frontière, malgré Boufflers, qui, ayant affaire à deux armées, ne sut pas manœavere entre celles et abandonna eans combal les places de la Meuse jusqu'à Namur; du moius il sanua Anvers l'année suivante par se vicciore d'Eckersen sur les Hollandais.

vanie par le viceire de circules une sei nommen.

En Italie, le perince Engelon trompa de mética CairEn Italie, le perince Engelon trompa de mética Cairtralu pent-étre par quelques officiers espaçuels, ne
l'empécha pas de dévocheré en Italie, Diagnes menaçtonne la ligue de l'Adige et franchit or florre san résitance à Castelladie, dans la plaine, Inadis que Cairant
l'attendait à Rivoli, dans les monisques. Il força, au
comita de Carpi (piullet), le passage du cantil Blaue,
où Cătinat entipu monor l'arriler, et le maréchal, trouble par des manecures assais hardies que avantais, se
ble par des manecures assais hardies que avantais, es
con l'edities de donne son arricle A Villerie.

Catinat était, nous l'avons dis, la valaur el l'indegrité nomes, Après Senfe, où il avait été grièrement blessé, Condé lui avait éerit : Personne ne prend plus que moi d'indérêt à votre bleurare; ji a si par de goa comme vous, qu'uc perd trop quand on les perd. » Ce n'avait été qu'après la vyicior de la Marsaille qu'il avait obleeu le bittos de marichal. Au retour, le roi après l'avoir entreten longuement avait fait par lui dine : « C'est avez parfer de mes diarres; comment de Votre Migrael. — Voils, avait repris le roig en se tourant vers les courfassas, le seul bonune de mon reyaume qui in sit tenu un pareil langue. »

Gainnt, claine, réflecht et l'ami de ses soldats, avait reçu d'eau le surmoule de prie fermé. Se réputation unitities a peut-étre et surfaire, la bouit de son caracter au le point été il consenti, parie autre predu nois de l'amine de l'amine

ceste returus a Samit-trauen, aux portes ce Paral.
Villeroi, protegé de Mme de Maintenon, était un
bon courtisan, mais un détestable général. « La supprise fut donc complète, et quoique ce choix fut peu
approuvé, le génie contrisan se déborda en compliments et en louanges. Mais un mot du maréchai de
Duras lui sonan mal aux orelles. Célnici, en niein

souper, devant le roi, après avoir écouté « le hourdon des applaudissements, » se tourne hrusquement au maréchal de Villeroi et lui prenant lo hras : « Monsieur le maréchal, lui dit-il tout hant, tout le monde vous « fait des compliments d'allor en Italie, moi j'attends à « votre retonr à vous faire les miens. » Le roi ne sourcilla pas. » (Saint-Simon.)

Dès son arrivée, le maréchal voulnt preudre l'offeusive. Catinat, faisait des objections : « Je n'ai pas qualité d'être circonspect, » répondit Villeroi. Cette impertinence fut bien vite punie. Il repassa l'Oglio, espérant surprendre les Impériaux à Chiari que le duc de Savoie avertissait de tous nos mouvements. Surpris lni-même, il fut battu (soptembre 1701). Cependant l'ennemi ne pouvait s'avancer plus loin tant qu'il n'anrait pas la forte ville de Mantouo. Villeroi laissa le comte de Tessé y faire une très-helle défense, et prit ses quartiers d'hiver dans Crémone. Un jour qu'il

y dormait en pleine sécnrité, il est réveillé par des décharges précipitées; il se lève à la hâte, sort de son logis et tombe dans un escadron d'Autrichiens. C'était Eugène qui, au cœur de l'hivor, avait tenté un coup de main sur Crémone. Il aurait réussi sans le zèle matinal d'un colonel.

« Le chevalier d'Entragues devait faire ce jourlà, dans la ville, une revue du régiment des vaisseaux dont il était colonel; et déià les soldats s'assemblaient à quatre heures du matin, à une extrémité de la ville, précisément dans le temps que le prince Engèno entrait par l'antre. D'Entragues commence à courir les rues avec ses soldats. Il résiste aux Allemands qu'il rencontre. Il doune le temps au reste de la garnison d'accourir.

Les officiers, les suldats, pêle-mêle, les uns mal ar- [ més, les autres presque nns, sans commandement, sans ordre, remplissent les rues, les places publiques. On combat en confusion, on se retranche de rue en rue, de place en place. Deux régiments irlandais, qui faisaient partie de la garnison, arrêtent les efforts des Impériaux. Jamais ville n'avait été surprise avec plus de sagesse, ni défendue avec tant de valeur. La garnison était d'environ cinq mille hommes. Le prince Engène n'en avait pas encore introduit plus de quatre millo. Un gros détachement de son armée devait arriver par le pont du Pô : les mesures étaient bien prises. Un autre hasard les déranges toutes. Ce pont du Pô, mal gardé par environ cent soldats français, devait d'ahord être saisi par les cuirassiers allemands, qui, dans l'instant que le prince Eugène entra dans la ville, furent commandés pour aller s'en emparer. Il fallait, pour cet effet, qu'étant entrés par la porte da midi, ils sortissent sar-le-champ de Crémono

du côté du nord, par la porte du Pô, et qu'ils conrussent au pont. Ils y allaient; le guide qui les conduisait est tue d'un coup de fusil tire d'une fenêtre ; les cuirassiers prennent une rue pour une antro : ils allongent leur chemin. Dans ce petit intervalle de temps. les Irlandais se jettent à la porte du Pô; ils combattent et repousseut les cuirassiers : le marquis de Praslin profite du momeut, il fait couper le pont; alors le secours que le prince Eugène attendait ne neut arriver. et la ville est sauvée (Siècle de Louis XIV). »

Ou envoya on Italie, pour remplacer Villeroi, le duc de Veudôme. C'était un singulier général que ce petitfils do Henri IV, qui ne se levait souvent qu'à quatre heures de l'après midi. « Il était d'une taille ordinaire, un peu gros, mais vigoureux, fort et alerte; beaucoup d'esprit naturel qu'il n'avait jamais cultivé; surtout admirable courtisan, et qui sut tirer avantage jusque do ses plus grands vices. Sa paresse était à nu point qui ne

se pout concevoir. Il a penséctre enlevé plus d'une

fois ponr s'être opiniatré dans un logement plus commode, mais trop éloigné, et risqué les succès de ses campagnes, donné mêmo des avantages considérables à l'ennemi pour ne se pouvoir résoudre à quitter nn camp où il se tronvait loré à son aise. » Sa malpropreté était provorbiale. Nons n'osons en reproduire les détails. L'bistoire d'ailleurs ne doit se faire le valet de chambre de personne, encore moins de Vendôme, qui recevait les ambassadeurs sur sa chaise percée. « Lessots, dit Saint-Simon, no le trouvaient point sale, mais simple. . Soit, mais qui pouvait le tronver simple dans ses débanches et dans ses vices? Vendûme fut quolquefuis grand général, mais il fut



toujours un des persounages les plus immoraux d'une époque peu morale.

Sur le champ de bataille, il retronvait ce coup d'œil, cette vivacité, ce feu qui rappelaient Luxembourg et Condé : souvent surpris, jamais battu, il fit pendant deux années une guerre heureuse contre les Impériaux : il les forca d'abord de se replier derrière le Mincio, ce qui délivra Mantoue; puis, par nne marche rapide, il alla onlever, sur la rive druite du Pô, leurs magasins à Luzzara (1702).

Il put alors s'approcher du Tyrol. Mais à ce moment les sourdes trahisons du duc de Savoie se changèrent en une défection onverte, les Bourhons ayant refusé, bien mal à propos, de lui céder le Milanais en échange de la Savoie (1703). Il fallut que Vendôme se tonrnât contre lui pour assurer ses communications avec la France. Il s'empara de la plus grande partie du Piémont, il menaca Turin ; mais il ne menacait plus l'Autriche.

Même succès en Allemagne. Catinat, appelé sur le Rhin, n'y avait pas rétabli sa réputation compromise en Italie. Il avait laissé le prince de Bade passer le fleuve, prendre Landan, qui avait supporté quatre-vingt-quatre jours de tranckée ouverte, Weissembonrg et Haguenau. Une diversion de l'électeur de Bavière rappela les Impériaux en Allemagne. Catinat, pressé de les y suivre, ne l'osa; mais un de ses lieutenants, Villars, le fit.

Villars, né à Monlins en 1653, montra dès sa jeunesse une bravoure folle. A Maestricht il repoussait une charge à la tête de quelques gendarmes : . Qui donc commande ces gendarmes? » demande Louis XIV : . C'est Villars, » lui répondit-on. « Il semble, reprit



le roi, dès qu'on tire en quelque endroit, que ce petit garçon sorte de terre pour s'y trouver. » A Sénef, on aperçoit un grand mouvement dans l'armée ennemie. « Ils fuient, » crie l'état-major de Condé. « Non, dit Villars, ils changent de front. - Jeune homme, reprend le prince, qui vous en a tant appris; vous avez raison, . Au siège de Kehl (1678), il monte à l'assaut | Louis XIV la permission d'aller en Flandre se faire

couvert d'un habit étincelant de broderies d'or. Ambassadeur à Munich, il n'avait pas quitté l'Allemagne, quand éclata la guerre de la ligue d'Augsbourg. Il s'échappa, traversa la Suisse au galop, tomba dans le fossé de Bâle, qui ne voulait pas lui ouvrir ses portes, et arriva tout meurtri à Paris, où il demanda à



145

m - A

or set to biograph

casser la tête ou gagner un commandement. Ce commandement, il ne l'obtint que pendant la guerre de la succession

Il attaupu le prince de Bale dans la fort't Noire, près de Prédiquen, et agas son lation de marchal sur le c'aump de bataille (exishe 1672). » Jei eusendu dire pius d'une fois au marchal de Vallen, que la bataille (exishe 1672). » Jei eusendu dire pius d'une fois au marchal de Vallen, que la bataille fasterie, une vuix cria : » Nons sommes couplet : de entre d'existe d'une verification de la complexité de l'action de l'a

L'an d'après il repoussa le prince de Bade sur les lignes de Stolhoffen, laissa Tallard pour l'y surveiller et alla, par des marches savantes, rejoindre l'électeur de Bavière, qui venait de son côté de battre les Autrichiens (mai 1703). Le chemin de Vieune était onvert; Villars vonlait y courir et donner le main aux Hongrois révoltés; le prince Eugène avous plus tard que, si l'armée eût marché en avant, la paix était faite, et glorieusement pour la France. Mais l'électeur, priuce fantasque, irrésolu, plus occupé de ses plaisirs que de ses affaires, tentait et abandonnait tour à tour les plus grandes choses pour les motifs les plus frivoles : il cédait tour à tour à sa femme dévouce à l'Autriche, à ses favoris, à ses maîtresses, qui le ponssaient suivant leur intérêt. Il avait d'énormes dettes de jeu envers son général et ses ministres, et ceux-ci désiraient prolonger la lutte, dans l'espoir de se faire payer sur les contributions. On rejeta donc le plan de Villars, qui terminait la guerre d'un senl coup. On adopta une aotre manœuvre, tentée plus tard par Moreau et Bonaparte. Les Frauco-Bavarois entrerent dans Insprück et s'avancèreut dans le Tyrol, pendant que Vendôme bombardait Treute. Les deux armées alfaient se tendre la main par-dessus les Alpes.

La défection du duc de Savoie arrêta Vendôme ; le Tyrol se souleva, et denx armées impériales menaçant Munich, forcerent l'électour et Villars à abandonner Insprück. Les Franco-Bavarois allaient être enveloppés par le prince de Bade et le comte de Styrum. - 11 faut les prévenir, dit Villars, et touber d'ahord sur Styrum. . L'électeur temporisait, voulait couférer avec ses généraux et ses ministres : « C'est moi qui suis votre ministre et votre général, lui répliquait Villars. Si Votre Altesse ne veut pas saisir l'occasion avec ses Bavarois, je vais combattre avec les Français. » Et aussitot il donne ordre pour l'attaque. L'électeur fut obligé de combattre malgré lui. C'était dans les plaines d'Hochstedt, auprès de Donauwerth. La victoire fat complète et pen menrtrière pour les vainqueurs. Le réseau des armées ennemies était rompu, Le chemin de Vienne était eocore ouvert, mais Villars, contrarié sans cesse dans ses plans, et voyant se perdre les fruits de sa victoire, demande son

Deux mois plus tard, les Impériaux éprouvaient eocore auprès de Spire une sanglante défaite qui rendit Landau à la France. Le vainqueur était Tallard. Il écrivit an roi : « Sire, votre armée a pris plus d'étendards et de drapeaux qu'elle n'a perdu de simples soldats. « Ce fut l'action de toute la guerre où la baionnette fit le plus de carnage.

Cette victoire fut le terme des succès de la France. obligée en même temps de soutenir une guerre acharnée au dehors et d'étousser au dedans une révolte dangereuse, celle des protestants des Cévennes, les camisards. Sous le coup de la persécution les protestants avaient retrouvé l'exaltation et le sombre fanatisme que la persécution donne toujours. Une nuit d'été, le 24 joillet 1702, deux cents hommes couverts de chemises blanches (d'où leur nom de camisards) fundent snr le bourg de Pont-de-Monvert, égorgent l'abbé du Chayle, archiprêtre des Cévennes, et commettent les plos grands excès. A ce signal les prétendus convertis jettent le masque et toute la montagne se trouve peuplée de protestants. L'intendant du Languedoc, Bàville, combattit ce mouvement avec une cruauté qui ne fit qu'accroitre le nombre et l'audace des camisards : l'ordre se mit dans les bandes; un général les commandait. Ce général était uu garçon houlanger de Ribaute, près d'Anduze (Gard), à peine âgé de vingtans, d'nne figure douce et gracieuse, meis furt malgré sa petite taille, et dont les larges épaules, le cou puissant contrastaient avec la délicatesse d'un visage imberbe. Il se nommait Jean Cavalier. Chaque junr, lorsqu'il revenait de l'école catholique où la loi le forçait d'aller, le jenne homme recevait de sa mère l'instruction protestante. Obligé de se cacher, il se réfugia à Genève. Là il apprend l'arrestation de son père et de sa mère comme complices de sa fuite; il accourt en France, retrouve ses parents libres, mais enchaînés par une promesse de suivre les pratiques cathuliques. Il les convertit à son exaltation, et, à la nouvelle du massacre de Pont-de-Munvert, prend les armes. Sa bravoure le purte bientôt au premicr rang. Ses exploits relèvent le courage des réformés, et alors cumoence une guerre de partisans, favorisée par la nature accidentée du pays, et où s'engloutirent bon nombre de régiments qui eussent été mieux employés sur le Rhin. Le pape Clément IX, sur les instances de Louis XIV.

remarche courte las camiesto. In predication of true crusiade (build out "mai 1703, Barris por la strerus, ils acceptivat les secours de l'Augeleurre et de la Stoule, qui s'empressierent domerris quorret dis la Stoule, qui s'empressierent domerris quorret de vanues un narvichal, Montrevel, qui, digne compagnon de Tinendant Barille, essaya de domper la rivolte par la terreur. Montrevel surproud un jour des protestants seembles dans un montili prés de Nisses et cerpis de seembles de la montili prés de Nisses et cerpis de te régietent dans les flammes, avec leurs haiounettes, les malheurens qui voulient s'échaper. Les canaisards ne faissient jas devantage grées aux sodats. La verif ser primaine starce. Jamais accum parti de verif ser primaine starce. Jamais accum parti de verif ser primaine starce. Jamais accum parti de

Villar, envoyé dans les Gérennes à son redour d'Allemaçue, pri à cour de rament e ces hommes eanapérès. Ce sont, disait-il, des Français, très-braves et très-forts, trois qualifet à considérer. Il usa de rigouer contre cost qui s'obtinièreut a conslature d'indulgeance pour ceux qui se fivent à sa parole. Il gaçna Cavalier, et une campapre rélabili à peu prise la pair dans ces provinces. Mais cent mille personnes avaient peri dans cette horrible guerre, e peudant ce temps peri dans cette horrible guerre, e peudant ce temps

Marsin perdait l'Allemagne.

grant la C

#### § 3. BLENHEIM; BANKLLIES ET TURIN; PERTS DE L'ALLEMAONS, DE L'ITALIE, OS L'ESPAONS.

Les ennemis avaient détarbé de notre alliance le duc de Savoie et le roi de Portugal. Ils vont maintenant essayer d'écraser notre dernier allié l'électeur de Bavière. Ce prince, aidé de Marsin, venait de prendre passauet mençant Vienne (janvier 170+); Maliborough et Engène conçoivent un plan babile et hardi pour sauver l'Autriche et nous chasser de la vallée du Danube.

L'un quitte l'Italie, où le dur de Savoie occupe Vendôme; l'autre accourt de Flandre, où Villeroi ne sait pas le retenir, et ils se réunissent en Bavière. Tallard et Marsin avaient rejoint l'électeur. Les deux maréchaux avaient 56000 combattants conte 50000. Ils current goo l'expensi recultui et l'allièrent cherches ur le rire guache de Dumble; il le remontrivent pris de lifochatedt, illustré l'aunée précédente par la civiteire de Villax, Leure dispositions firer triubables. Ils formèrent de leurs troupes comme deux armées de leurs troupes comme deux armées de leurs troupes comme deux armées de manuel de leurs compte de centre et pris de crime coupée de centre et pris un comparte de leurs de le



Jean Lavater et les camisaris. (Page 322, col. 2.)

mais il faut rentrer dans la place. Un de ces officiers revient à cheval avec milord Orkney. E84-ce no An« glais prisonnier que vous nous amenez? lui dirent « les officiers en l'entoarant. — Non, messienrs, je suisprisonnier moi-même, et je viens vous dire qu'il n' y

 prisonner moi-meme, et je vaent vous are qu'in y a d'antre parti ponr vous que de vous rendre prisonniers de guerre. Voilà le comte d'Orkney qui vous coffre la capitulation. » Toutes ces vieilles bandes

frimient; Navarre déchira et enterra ses drapeans; mais enfin il fallut plier sous la nécessité ot cette armés se rendit saus combattre. » (Voltaire.) Ce désastre nous coltait 12000 morts ou blessés,

Ce désastre nous coûtait 12 000 morts ou blessés, 14 000 prisonniers, tout le canon, presque tous les étendards, et près de 100 lieues de pays. En moins d'nn mois, la Bavière fut sonmise; l'électenr, qui s'é-

tait flatté d'entrer dans Vienne, s'eufuit à Bruxelle, et les Impériaux repervents sur le Rhin. II fallalt rappeler Villars pour sauver l'Alsace. Le maréchal, qui ne regarda jamais la modestie comme non vertu mécessaire, dit au roi : « Servez-vous de moi, car je suit le seul g-sie-arl de l'Europe dont le bonheur à la guerre n'ait jamais été alderé. Dieu me conserve cette fortune pour le service de Votre Majosé! »

L'empire était déliré; Eugèue es Marlhorough se séparèrent, pour retourner l'un en Italie, l'autre dans les Pays-Bas. Le plan de la coalition européenne se dévelopait avec une smite admirable, sous la direction de ces deux grands généraus. Ils voulient conquêrir toutes les provinces extérieures de la monarchie expagole, avant d'attaquer la France elle-même.

Marlhorsuch fut facilment vainquent: il avait encore à combattre l'incapable Villerei. Il pristre jaqu'an cour du Brabant, et arriva près de la Mchaigoe,
ole I marchell auxt campé no arraire. Villeroi avait
son centre à Itamillies, village dewno tristement faments, et tout près d'un autre jabo famous encore,
ments, et tout press' de un autre jabo famous encore,
positions n'ecosaires pour se faire batte. Il plaçe des
recrues mal exercées au costre, il laissa les bagges
entre les lignes de on arraire; il pout as ganche derraire les lignes des on arraire; il pout as ganche derraire les lignes des on arraires il pout as ganche derraire les lignes de son arraires qu'ou as ganche derraire les lignes de son arraires qu'ou as ganche derraire les lignes de son arraires qu'ou as ganche derraire les lignes de son arraires qu'ou as ganche derraire les lignes de son arraires qu'ou as ganche derraires les presents de l'autre de l

nombre supérieur. Gassion, lisuuenant péndent, qui voit ce mouvement, et un marchait : Vous étes prédit, si vous ne changes votre ordre de batalle. Dégarminese votre pasche, faites rapprodère vo lignes davantage. Si vous tardez un moment, il n'y a plus de renaure et l'entre de l'entre

à notre det. Saint-Simon, si bien instruit de toutes les particularités de la cour, raconte autrement le retour du maréchal. Aussitôt après la bataille, Louis XIV avait écrit



Marson blessé muriellement. (Page 325, col. 1.)

son ami de donner lui-même sa démission. Le marichal répondit avec hauteur, et quandi l' revint, fut fruidement accueilli, « Il arriva à Versailles le vende d'en dis aost, a vit il er oi ches Mine de Maintenon: cela fut court et sec.... Ce n'êtait plus le temps où le langage, les grands airs et les secouements de perruque passsient pour des raisons: la faveur qui sontenait ce vude était passée. »

La plus graude partie des Pays-Isa fat le prix de cette victoire, qui nons cottait 5000 morts ou blessés et 15 000 prisonniers. Marlhorough entra à Anvers. A Bruxelles, à Ostende, et Louis XIV fut obligé, pour arrêter ses progrès, de rappeler le duc de Veudone d'Italie, où, après avoir rejeté les Impériaux dernière l'Adige par les victoires de Cassano sur l'Adda (août

1780; et de Calciusto, prix de la Glasse (arril 1709), di convrat la siège de Turin, que drigesal le dacci la Feuillade. Calui-ci était un second Villerei; il avaul d'autre mèrite que d'être perdre de Chamilleir. Torin prix, l'Isabe était à la nancou de Bourbon. Vauban, charge d'autres ét de ploire, pofit d'âller au sirjes sans commandement, « en metant son hâten de Turin de Caluis, et au le comment de l'arrivant la Calcius, » repondi la Penullade. Cala valuit l'imperimence de Villerei et eu les ménes suites. Pendant que Verdônes capet en Plandre, Espèrac, d'âlivré de son redoutable adveraire, forme le projet hard d'âller secourir Turin en remotant la rive droite de 10. Il fallait qu'il reversal quinze rivières, qu'il betti ou vicult à maise d'ôberration, qu'il vaite de l'autre l'arrivière, qu'il betti ou vicult à maise d'ôberration, qu'il vaite de l'autre l'arrivière le projet la contra de l'arrivière l'

o D

1 /1 0 0 8

quil l'armée de siége, et tout cela avec des troupés faiguées et inférierres en nombre. N'il y avait en un homme de tête dans le camp français, Eugène était perdu. Mais c'était Marsin, le veineu d'Hochstedt, qu'on avait chargé du commandement de l'armée d'Italie. D'jà Vendôme, à la veille de son départ, s'avait sonffert par négligence que le général antirchien

passal l'Adige et le Pô; Marsin, par incapacité, lulaisse franchir la Parma, la Trebhia, la Bormida, le Tanaro, sans essayer de l'arrêter, et va se joindre à la Feuillade (septembre 1706). Leurs lignes devan Turiu étaint trop étendese. Le duc d'Orl-àns qu'on avait envoyé à l'armée, mais sans aucun pouvoir, donna l'exclènt conseil de marcher au-devant de



Siège de Toulon (sout 1707). (Page 325, col. 2.)

l'armée d'Eugène et de livrer bataille en raso campagne. On ne l'écouta pas. On attendit l'enneui dans les lignes. Calles-ci qui offraient un développement de cinq lienes furent forcées, Marsin blessé mortellement, la Piémont délivré, lo Milanais perdu, et par contre-comp, l'année suivante, le royaume de Naples. Le prince Eugène at la duc de Savoie, cionnés des

suites d'une victoire qui les amenait aux portes de la France, ne purout résister à la tentation dy entrer. Ils envahirent la Provence par le col de Tende, et assiègèrent Toulon, soutenus par une flotte anglaise, qui était mattresse de la mer. La ville se défaudit bien ; Eugène perdit 10 000 hommes dans l'attaque et dans la retraite (août 1107). Clarles-Quint y avait déjà perdu deux armées. Tonte entreprise sur cette frontière a toujours été et doit être, par la nature des lieux, fatale à ceus qui la font. Victor-Amédée Jéprouva encore l'année suivante : il entra dans le Dauphiné, qui lui convenait fort pour arrondir la Navoie, et fut contraint d'en sorit assez vite.

L'Esquage ne perdait pas scellement ses possessions diegorées, elle semblat se perice dis-mêtre. En (1703, les Aughis avaient entrains le Portugal dans le 1703, les Aughis avaient entrains le Portugal dans le 1703, les Aughis avaient entrains le Portugal dans le 1704, l'année même de la défaite d'Hobesteri, inst Méblese, comme une de leurs previnces. En 1704, l'année même de la défaite d'Hobesteri, installate informée Carles avait par, les l'imperations l'archée Carles avait par, l'année mi-vante, Barcelone; en 1700 il eurar dans Madrial, et la l'impliate victorie de marchéel de Bervich À Almanza foi minux, (on proposa un inteat, dans les conscillatés que l'imperation l'archée). L'archée de l'imperation de l'imperation de l'archée de l'arch

Le pape Glément XI écrivit à l'archiduc : A notre très-cher fils, roi des Espagnes.

### § 4. OUDENARDE; PERTE OUS PAYS-RAS; BOUPPLERS AU SIÈGE OF LILLE; MALPLAQUET ET OUNAIN.

L'année 1707 s'ouvrait donc sous de triste aumérices. Nos troppes sur tous les poins étaient ranamenées co deçà de nos frontières. Philippe V n'avait plus d'États. L'Espapea vauit eu devant Barceloue sa journée d'Hochsteit, comme l'Italia dévant Turin et le Pays-Bas a Hamilhes. Nons étonnerous-nous de ses, quand nous verrons avec quelle légéreté on condiniant une governe aossi grava.

« Le luxe de la cour et de la ville était passé avec tant d'excès dans les armées, qu'on y portait toutes les délicatesses iuconnes autrefois dans les lieux du plus grand repos. Il ne se parlait plus que de haltes chaudes days les marches et dans les détachements, et les renas qu'on portait à la tranchée peudant les sièges étaient non-seulement abondants dans tons leurs services, mais les fruits et les glaces qu'ou y servait avaient l'air des fêtes, avec une profusion de toutes sortes do liqueurs. La dépeuse ruinait les officiers, qui, les uns pour les autres, s'efforçaient à l'envi de paraitre magnifiques; et les choses à porter et à faire quadruplaient leurs domestiques et les équipages de l'armée, qui l'alfamaient souvont. A la lin, le roi fit on reglement qui défendit aux lientenants généraux d'avoir plus de quarante chevaux d'équipage, aux maréchaux de camp plus de trente, aux brigadiers plus de vingt-cinq et aux colonels plus do vingt » (Saint-Simon).

Gependant Villaris tensiti parole. Il assiti, en 170°, sur le Bhin, arrelé Marlbrough et couvert la Lorraine. L'Annés suivante, il avait de'bloqué le Fort-Louis, et, en 170°, foré le lingues de Solidoffen, qui, vétendant de Philippaleoury à la foret Noure, ciasart regardres comme le reupart de l'Allemagne. De la il avait pa mouder de particans la Francoine et le Worrenrough d'avancer troy vine en Phander. Amai la rocittion, victorieuse aux deux extrémités de l'immense lipae des opérations, en Erspages, en Italie et aux Pays-Bas, était battue au centre, sur e Rhin, et convaince d'impuissance, au sud, dans ses efforts pour euvahir la France par la vallée du Rhône. Elle aspéra mieux réussir au nord et y porta tontes ses forces.

En ce temps-lh, Charles XII était en Xace la téte d'une armée juqu'alsor invincible. Villars proposa d'aller le rejoundre à travers l'Empire, et Louis XIV les sollicits, en invoquant l'amité séculaire de la France et de la Sucéde, de joner le rôle de Gustava-dolphe et de prendre la coaltion à revers. Malchorogia accourrit anprès du héros sanéduis. L'Allemagne d'ait dans one cruelle anaiété, le monde dans l'attente:

l'orage alla fondre sur la Russie et s'y perdre. Selon le plan convenu, le prince Engène rejoignit Marlborough en Flandre. La campagne semblait devoir être decisive. Les alliés avaient 80 000 hommes; la France, que l'Europe croyait épuisée, en fournit 100 000. Louis XIV les donna à son petit-fils le duc de Bourgogne, à qui Vendôme servait de lieutenant. Il eût fallu le placer seul à la tête des troupes. La division du commandement amena un nouveau désastre ; l'armée fut mise en déroute à Ouderarde, au passage de l'Escaut (11 juillet 1708). Ge ne fut pas nne grande bataille, mais une grosse affaire d'avant-poste, qui nous conta à peine 1500 hommes. Beaucoup de corps ne furent point engagés, et le soir rien n'était perdu. Aussi Vendôme proposait de recommencer le leudemain; le doc de Bonrgogne et ses conseillers s'y refusèreut, « Il faut donc se retirer, s'écria Vendôme avec rage, puisque vous le vonlez tous. Anssi bieu, ajouta-t-il en regardant le petit-fils de Louis XIV, il y a longtemps, Mouseignenr, que vous en avez envie. » La retraite fut desastreuse comme celle de Turiu. Les réguments allaient à l'aventure, sans ordre, sans chef; l'ennemi survint, qui tua ou prit plus de 10 000 hommes. Gand, Bruges se rendirent et Lille fut attaquée.

Lille n'est poiut une vieille cité, cor elle ue compte pas encore unile ans d'esistence. Bais sur les borits de la Deule, dans un terram bas et homde, elle 'est fait un prolit et une défense de ces eaux qui semblaient u'être pour elle qu'une menace et un péril. Louis XIV l'avait prise, eu 1667, après neuf jours de tranchée ouverte. C'était une de ses premieres et sa

tranchée ouverte. C'était une de ses premières et sa plus préciense conquête. Boufflers était gouverneur de la Flandre; mais depuis sa victoire d'Eckeren, en 1702, on le laissant sans

puis sa victoire d'Eckeren, en 1702, on le laissant sans commandement. Il restait douc à Vorsailles, inutile à l'État et profondément affligé de ses revers, car « il était, dit Saint-Simon, pétri d'honneur, de valeur, de probité et d'amour pour la patrie. » En apprenant les immenses préparatifs faits par les alliés, il se douta bien que leor but était Lille; il le dit : on ne le voulut point croire; et quand, sans en rien dire à personue, il eut fait tons ses préparatifs et demandé au roi la permission de se jeter dans la place, il fut lone, mais econduit. Il n'était point d'usage qu'un maréchal de France allat faire l'office d'un gouverneur de ville. Boutflers saota à pieds joints pardessus sa dignité, comme nous avons vu Vanhan dire au rui, qui lui objectait qu'un maréchal ne ponvait servir sous un lieutenant général : « Sire, je laisserai mon bâton à la porte. . Bouillers insista pour partir, et obtint enfin la permission d'essayer d'arrèter cette invasion formidable.

On n'avait pas d'argent à lui donner; il tronva à

Paris cent mille écua sur son hien et emprunta en Flandre pour plus d'nn million.

riandre pour pius o in milion.

La garnison n'était que le tiers ou le quart de l'armée assiégeante; elle comptait pen de vieux soldats, et beancoup de gens qui de lour vie n'avaicut touché un fusil; elle manguait de pondre et n'avait nas assez

n de vivres; enfin l'investissement de la place était si complet, que pour porter à Bonfflers nn avis du duc de Bourgogne, un brave soldat, le capitaine Dubois, et fut obligé de traverser sept canaux à la nage, presque toujours entre deux eaux, de peur d'être aperça des ze sentinelles, et pénéra dans Jalle par la Deule. Les estates de la completa del completa de la completa de la completa del completa de la completa de la



Le maréchal de Bouillers au sière de Lille.

moyens d'attaque étaient donc formidables; les moyens de résistance, auf la bonne disposition des feux de la place, ne l'étaient point; mass l'énergie morale fut très-grande, et c'est cette force-là qui fait vaincre on comber avec un renom immortel. Malgré ses soixantedeux ans et un corps usé par les fatigues, Boufflers

conclait tout habillé aux attaques; il ne se mit pas trois fois dans son lit depuis l'ouverture de la tranchée jusqu'à la reddition de la place. Il fur piniscurs fois blessé, et s'en cachait le plus qn'il pouvait; mais un jour, atteint à la tète, il fut renversé et porté mais gré bui dans sa maison. « On le voulut saigner, dit Saint-Simon : il s'v opposa, de peur que cela lui ôtât des forces, et voulut sortir. Sa maison înt investie; il fut menacé par les cris des soldats qu'ils quitteraient leurs postes a'ils le revoyaient de vingtquatre heures, et il les passa comiue assiégé chez lui. »

Dana pue sortie les assiégés prirent un général aunemi, le comte de Bétendorf. Ce fut un des épisodes dont on causa le plus dans la ville. De part et d'autre on avait un moment suspendu le fen, et bon nombre de bourgeois étaient montes sur le rempart. Le comte



Sege de Lille (1708)

da Bétendorf s'avanca avec son neveu à l'extrême ligne des travaux d'attaque, et, la lunette en main, lui expliquait le aystème des fortifications de la place, les moyens de la prendre, les ruses à employer. Cinq ou six paysaus vêtus de toile grise les suivaient à distance, prenant respectueusement leur part de la leçon. Le comte, qui se voit écouté, s'anime davantage; mais déguisés, santent sur le maître et l'élèva, les désarment, les garrottent et les amportent dans la ville au

Deux assauta furent repoussés avec de grandes pertes pour les assiégeants. Le prince Eugène y înt lui-même plessé d'nne balle au-dessna de l'œil. Le maréchal faisait arme de tont et ne dédaignait pas les moyens qui ne sont plus marqués dans les livres, mais que la ferme volonté d'épniser jusqu'à la dernière ressource fait trouver. On vit reparaître sur les murs de Lille, a côté des mortiers et des canons, tout le vieil appareil de défense des sièges du moyen âge. Il fit abattre les gros arbres des remparts et de l'esplanade: voulant les hérisser de pointes acérées, il publia dans la ville qu'il avait besoin de fer, et les bourgeois se mirent aussitôt à arracher tous les barreaux de leurs feuêtres, toutea les grilles de leurs maisons; à la place du mnr abattu, l'eunemi vit se dresser de formidables palissades. En arrière, Boufflers tenait en réserve de gros troncs d'arbres également garnis de pointes de fer, pour les rouler sur les assaillants; de distance en distance il disposa d'immenses chaudières remplies d'huile bouillante ; des artifices de toutes les espèces conunes étaient préparés; on en imagina de nouveaux. Ainsi un bourgeois fabriqua une sorte de toile goudrounée



146

10 - 42

et soufrée qui, lancée dans une hoite de fer-blanc, se dévouluit d'elle-néme, prenait fies et tombait comme une natie enflammée sur les travailleurs. Ethic, au pied de la brèche la plas menacée, il fi jeur une énorme quantité de façots gondromée, et prépara tout ce qu'il faltait pour alimente pendant deux nois ce qu'il faltait pour alimente pendant deux nois ce braiser, qui rendait l'approbée de la brèche impossible. La tranchée esti ouverte dépuis quarunte jours et le manuel de la comme de la

Pour lui il se retira dans la citsdelle, et, dit le prince Eogène<sup>1</sup>, j'entrai dans la ville avec Marlborough, le roi de Pologne, le landgrave de Hesse, etc. Nous allàmes le matin à l'église et le soir à la comédie; et toutes les affaires de la capitolation étant finies le 29 octobre, je fis ouvrir la tranchée le même jour

devant la citadelle. »

J'écrivis au brave Boufflers : « L'armée française s'est retirée, monsieur le maréchal, vers Tournay; l'électeur de Bavière vers Namur, les princes vers lenr conr. Ménagez votre personne et votre brave garnison. Je signerai encore tont ce que vous voudrez. » Il me répondit : « Rien ne presse encore; permettez-moi de me défendre le plus longtemps que je pourrai. Il me reste assez d'ouvrage pour mériter encore plus l'estime de l'homme que je respecte le plus. . Je fis donner l'assant au second chemiu couvert. Le roi de France s'en donta apparemment, car il écrivit au maréchal de se rendre. Malgré la répugnance que celui-ci y avait, il était prêt à le faire, lorsque dans un billet que le duc de Bourgogne avait ajouté à la lettre du roi, il lut : « J'ai sn d'un certain endroit que l'on veut vous faire prisonnier de guerre. » Je ne sais où il avait trouvé cela; mais ce prince, estimable à la paix, ne pouvait jamais que dire et faire des sottises à la guerre. Ce billet cependant fit quelque seusation ponr na moment. Généraux et soldats jurèrent de périr tous plutôt sur la brèche. Boufflers en pleura de joie, et prêt à prendre ce parti, il se ressouvint de mon billot, qui valait mieux que celui du duc de Bourgogne ; après quatre mois de tranchée ouverte devaut la ville et la citadelle, il m'envoya, le 8 de décembre, tous les articles qu'il voulait que je signasse : ce que je fis sans aucuue restriction. J'allai bien vite, avec le prince d'Orange, lui rendre visite et véritablement hommage à son mérite. Je l'embrassai bien cordialement et acceptai un souper, . à condition, lui dis-je, que ce serait un sonper de citadelle affsmée, pour voir ce que vous comptiez manger sans l'ordre exprès du roi. • On nous servit un rôti de chair de cheval. Les gonrmands de ma suite ne prirent point goût à cette plaisanterie, mais furont hientôt consoles en voyant arriver des provisions de la ville, qui nous firent faire une excellente chère. -Lille était perdue, mais la France avait gagné une

Lille était perdue, mais la France avait gagné us

Bouissers n'est certainement ni un grand homme ni un grand général; mais il mérite l'épithète que le duc de Saint-Simon créa pour Vauban, celle de patricte, et il fant le ranger parmi les plus utiles servitenrs du pays. Tout le monde ne peut être Vaubau on Turenne; is volouit n'y suffirsit pay; mais rien n'empéche qu'il y ait heaxoop de citoyens pareils à celui que nous honorous ici; comme lui, modestes, énergiques, et, juoqu'au derraire jour; jusque dans la plens hante fortune, d'evroisé sans catodi, sans restrictes pareil de la cour. Si l'un est un don que la mente gracument de cour. Si l'un est un don que la mente principal de la cour. Si l'un est un don que la mente de donne l'autre, en clévant ess sentiments et on fame au niveau de tous les drois; de l'expression de l'evrait es sentiments et on fame au niveau de tous les drois; et de mente au dela,

L'année 1709 fut des plus désastreuses pour la France. Nos frontières dégarnies ouvraient le pays anx ennemis. Un parti de Hollandais conrut jusqu'auprès de Versailles et enleva sur le pont de Sèvres le pre-

mier écuyer du roi qu'ils prireus pour le Dauphin. L'hiver avait de termihe . La gele dan près de deux mès de deux mès de deux mès de sur près de la près de la comme force, toutes les rivières listes de marche force, toutes les rivières les met prestates des charretess. Di faut degle fond its mer pertaint des charretess. Di faut degle fond its mer pertaint de charretess de la faut de la comme del la comme de la comme del la comme de la comme de

· Il se publia des édits sur les blés; on fit des recherches, des amas; on envova des commissaires par les provinces trois mois après les avoir annoncés, et toute cette conduite acheva de porter an comble l'indigence et la cherté dans le temps qu'il était évident. par les supputations, qu'il y avait pour deux années de blés en France, pour la nourrir tont entière, indépendamment d'aucuue moisson. Beaucoup de gens crurent donc que, messieurs des finances avaient saisi cette occasion de s'emparer des bles par des émissaires répandus dans les marchés du royaume, pour le vendre ensuite au prix qu'ils y vondraient mettre, au profit du roi sans oublier le leur. Une quantité considérable de bateaux de blés que le roi avait achetés se gâtèrent sur la Loire. Le prix du blé était égal dans tont le royaume. Dans tous les marchés, le blé qui ne se trouvait pas vendu au prix fixé, à l'houre marquée pour finir le marché, se remportait forcément, et ceux à qui la pitié le faisait donner à un muindre prix étaient punis avec cruauté. » (Saint-Simon.) La liberte commerciale, inaugurée de nos jours, a

rendu, Dien merci, le retour de ces malheurs et de ces exactions impossible. A la première nonvelle d'une mauvaise récolte, le blé étranger affluerait sur nos marchés et l'abondance d'éferait les accaparents, si cette race maudite n'était pas à jamais éteinte.

• Les payements les plus invisables, continue Saint-Simon qui cette fois, parte um peu du peuple, commencèrent à saliérer. Ceux de la douane, ceux des diverses classes d'emprunts, les restes de l'Hétel de Ville, en tous temps si sarries, tout fut suspendo. En même temps les impôsts haussée, moltipliés, eigies veux les plus extrêmes rigueurs, achevèrent de d'évaster la Prance. Quioque la plupart des bestains cussent perir faste de nourriture, et par la misère de ceux qui en avaient dans les campagnos, on mit déssas un nouveau. monnpole. Grand nombre de gent qui, les années précédentes sonlagacioni les pauvres, se touvarent réduit à la subsistre à grand peine, et beaucoup de cues-l'ha recevoir l'amnôue en neerst. Il no se pent dire combies d'autres brigadrent les bôpituxt, nagadre la honte et le supplice des pauvres, combine d'hôpituxt misés réduitant la moirir esté mont de fain, et condete d'honte de la moirir esté mont de fain, et condete d'honte fas familes espiraines dans les greniers. Ou vil de la quais du roi medider aux portes de Vernailles, et Mme de Mainsteno marger et na pair d'aveine.

« Il ne se peut dire aussi combien tant de misère échauffa le zèle et la charité, ni combien immenses furent les aumônes. Mais les besoins croissant à chaque instant, nne charité indiscrète et tyrannique imagina des taxes et un impôt pour les panvres. Elles a étendirent avec si peu de mesure, en sus de tant d'antres, que ce surcroit mit une infinité de gens plus qu'à l'étroit, au delà duquel ils étaient déjà, en dépiterent un grand nombre, dont elles tarirent les aumônes volontaires, en sorte qu'outre l'emploi de ces taxes pent-être mal gérées, les panvres en furent beauconp moins soulagés. Ce qui a été depuis de plus étrange, c'est que ces taxes en favenr des panvres, nu peu modérées mais perpétnées, le roi se les est appropriées en sorte que les gens des finances les touchent publiquement autourd'hui comme des revenus du roi, jusqu'avec la franchise de ne lui avoir pas fait changer de nom. .

11 y ent de dévadres, dans les marchés de Prist, Agresson, licentant de police, court m'une forma à Naint-Roch, ait il était access sur ma solicité, l'accession de la fact access sur ma solicité, l'accession d'un partre qui chia tembé es avait de foulé aux piols. Des hilles memçans parsurent jumps nov. Ce qui le pique doutinge fut l'incodation des placatels, les plus hardis et les plas aux mestre contra se personne, a socialité et son aux mestres contra se personne, as conditie et son affichés aux portes de Paris, aux égliess, aux places polyliques, autrout des satuates. (Scialis-Simpa).

Des courtisans offirient de porter leur vaisselle à la Monnaie. On les prit au mod. Force fut au grazola seigneurs de suivre l'exemple. • Le roi agitt de se mettre à la finice ci il envoya as suisselle d'a è la Monnaie et M. le duc d'Orléans le peu qu'il en avait. Le roi et la famille royale se servieut de vaisselle de vermeil et d'argent, les princes et les princenes du sang, de finitence. • Les inoudoins de la Loire qui survinent ensuite, ajoutèrent un nouveau désaute aux malburas nous losquels se control la Farroc.

Lonis XIV s'humilla et demanda la paix. Tercy partir incognito pour aller ficheir Heinsies. Mais les triumeir ne truvraient pas le rui assea abaiset. Ille etigèrent qui' rendit Strasboure, qu'il renoqu'à la la souveraineté de l'Abasce, qu'il chassit hiu-même son petic-fils de l'Exparen (mai 1709). - Prinqu'il faire faire la guerre, répondit-li, Jiuine miseux la faire à mes ennemis qu'h me enfants; - et il circit aux gouverneurs, aux éviques, aux communes, une lettre où il les fisisi lippes entre ses ennemis et lin.

Ce noble appel an patriotisme remua tonte la France; ceux qui manquaient de pain se firent soldats, et on ent encore nne armée aussi forte que celle dus coalisés. Villars en reçut le commandement. Des-

marets trouva de l'argent « en laisant de fortes saignées aux gens de finances. Saint-Malo, que la guerre enrichissait, préta 30 millions.

Il est intéressant de voir combien l'administration militaire, cette grande machine montée par Lonis XIV. était imparfaite encore, et par quelles borribles souffrances les soldats devaient passer avant d'arriver sur le champ do bataille. La guerre elle-même est en progrès. Pour nous, du moins, elle n'est meurtrière que les jours de combat ; elle l'était autrefois chaque jour de campagne. Alors les habits, les armes, les vivres manquaient souvent. Pendant toute l'année 1709 l'armée vécut au jour le jour. Voici quelques extraits des lettres de Villars an ministre de la guerre, « Les officiers subalternes ont vendu jusqu'à leur dernière chemise pour vivre.... A Tournay, des soldats ont véndu leur justancorps et leurs armes pour avoir du pein.... Taus les officiers de la garnison de Saint-Venant m'ont demandé en grâce de lenr faire donner de pain, et cela avec modestie, disant: « Nous vous demandons du pain, parce qu'il en fant pour vivre : du reste. nons nous passerons d'habits et de chemises. • Un orage, une sécheresse me font trembler, parce que je suis obligé de faire moudre la nuit pour le lendemain matin, le matin pour l'après-midi, et cuire tout do suite. Or, trop d'eau noierait les moulins, trop peu les ralentirait. » - « Imaginez-vous, écrivait-il à Chamillard, l'horreur de voir une armée manquer de pain ! Il n'a été délivré aujourd'hui que le soir, et encore fort tard. Dans ces occasions, je passe dans les rangs, je caresse le soldat, je lui parle de manière à lui faire prendre patience. « M. le maréchal a raison, disentils; il faut souffrir quelquefois, » Ou bien riant au milien de lenrs misères, ils disaient à Villars, lorsqu'il n'avait pu leur donner que le quart de ration : Panem nostrum quotidianum da nobis hodie. Quelquefois même ce quart de ration manquait. « Quand M. d'Artagnan a marché, écrit-il le 27 juillet, il a falla que les brigades qui ne marchaient pas jeunassent. Je fais je la plus surprenante compagne qui ait été faite; c'est un miracle que nos subsistances, et nne merveille que la vertu et la fermeté du soldat à sonffrir la faim. On s'accoutume à tout. Je crois cependant que l'habitude de ne pas manger n'est pas bien facile à prendre. »

Villars, désespéré d'être ainsi retenu dans l'inaction, court à Versailes afin d'obseir quo n'asse quelques magazins qui, le rassurant sur ses vivres pour plasiens jons, his persuettent de marcher et de tenter quelque opération. • Je mets ma confinnce en Dieu et en vots, hi dit le ori el l'embrassant, et ne puin rien cons ordennes, puisque je ne puis vous denner aucun

Il demanda que le rei fit na moias partir pour l'acnée quelique-me de es speches dont la présence mimaria le soldat. « Les armées ennemes, écrivaidle 10 juis, sont resquise de princes qui s'aut terte le 10 juis, sont resquise de princes qui s'aut terprinces déstiné à porter la courante et treute princes déstinés périence on sublaternes. « D'était en effet un fonction principa entrée le politique dans l'espris de Louis XIV principa artiét de politique dans l'espris de Louis XIV carignais qu'il s'y prepaseent de la gloire et uns inportance qu'il ne voluit par le carignais qu'il s'y prepaseent de la gloire et uns in-

Les princes ne vinrent pas, mais un vieux généra

chargé d'ans et d'honneurs, le maréchal de Boufflers, | s'offrit à servir sons Villars, bien qu'il fût son ancien. Je recevrai vos ordres, lui dit l'héroique défenseur de Lille, et aucun de vos aides de camp ne les exécutera avec plus d'empressement ni de plaisir que moi. » La rivalité des généraux a, tant de fois, en ce temps-là

compte encore à Bonfflers de ce dévouement à la chose publique plus difficile et plus rare que celui qu'il avait pratiqué à Lille.

Cependant le trésor royal envoya quelque argent, étoile de gaieté, comme l'appelait un officier de Villars. . On força tont; on fit moudre jour et nuit, et et depnis, tout compromis on perdu, qu'il faut tenir on espéra d'avoir à la fin du mois assez de pain ponr



Fénelon soignant les biessés après la bataitle de Matplaquet (17(9).

donner nue bataille. » Voyez-vous tout ce qu'il y a de 1 misères, de souffrances et de courage sous ces mots : « On espéra avoir assez de pain pour donner une bataille ! . . Mais, dit Villars, il semblait que l'extrémité où nous étions réduits enflammat le cour des troppes; je ne les ai jamais trouvées si animées. » Quand elles joignirent l'ennemi à Malplaquet, on ve-

nait de distribuer aux soldats le pain dont ils manquaient depuis la veille ; ils le jetèrent pour courir plus vite au combat.

Tant d'héroisme devait avoir sa récompense. Une grave blessore qui jeta Villars par terre, empêcha probablement que la bataille de Malplagnet ne fût pour nous one victoire. La retraite du moins se fit dans le plus bel ordre, et l'ennemi acheta, an prix de pertes énormes. Honneur de rester maître du champ de bataille. « Si Dieu nous fait la grâce de perdre encure une pareille bataille, écrivait Villars de son lit de douleur, Votre Majesté peut compter que ses ennemis sont détruits. »

Cette glorieuse défaite annonçait le terme de nos

revers. L'année suivante, les alliés essayèrent un vériable désastre. Louis XIV envoya en Éspagoe le duc de Vendôme, disgracié depuis la fameuse campagne d'Oudenarde. Son nom seul valait une armée. Une foule de volontaires virente se ranger sous ses ordres; et Philippe V, se mit à la tête de ses troupes. La nation esuaçune les réveilla comme la Françe à la voix



Bataille de la Villavicio-a (9 décembre 1710). (Page 333, col. 1.)

de Louis XIV. Les habitants des montagnes commencherent cette purer de guerrilles qui, sur les ols déconpé de l'Espagne, a tonjours été fainle aux étrangers; enfin le général de l'archidue, le coune Stahrenberg, fit complétement vaincu à Villavicioss (9 décembre 1710). On raconte qui près le bataille, le duc de Vendôme dit à Pluilipue V, accablé de fatique: Je vais

vons faire donner le plas heau lit sur lequel jamnis roi ait couché, » et il fit réunir en un moncéau les étendards et les drapeaux ennemis. Cette victoire sauvail la couronne de Philippe V, et par contre-coup le Canada, alors menseé par ne expédition formidable qui attendait pour avir l'armée et la flotte anglaises, que le succès de Vendôme reint sor les côtes d'Espagne.

Cette vigueur inattendue de deux peuples qu'on croyait près de succomber étonna les siliés ; la lassitude aussi les gagnait, surtout l'Angleterre, dout les subsides alimentaient la coalition et qui avait grevé sa dette publique de 60 millions de livres sterling. Une intrigue de cour précipita le dénoûment que l'opinion publique, sonveraine en un pays libre, préparait déjà, et que la reioe elle-même souhaitait. La dnchesse de Marlborough fatiguait la reine Anne de ses banteurs; tombée en disgrâce, elle y entraloa les amis, les pareuts de son époux, et quelque temps après le duc lui-même. Le vicomte de Bolingbroke et le comte d'Oxford formèreut un nouveau ministère, et la majorité qu'ils obtinrent dans la chambre des communes récemment renouvelée, prouva que la nation elle-même acceptait le changement qui allait s'opérer dans la politique extérieure de l'Angleterre.

Marlborough et les whigs ses amis devaient leur influence à la guerre; les torys, nouveaux conseillers de la couronne, cherchèrent à fonder leur crédit sur la paix. Au mois de janvier 171t, un prêtre incounn, l'abbé Ganthier, lié avec lord Bolingbroke, se rendit chez le marquis de Torcy, et lui dit sans préambule : « Voulez-vous la paix, monsieur? Je vieos vous apporter les movens de la faire. » « C'était, dit Torcy, demander à un mourant s'il voulait guérir. . Des négociations secrètes commencèrent : un événement imprévu permit de les rendre publiques. L'emporeur Joseph Ier, qui avait succédé à Léopold en 1705, mourut le 17 avril 1711, sans laisser d'autre béritier que son frère l'archiduc Charles. L'Augleterre, qui avait combattu pour séparer l'Espagne de la France, u'entendait pas continuer la guerre pour unir l'Espagne à l'Autriche et reconstituer de ses mains la puissaoce de Charles-Quint. Une suspension d'armes fut anssitôt convenue, et les préliminaires de la paix forent signés à Londres, le 8 octobre 1711. Cet exemple entraina les alliés; un coogrès s'onvrit à Utrecht, le 29 janvier 1712. L'empereur et l'empire refusèrent d'y prendre part; mais les forces étaient redevennes égales, et une seule campagne suffit à prouver que l'Allemagne ue pouvait se passer de l'Europe pour abattre la France.

Malgré beaucoup d'efforts, l'armée était encore dans la plus préclue, qui câtti un cotte frontière, dans son archevéthé de Cambrai, et qui suit fait de son painé géucopi une ambilance, qui suit fait de son painé géucopi une ambilance, et les prisoniers qui sont el filolitade y maurant de la part de roi, An lieu tele prisoniers qui sont el filolitade y maurant de faitn, faite de payement de la part de roi, An lieu teleprisoniers qui sont el filolitade y maurant de la lieu de la companier de la part de roi. An lieu teleprisonier qui predictate son prisonier de la part de roi. An lieu teleprisonier qui predictate son prisonier qui predictate son prisonier qui predictate de la filolitate de subsistence qui predictat dans l'armée la galieté e qui, disait-ii, est l'âme de la unition . Nos impresse coats le feu de l'enument.

Ávant de partir pour la campagne do 1712, il eut. Marly une conférence avec Louis XIV. Ce fut une scène mémorable. Le vieux roi, qui venait de perdre le Dauphin et le duc de Boursogne, brisé par le mai beur, dublia un moment et calme imperturbable qu'il gardait dans les salons de Versailles comme s'il edt ét au-dessus des afflictions brumaines. Il laissi échapper des larmes et lui dit : « Vous voyez mou état, monsieur le maréchal. Il y a peu d'exemples de ce qui m'arrive, et que l'on perda dans la même semaiue trois de ses enfants. Mais suspendons mes douleurs sur les malheurs domestiques, et voyous ce ani peut se faire pour prévenir ceux du royaume. La confiance que j'ai en vous est bien marquée, puisque je vous remets les forces et le salut de l'État. Je connais votre zèle et la valeur de mes troupes, mais enfin la fortune peut vous être contraire. Si ce malheur arrivait, quel serait votre sentiment sur le parti que j'aurais à prendre ? » Et Villars hésitant à répondre, le roi continua: « Les courtisans veulent que je me retire à Blois, mais je ne consentirai jamais à laisser approcher l'ennemi de ma capitale, J'irai à Péroune ou à Saint-Ouentin y ramasser tout ce que i'aurai de troupes, faire un deruier effort avec vous et périr ensemble ou sauver l'État. » Onelles qu'aient été les fantes et l'orgueil de Louis XIV, il sera heaucoup pardonné au prince qui eut cette noble confiance dans son peuple et ce cuite de l'honneur national.

La situation était critique. Le prince Eugene était entre l'Escart et le Sauther ser cent mille hommes. Il assiègne avec cent mile hommes. Il assiègne avec cent mile hommes. Il assiègne avec me barrière coutre Maubenge et Charlervy, et il appoinit très-juntement set lignes le chemin de Paris, car Landresies tombé, il ne voyait plus de place forte entre Paris et son arrade. Déjà des étachements entemnis ravaçuestent la Champagne; Reims avait été insulté; l'alarme était dans tout le royanme.

royanine, incontanta mocès des alliés dans les derubres campagese avaient impiré au prince Engles une confisce qui lui fit commettre une impredence grave. Tone ses approvisionements lui arrivaine de la mere par l'Escaut; comme nous tenions encore Valenciemes et Gondé, qui barrent ce fleuve, Engles avait été contraint d'établir ses magasins sur un des affluents, à Marchiemens, sur la Scarpe. De Marchiemes à Landrecies, il y a su moins quince lieues. Il relia ces deux polhas par un corpe qu'il établir le l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de portant lui-indune derrière la Scille, à proximité de Landrecies, fait foi con corrir le siège.

Ces ligues si dendone, cos forces si divisées offrantes une bello cescaion à un périoral massi actif que Villars. On lui a contesté la gloire d'écoir couque lo plus qui mona la textiere de Dennis, of, fortest, difon, us cusé eux consollies a particusare de Flaudre de la compartica de la consequence de la conte promiers qu'on pouvai les couper. Le conseiller donna cet avis à l'intendant de la province, l'intendant de la promiers qu'on pouvai les couper. Le conseiller donna cet avis à l'intendant de la province, l'intendant de la promiers qu'on pouvait les coupers. Le conseiller de na conseille de la province, l'intendant de la Villars. Voilà des gent de robe fort experts en que ce lorres cuté se soit trouré là. Mais à en croire que ce lorres cuté se soit trouré là. Mais à en croire que ce lorres cuté se soit trouré là. Mais à en croire que ce lorres cuté se soit trouré là. Mais à en croire a vaince la Mercare.

Villars donna le change au prince Eugène et lui fit croirs qu'on en voulait à sa circonvallation pour qu'il y portàt ses principales forces, taodis que les nôtres contraient à Denain. Afin de mieux tromper l'ennemi, Villars trompa son armée en la faisant appayer bruyanment sur sa droite vers la Sambre, et il y réussit si bieu que plusieures officiers généraux lui firent de vives représentations sur le danger d'une pareille attaque. Mais la nuit venue, pendant que les hussards bordent la Seille pour que ni déserteur ni espion ne puisse passer à l'ennemi, trente bataillons font un à-gauche et courent à l'Escaut avec des pontons. On passe le fleuve; un marais qui se trouve de l'autre côté est franchi par les soldats qui ont de l'eau et de la boue jusqu'à la ceinture. On touche aux ouvrages de l'ennemi, au famenz chemin de Paris. Les redoutes qui le défendent sont rapidement enlevées; Villars déploie son infanterie dans les lignes mêmes, entre Denain et Marchiennes, et la nombrense garnison de Valenciennes, avertie d'avance, sort et prend l'ennemi à revers.

Le prince Eogène accourt, mais de sa personne

seulement à Denain ; il exborte le duc d'Albemarle, qui y commande, à tenir ferme, en lui promettant de prompts secours, et, pour en accélérer la venne, il se porte sur une hauteur d'où il apercoit dejà ses têtes de colonnes qui approchent. Mais Villars ne leur donne pas le temps d'arriver. Il marche sur le camp retranché de Denain. On lui demande des fascines pour combler les fossés, « Nos fascines, répond-il, seront les corps des premiers de nos gens qui tomberont. » Et il se précipite avec eux sur le retranchement. Tout est emporté en un instant, Le duc d'Albemarle, sept généraux, soixante drapeaux sont au pouvoir des vainqueurs; les fuyards veulent s'échapper par les ponts de l'Escaut, les ponts se rompent et les restes



Sataille de Denain (24 jus let 1712), (Page 335.)

de vingt-quatre hataillons sont tués ou pris. Le prince Eugène voit le désastre et ne peut rien pour l'empécher. Dès qu'il a quelques régiments sous la main il les lance sur l'Escaut. Mais toute l'armée française borde le fleuve et il fait hacher inntilement son infanterie (24 juillet).

Villars pousse sa victoire. Tous les postes le long de la Scarpe sont enlevés. Marchiennes, qu'il avait fait investir dans le temps même qu'il attaquait Denain, ouvre ses portes le 30 et lui livre cent canons, six mille prisonniers, d'immenses magasins. Eugène à son tonr est dans la pénurie; il ne peut continuer le siège de Landrecies. Villars, qui a ressaisi l'ascendant moral, ne craint pas de dégarnir ses places fortes. Il appelle à lui leurs garnisons, se fait ainsi une armée active supérieure en nombre à celle des ennemis et prend partout l'offensive. Douai, Bonchain, le fort de Scarpe, le Quesnoy qui renformait un matériel immense, cent quarante mortiers, cent seize canons de gros calibre et une quantité de pièces de campagne sont repris : les frontières de la France comme la gloire du roi sont en sûreté.

Telle est cette courte et magnifique campagne de 1712, où tout, plan, exécution sont admirables, et qui, par la rapidité des coups frappés, par l'importance des résultats, mérite d'être placée à côté des plus belles de notre histoire militaire. La France, en effet, fut bien réellement sauvée à Denain, au moins d'un démembrement, car de ce coup la coaltion fui prisée et une pais encore housarde fut camquise. Or, les victiries qui sauvent un pays valent mieux que celles qui ne fout qu'accroitres agloire ou sa puissance. Les premières sont au prefit de tous, les secendes ne sont seuvent qu'au profit d'un sent. Villars via cependant pas la pepularité qui lui est due. Il se ul ett de virre quatre-ringa-deux ans. C'est un grand

poiut que de meurir à propos. Que de gens qui ne doivent qu'à cela leur renemmée! La nécessité de norter teutes nes forces sur terre

pour faire face à l'Europe avait fait négliger la marioe. L'Augleterre en profin et prit, sans effert, possession de l'empire des mers, que la Fracce abandonnait, et que la Hollande ne peuvait plos retenir. On avait livré en 1702. Le combat de Vies. Chêtean-



Suites de la victoire de Denain.

Reasud avait fait entrer dans ce port la flotte des ludes; mais les Angle-Hollanduis survinrent, s'emparèrent des forts qui n'étaient point gardés et prirent vingt-unef visaeux; Chitecar-Heanad Ini-même en brûls vingt-espt. Mais la cargaison fut sauwée. Elle avait été transportée dans l'utériens des terres, et nous n'eu parlerious pas si elle n'avait denné lieu de la une piquante découverte. « Ou trovar la hit grandes du me piquate découverte. « Ou trovar la hit grandes

caisses de chocolat dout le dessus était : Chocolat para le très-récient procurrez général de la Compagnie de l'étau. Ces caisses peusèrent rompre les ceins aux gens qui les déclargérent et qui s'y mirent au double de ce qu'il fallait à les transperter à proportion de leur grandeur. Tentes les caisses arrivées dans les magasins de Cadix, ceux qui les régissient en ouvrirent une entre eux et n'y treuvérant

que de grandes et grosses billes de checolat, avrangée les unes attres. Ils en prireat une dout la pesasteur les surprist, la rompirent; elle résiste, mans le checolat s'éclats et une bille d'or parti. Toutes ces caisses étaient remplies de billes semtres de la comparation de la comparation de la comparation de tra les jéunies, mais en vair. Ces fins polítiques se garderent bien de réclamer un checolat si précieux : lis aimèrent mienu le penfre que de l'avoner. L'or fut pour le roi, el le checolat pour ceux qui avaient découver la galanteire. « Glaint-Stimon.) La deroire battille navle livrée sons Lonis XIV fut celle de Velez-Maleg, où le conte do Todiouse, avec quarante-neul vaiseaux contre cimpuante-cinq, elét agacé une Drillante viciori sa, an lieu de resture à Toulon après dix hourse de combat, il edit recommenci l'action courte la flotte angle-baure, oute dés-emparée, et à qui les munitions manquaient. Depuis, il in y cut que des recontres d'excetére, et hémôt, même que la çuerre de courne. Nos colonies, laissées sans delens, furred d'avastée ou compuises.

Cependant, quelques-uns de nos corsaires et de nos



Duguay-Trouin.

capitaines se firent encore un nom gloricux. Tourville, qui avait été avec Duquesne le plus grand homme de mer du règne de Louis XIV, était mort en 1701. Anne-Hilarion de Cotentin, comte de Tourville,

naquit à Tourrille en 1642. Son père était premier gentilhomme de la chambre de Louis XIII. A quatorze ans, il fut reçu chevalier de Maine. Il s'embarqua à dix-huit ans sur une frégate de Marneille, qui à peine sortie du port, rencontra deux consaires aigériens. Ceux ci sautèrent à l'abordage, mais furent si rudennent regus qu'ils se hâkérent de quitter la partie. Tournille montra de cette première affaire une rasbuvoure. Que fieraje de cet Adoni 1- avaii dit son capinine, obligé de le recsour à bord. Il vavie son capinine, obligé de le recsour à bord. Il vavie entende in terreville à Vernalite. L'Adona avait de lesse trois foit dans co contant. In test de l'epispage. Desse trois foit dans contant. In test de l'epispage. purges l'Archipel. Il fut de l'expelsion de Goulei en 1609, servit vere nor rest distriction, sou d'Estres, A Southwold (1679), et rous Duquane, à la basalie

vonne à celle de Palerme (1677). Il dirigea ensuite | soixante-doute vaisseaux, battit une flotte de cont douze avec Dequesue le bombardement d'Alger, de Tripoli navires anglais et hollandais; à la bauteur du cap et de Gienes. Nommé, en 1689, vice-amiral du Levant, | Beachy-Head, en uve de l'Itel de Whigt (10 juillet il se réunit au comte de Château-Renand, et, avec 1689). La terreur fut un moment jusque dans Lon-



dres, et les Français, maîtres de la mer, descendirent | chef-d'œuvre de Tourville, comme tactique navale, à Tingmouth, où ils brûlèrent douze vaisseaux an-On a vu à la page 302 le récit de la victoriense défaite glais. La campague de 1691, dite du Large, fut le de la Hougue, qui lui valut le bâton de maréchal. En



1693, dans la baie de Lagos, il prit vingt-sept bâtiments de guerre ou de commerce, en brûla soivante, et fit éprouver aux alliés nne perte de 26 millions. Ge fat la dernière grande action de mer à laquelle il



assista. Il avait pris part à l'urganisation des classes, et composé les signaux dunt les flottes de France se servirent pendant plus de soixante ans,

Jean Bart, devenu, dans la dernière guerre, la ter-

reur du commerce de l'Angleterre et de ses alliés, ne lui avait survéeu qu'une année.

Jean Bart, né en 1851, était fils, non d'un péckeur, mais d'un arrasteur de Dunkeuput. La geuvre changes l'arrasteur en corasire, et le commerce suglais et hol-Nord, de ses comerces hardies, qui tout fait de lui le marin le plus populaire de la France. Nul ne connaissati comme lui les passes, les coranasts, l'heure des natées, et let plus braves égalaient à poine son conreille, ville s'hair de propriet de la poine son conreille, ville s'hair d'appelre un tel homme dans la marine milisiere. En 1889, Jean Bart et Forbin furent falts priominers, après un combai inégal contre deux vaisseux aughas; mais it h-s'échappèrent de prison, c'eret anssièle d'eure courres. En 1901, Louis XIV.

voulut voir à Versailles le brave capitaine dont tout le monde parlait, et lui annoncer lui-même qu'il le faisait chef d'escadre. « Sire, vous avez bien fait, » répondit le marin. Les courtisans rirent aux éclats de cette naïveté. Les ennemis n'en rirent pas. On armait pour Jean Bart sept frégates dans Dunkerque. Quarante vaisseanx vinrent bloquer le port : Jean Bart passa au travers de la ligue de blocus, et, courant toute la mer du Nord, enleva les convois, prit les navires qui leur servaient d'escorte et fit une descente sur les côtes d'Écosse. Dans cette campagne, il brûla plus de quatre-vingts navires ennemis et rentra à Dunkerque avec quiuze cent mille francs de prises. En 1692, il dispersa la flotte hollandaise de la Baltique, et l'année suivante aida Tourville à la journée de Lagos. En 1694, on manquait de blé, il fit entrer un convoi de grains à Dunkerque et dégagea un autre convni, en-



Jean Bart attaque la flotte hollandaise (1694).

levé par les Hollandais, dont il prit à l'abordage le vaisseau amiral. Il montra encore en 1696 ce que la France peut faire avec la guerre de course. Une pleurésie l'enleva à ciuquante ans, en 1702, au momeat où il eût été le plus m'ecsaire à la France. Les Anglais se souvenaient de lui quaud ils deuandèrent la destruction de Dankerque.

Si Tourville n'eut pas de successeur, Jean Bart trouva des dimels, d'àbord Forbia, qui vani été longtemps le compagono de sa vie aventureuxe; le Béarnais Ducasse, gouverneur de Saint-lonique; Pointie, qui enlera Carthagène en Amérique et y fit un immense butir, Saast qui, tombe in pour avec un seb bătiment au milieu de quirue navires ennems, se bat douz, pais vé-bages, . Je donnerats toutes les actions dem pais vé-bages, . Je donnerats toutes les actions de ma vie, dissit un de nos plus braves chefs d'escadres, pour uve-base des siennes.

C'était Duguay-Trouin qui parlait ainsi. Il était lils d'un armateur de Saint-Malo, né en 1673, et fit ses premières armes sur des vaisseaux de sa famille. A dix-huit ans on lui confia un navire de quatorze canons. Depuis ce jour il marqua chaque année par des conrses plus hardies, par des prises plus nombreuses; mais le temps de la grande guerre était passé quand Duguay-Trouin fut appelé dans la marine militaire; son brevet de capitaine est de 1706. Alors il n'y avait plus que des combats individuels à soutenir, des convois à enlever, les côtes ennemies à désoler. Duguay-Trouin fit cette guerre comme Jean Bart l'avait faite dix ans auparavant. Il eût pu remplir un rôle plns important. Il en donna la preuve dans son expédition contre Rio de Janeiro, où la vigueur de l'exécution répondit à la hardiesse du plan (6 octobre 1711). Cette place, qui semblait imprenable, fut enlevée après onze jours d'attaque. Soixante navires marchands, trois vaisseaux de guerre, denx frégates et une immense quantité de marchandises furent pris ou brûlés. La ville souffrit un dommage de plus de 25 millions.

Malheureusement les exploits de ces braves marins n'eurent aucuna influence dans une guerre où il ne s'agissait pas d'enlever à l'ennemi de riches rançons, mais de sauver nos provinces. S. 5. TRAITÉS D'UTRECET, DE RASTADT ET DE BADE; DERNIÈRES ANNEES DE ROL

La victoire de Denain avait rendu la paix possible. Il y ent trois traités :

Gelui d'Utrecht (11 avril 1713), entre la Franca. l'Espagne, l'Angleterre, la Hollande, la Savoie et le Portugal;



Traités d'Utrecht (11 avril 1713), de Rastadt (7 mars 1714), de Bade (7 juin 1714).

Celui de Rastadt (7 mars 1714), entre la France et l'empereur;

Celui de Bade (7 juin 1714), entre la France et l'Empire. Le traité de Rastadt fut retardé d'une année par

l'obstination de l'empereur Charles VI, qui continua la guerre malgré l'abandon de ses alliés. Villars, envoyé sur le Rhin, ou il se trouva en face d'Eugène, déconcerta encore les Impériaux par l'impétuosité de ses attaques. Il reprit Landau, escalada avec ses grenadiers, que son courage électrisait, la montagne de Roskhof, dont les lignes formidables couvraient Fribourg, et emporta cette ville. Ces soccès obligèrent l'empereur à donner enfin aux peuples le repos que, depnis longtemps, ils

ne coonaissaient plus, Par ces traités, Louis XIV conservait les premières la Flandre, où Lille lni était rendoe, la Franche- garnison dans les plus importantes places des Pays-

Comté, Strasbourg, Sarrelouis, Landau, et aux colonies, les Antilles, Cayenne, Bonrbon et le Sénégal; il acquérait la vallée de Barcelonnette, mais il abandonnait au duc de Savoie Exilles, Fénestrelle et Château-Dauphin, à l'Angleterre Terre-Neuve, c'està-dire la grande pêche, la baie d'Hodson, ou le grand commerce de pelleteries, l'Acadie qui, avec ses ports abordables en toute saison, est l'avant poste du Canada, où nous allions être bloqués ; il faisait démo'ir et combler le port de Dunkerque; il reconnaissait l'électeur protestant de Hanovre, George Ier, comme héritier présomptif de la reine Anne: il s'engageait

à renvoyer de France le prétendant Jacques III, à onvrir les prisons à cenx de ses snjets qui y étaient retenus pour cause de religion, et à ne se faire donner par gnifiques domaines en Italie et aux Pays-Bas; l'An-l'Espagne aucun privilège commercial exclusif, tandis - gleterre, l'empire de ser me, qu'elle avait sassi. En outre, qu'il accordait lui-même à l'Angleterre pour son né- l'une avait recouvré la Hongrie, qu'il ui était plus des

goce des avantages considérables, et lni cédait le monopole de la traite des nègres à la côte d'Afrique ponr approvisionner d'esclaves les colonies espagnoles : commerce mense et très-incratif, nn poir étant vendu à la Havane trois ou quatre fois son prix d'achat.

Philippe V gardait l'Espagne et ses immenses colonies; mais il renonçait, pour lui et ses enfants, à la conronne de France ; ilcédait aux Anglais Gibraltar, forteresse imprepable, et Minorque, qui a un des meilleurs ports de la Méditerranée (Port-Mahon): au duc de Savoie, la Sicile ; h l'Empereor, les Pays-Bas, le Milanais, le royaume de Naples et la Sardaigne.

Le duc de Bavière, allié malheureux de Louis XIV,

Le duc de Bourgogne.

acquisitions de son règne. l'Alsace, l'Artois, le Rous- | maison de Savoie, qui le convoitait depuis un siècle. sillon, que la France devait à Richelien et à Mazarin; Enfin , les Hollandais obtenaient le droit de mettre

Bas autrichiens, nour s'en servir comme done barrière contre la France. et, jusqu'en 1787, ils se firent donner annuellement douze cent cinquante mille florins par les Flamands, pour être les maîtres chez eux.

Ges conditions étaient honorables, si l'on se rappelle les propositions humiliantes des triumvirs à laHave, et surtout leurs espérances. La France, on pent le dire, s'était sauvée elle-même par sa persévérance, sa forte unité, l'épergie de son roi : et c'était elle qui avait remporté la dernière victoire : elle sortait de cette terrible lutte, affaiblie mais non humilice, et avec les honneurs de la guerre.

Deux puissances avaient surtout gagné à cette guerre : l'Antriche, de ma-

cessaire que l'Italie ; l'autre restait à Port-Mahon, d'où elle pouvait tenir Toulon en échec, et à Gibraltar, d'où elle menaçait l'Espagne et gardait l'entrée de la Méditerranée. Mais les Espagnols, en quittant les Pays-Bas, cessaient anssi d'avoir contre nous une canse permanente de guerre, et, après avoir été durant deux siècles nos ennemis, ponvaient maintenant devenir à jamais nos alliés.

Louis XIV furent aussi tristes que les premières avaient été brillantes. Aux malhenrs nationaux vinrent se joindre de cruelles afflictions domestiques. Jamais roi peut-èire n'ent une postérité aussi nombreuse que Louis XIV. Jamais héritage ne parut plus consolide dans une famille. Mon-

Les dernières appées de



était rétabli dans ses États. L'électorat de Brande- | seigneur, dauphin de France, avait lui-même deux bonrg, agrandi de la Gueldre, devenait le royaume de fils, le duc de Bourgogne et le duc de Berry, tous deux Prusse. Le titre de roi était anssi donné au chef de la mariés. Le doc de Bourgogne, l'aîné, avait deux enfants, et la succession était assurée jusqu'à la troisième génération. Il s'en fallut de peu pourtant que le grand roi ne mourût sans laisser d'héritier légitime. Le 14 avril 1711 le dauphin expirait. Louis XIV aimait son fils, mais ce prince sans caractère, paresseux et iusonciant, ne méritait et n'obtint les regrets de personne. Fils du roi de France, père du roi d'Espagne, Monseigneur ne fut jamais roi. Les détails peu édifiants que les mémoires ont laissés sur sa vie privée, son peu d'intellicence, son amour de la table et des plaisirs ne permettent guère de penser qu'il eût relevé la monarchie. On lui avait pourtant donné Bossuet pour précepteur!

Le trône revenait donc à l'élève de Fénelon, le duc de Bourgogne. On s'en apercut bien dès que des nouvelles alarmantes sur la santé de Monseigneur arrivèrent à Versailles. « Mgr le duc et Mme la duchesse de Bourgogne y tenaient ouvertement la cour, et cette conr ressemblait à la première pointe de l'aurore. Tout Paris y abondait, et comme la discrétion et la précaution ne furent jamais françaises, tout Mendon y venait et on en crovait les gens sur leur parole de n'être pas entrés chez Monseignenr ce jonr-là. Lever et coucher, diner et souper avec les dames, conversations publiques après le repas, promenades étaient les heures de faire sa cour, et les appartements ne pouvaient conte-

nir la foule, . (Saint-Simon.)

L'ame de cette jeune cour et de Versailles tout entier était la duchesse de Bourgogne, Adélaïde de Savoie. Sans beauté elle avait « le sourire le plus expressif, une marche de déesse sur les nuces. Les graces naissaient d'elles-mêmes sous ses pas, de tontes ses manières et de ses discours les plus commnns. Sagaieté jeune, vive, active, animait tout, et sa légèreté de nymphe la portait partout comme un tonrbillon qui remplit plusieurs lieux à la fois et qui y donne le mouvement et la vie. » Il y avait quelques ombres au tablean, l'amonr de la dissipation allait quelquefois trop loin, mais alors on ne regardait pas cela comme nn défant. « Je vondrais monrir avant M. le duc de Bourcorne, disait-elle pp jour, mais voir pourtantici ce qui s'y passerait; je snis sûre qu'il épouserait une sœur grise on une tonrière des filles de Sainte-Marie, » C'est que son mari, qui l'idolàtrait, formait avec elle un parfait contraste. Modéré, patient, modeste, pénitent, eccupé de ses devoirs de toute sorte, « mettant toute sa force et sa consolation dans la prière et ses préservatifs en de pieuses lectures, il était par sa dévotion la censure vivante de la conr de son grand-père et de la • régu-« larité d'écorce » de Louis XIV. » La nature l'avait pourtant créé bien terrible dans ses esuportements. Dans sa jeunesse, dur et colère, impétueux avec fureur, opiniatre et passionné, porté à la cruauté, il ajoutait à tontes ses violences nu orgueil demesuré. · De la hauteur des cieux il ne regardait les hommes que comme des atomes avec qui il n'avait ancune ressemblance, quels qu'ils fussent. A peine ses frères lui paraissaient-ils intermédiaires entre le genre homain et lui, quoiqu'on ent toujours affecté de les éleverdans nne égalité parfaite. « L'éducation changes complétement ce caractère. La haute raison et la patience de Fénélon. des ducs de Beanvilliers et de Chevreuse accomplirent ce miracle qui fut même trop grand. De l'excès de l'emportement on arriva à un excès de timidité. On appesantit trop longtemps le joug sur cette nature rebelle : les

ressorts se détendirent, elle ne put désormais se re-

Sur ce prince, cependant, reposaient les espérances de tout ce qu'il y avait de plus honnête en France. Imbu des idées politiques de son précepteur, des principes de justice et de modération, habitué à la bonté, luen instruit de ses devoirs, il semblait promettre un roi intègre, économe, pacifique, devoué au soulagement de ses peuples, disposé à consulter, à éconter les conseils des ministres, des cours souveraines, les plaintes du peuple. Tout le parti qui se sentait bumilié par l'ecrasante personnalité de Louis XIV, qui comprenait tous les dangers de l'arbitraire et de l'inflexibilité. s'attendait à régner bientôt : on entrevoyait un adoucissement aux mallieurs de la France, 'quand une catastrophe viut rejeter l'avenir dans l'incertitude et

détruire toutes les espérances. Le 5 février 1712, la duchesse de Bonrgogne fnt atteinte d'une fièvre maligne. Le 11 elle regut les derniers sacrements nonr lesquels elle ne vonlut point de son confessent jesuite. Le 12 au soir, elle expira. La même maladie gagna le dauphin, qui dans les premiers jonrs n'avait pas voulu quitter sa femme. Il monrut luimême le 18. On peut juger de la consternation générale, de la douleur du roi à ces conps répétés et précipités de la mort qui semblait vouloir détruire la famille royale, à un moment où le royaume lui-même paraissait près de sa ruine. « C'est un châtiment, disait Saint-Simon, se faisant l'interprète du denil public. Dien nous a montré un prince que nous ne méritons pas. » « Vons venez d'enterrer la France! » s'écriait-il encore en embrassant le duc de Beauvillers, en l'embrassant après le convoi du jeune couple.

Cette douleur fnt si vive et si sincère que l'éhranlement en a gagné la postérité. Mais nous sommes, assez loin de ces événements pour les regarder d'un mil plus calme. Si l'histoire doit un regret à ces jeunes époux enlevés avant le temps, animés des meilleurs sentiments et possédant des vertus réelles, elle ne peut croire que le duc de Bourgogne eut relevé la vieille monarchie. On le faisait regarder plus en arrière qu'en avant. Ce n'est pas le moven de bien voir et sprtont de bien marcher.

Cette mort que quelques-uns estimaient si funeste, ne parut pas naturelle à cenx dont elle ruinait d'avance tout l'édifice. Les progrès rapides du mal, les taches livides qu'on avait reconnues sur le corps des denx époux, la corruption du sang découverte à l'autopsie, donnèrent cours aux bruits les plus sinistres. On cria an poison en désignant comme le meurtrier, le duc d'Orléans, neven du roi, qui paraissant le plus intéressé à l'extinction de la branche ainée. Le peuple l'insulta ; les courtisans se détonrnèrent de lui avec tant d'affectation qu'il alla demander au roi la Bastille et des juges. Louis XIV, bien que son âme se fût onverte anx sonpcons ne voulut point d'un scandale qui n'eût rien éclairci mais qui eût déshonoré la famille.

Le 8 mars la mort euleva le troisième dauphin, le duc de Bretagne, fils ainé du duc de Bourgogne. En 1714 elle prenait encore le duc de Berry, frère de ce urince et le grand roi , qui s'était vu entouré de rejetons si nombreux n'avait plus pour recevoir son pesant heritage, qu'un enfant de 5 ans, le duc d'Anjou, son arrière-petit-fils. Il avait survécu à son siècle, à la génération de grands hommes qui avaient illustré son règne, et voilà qu'il avait encore la cruelle dou- ; leur de survivre à presque tons les siens.

Ces morts arrivées coup sur coup le décidèrent à prendre une mesure qui était un nouvel attentat à la moralité publique; ses fils légitimés, le duc dn Maine et le comte de Toulonse, nés de la marquise de Montespan, furent déclarés héritiers de la couronne à défaut de prince du sang. « La cour éclata en murmures sourds bien plus qu'on aurait cru. Paris se déchaina et les provinces; le parlement, chacun à part, ne se contraignit pas. M. dn Maine n'eut garde de se vanter de l'air triste, morne, confondu, qui accompagnait tous les compliments dont une cour esclave lui portait na hommage force et qui n'en cachait pas la violence. Mme du Maine triompha à Sceaux de la douleur publique. Elle redou-

bla de fêtes et de plaisirs, prit pour bons les compliments les plus secs et les plus courts. Les bâtardeaux déifiée ne parurent que quelques moments a Marly. M. dn Maine crut nécessaire cet air de modestie pour le pnblic. Il n'eut pas tort. . Louis XIV, malgré ce mécontentement, les appela, par son testament, à faire partie du conseil de régence dont le duc d'Orléans, son neven, ent la présidence sans antorité réelle: le duc de Maine obtint en outre la tutelle avec la sprintendance de l'éducation du jeune roi, dont le maréchal de Villeroy fut nommé gouverneur.

· Voilà, s'écrie Saint-Simon, le dernier abime où le conduisirent la euperbe et la faiblesse, une femme plus qu'obscure et des donbles adultérins, à qui il s'abandonna, dont il fit ses tyrans après l'avoir été pour eux et pour tant d'autres, et un détestable confesseur du caractère du P. Tellier. Tel fut le repentir, la pénitence, la réparation publique d'un double adultère, si criant, si long, si scaudalcux à la face de toute l'Europe, et les derniers sentiments d'une ame si hautement pécheresse, prête à paraître devant Dien, et de plus chargé d'nn règne de cinquante-six ans, dont l'orgueil, le luxe, les bâtiments, les profusions en tons genres et les gnerres continuelles avaient répandu tant de saug. consumé tant de millierds an dedans et au dehers, mis sans cesse le feu par tonte l'Europe, confondu et anéanti tons les ordres, les regles, les lois les plus

anciennes et les plus sacrées de l'État, réduit le royaume à une misère irrémédiable.

Les derniers moments furent tristes mais non sans grandeur. Les revers ne l'avaient point brisé, l'anproche de l'heure suprême ne l'abattit pas. Il e'étonnait lui-même qu'il ne fût pas plus difficile de mourir. Tant qu'il conserva sa connaissance « tout se passa avec cette décence extérieure, cette gravité, cette majesté, qui avaient accompagné toutes les actions de sa vie, il y surnagea un naturel, un air de vérité et de simplicité qui bannit jusqu'aux plus légers soupçons de représentation et de comédie. »

Le 26 août 1715 il était déjà très-faible, la veille, jour de la Saint-Louis, il avait communié. Il se fit amener le dauphin et lui dit ces paroles : « Mon enfant,

vous allez être un grand roi, ne m'imitez pas dans le gout que j'ai eu pour les bâtiments, ni dans celui que j'ai eu pour la guerre; táchez au contraire d'avoir la

paix avec vos voisins. Rendez à Dieu ce que vous lui devez. Suivez toujours les bons conseils, tâchez de soulager vos penples, ce que je suis assez malhoureux pour n'avoir pu faire. . Il le tint longtemps sur son lit l'embrassant et le bénissant à plusieurs reprises. Il adressa anssi ses derniers adieny any seignenrs de sa cour : · Messieurs, leur dit-il, je vous demande pardon du mauvais exemple que je vous ai donné. J'ai bien à vous

Le duc du Maine. remercier de la manière dont vous m'avez servi et de l'attachement et de la fidélité que vous m'avcz tonjonrs marqués. Je suis bien fâché de n'avoir pas fait pour vous ce que j'aurais bien voulu faire. Les mauvais temps en sont cause. Je vous demande pour mon petit-fils la même application et la même fidélité que vous avez enes pour moi. C'est un enfaut qui ponrra essuyer bien des traverses. Que votre exemple en soit un pour tous mes autres sujets. Adieu, messieurs, je compte que vous vous sonviendrez quelquefois de

moi. » Les médecins désespéraient : un paysan proposa un élixir. On le laissa entrer. « Fagon voulut dire quelque chose; ce manant, qui se nommait le Brun, le malmena fort brutalement. Fagon, qui avait accoutumé de malmener les autres et d'en être respecté jus-



retombé et devenn manyais. on lui en présente nne autre prise : . A la vie ou à la mort, - dit-il en buvant le verre. La vie parut revenir. A cette nouvelle la foule, qui depnis huit jours courait au soleil levant, vida les salons du duc d'Orléans. Mais l'amélioration ne se maintint pas, les courtisans repararent. Quand le 1" septembre le grand roi rendit le dernier soupir, il était presque seul. Ainsi était-il arrive pour Monsieur, frère de Louis XIV, qui en 1701, agonisa seul snr nn canapé; en 1712, pour Monseigneur. - Le roi n'eut pas plutot quitté Mendon, raconte Saint-Simon, que tout le monde s'entassa comme il le put dans les carrosses et s'enfuit. Louis vit aussi le



Le comte de Toulouse.

qu'au tremblement, demeura tout abasonrdi. On | Au moment où Louis XIV mourait, Voltaire avait donna donc an roi dix gouttes de cet élixir. Quelque vingt-trois ans. Il vit conduire sans pompe et avec temns anrès il se trouva plus fort; mais le pouls étant une gaieté sinistre le grand roi à sa dernière demeure.

« J'ai vu, dit-il, de petites tentes dressées sur le chemin de Saint-Denis. On y buvait, on y chantait, on riait. Les sentiments des citovens de Paris avaient passé jusqu'à la populace. Le jésuite le Tellier était la principale cause de cette joie universelle. J'entendis plasieurs spectateurs dire qu'il fallait mettre le feu aux maisons des jésuites avec les flambeaux qui éclairaient la pompe funèbre. » Le témoin de cette scène singulière ne se dontait pas alors que c'était son règne qui allait se substituer à celui du prince, dont il a, tout à la fois, sapé le système et écrit l'histoire. Le dix-septième siècle descendait dans la tombe avec Louis XIV, le dix-huitième s'élançait vers

désert se faire autour de lui : même Mme de Main-

l'avenir avec Voltaire, C'est tenon, qui se retira à Saint-Cyr; même e P. le Tel- | le moment de nons arrêter entre les deux et de précilier qui abandonna son pénitent, nagnère le puissant uuonarque qu'il était parvenu à affilier à son ordre. fait pour la Frauce et pour la civilisation.



L'Arseuel

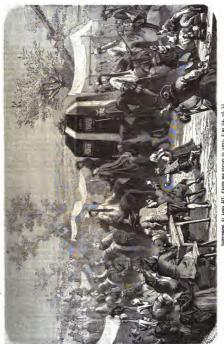



# CHAPITRE LXV.

## GOUVERNEMENT DE LOUIS XIV. S 1. SUPPRESSION DES ÉTATS GÉNÉRAUX, SOUMISSION DU PARLEMENT, DE LA NOBLESSE ET DU CLERGÉ.

I l'administration du royaume fut | Couvre des ministres de Louis XIV, autant que la sienne propre, une chose lui appartieut tout entière : c'est la direction générale qu'il donna au gouvernement et à la sosiété; c'est la maniere énergique et habile duut il sut dominer tous les pouvoirs, les annuler ou les faire

servir à sa grandeur; c'est enfin cet art de régner qu'aueun prince, au jogement de Saint-Simon, ne posséda à un plus haut point. On a déjà vu (page 167) ses idées sur les droits des souverains; il les avait résumées dans cette parole qu'il prononça, dit-on, jeune encore, au sortir de la Fronde : L'Etat, c'est moi! Si le mot n'est pas authentique, la pensée qui l'aurait dicté l'est bien certainement, Louis XIV

anrait fait écrire dans un cours de droit public pour l'instruction du duc de Bourgogne : « La nation ne fait pas corps en France, et réside tout eutière dans la

persoone du roi. »

Il le eroyait, tout le monde le crut avec lui, et l'Église l'enseigna : Bossuet funda le droit divin de la monarchie sur les maximes tirées de l'Écriture sainte: « O rois, vous êtes des dieux, » s'écrie le grand évêque dans le même temps où Lehrun remplissait Versailles de l'apothéose de Louis. Tant qu'il vécut, il n'y eut, dans tonte la France, qu'une volunté saus contrôle et saus limites, la sienne. « Dans l'État où vous devez régner après moi, dit-il à son fils, vous ne trouverez point d'autorité qui ne se fasse honneur de tenir de vous son urigine et sen caractère. « Comme il arrive souvent, il faisait intervenir Dieu même en sa faveur : « La volonté de Dieu, disait-il, est que quiconque est né sujet obéisse sans discernement.

Les états généraux eussent rappelé d'autres droits : il ne les convoqua jamais; il puun ceux qui en parlèrent. Mézerai perdit sa pension pour avoir montré la part que la nation avait eue à diverses époques dans l'établissement des impôts et le gouvernement du pays, Lorsqu'au traité d'Utrecht les alliés, se défiant encore de sun ambition, demandèreut que les conditions de la paix fussent ratifiées par une assemblée nationale, il s'y refusa avec hanteur, et déclara qu'il regardait cette condition comme une insulte à la majesté du trône. Cependant, dans sa détresse, il songea un moment à les réunir. et nous avons la minute du disconrs qu'il avait préparé, mais il ne put se resondre à subir cette humiliation.

La plupart des provinces avaient des états particuliers; il les supprima en Normandie, Maine, Anjou, Touraine, Orleanais, Bunrbonnais, Nivernais, Marche, Berry, Aunis et Saintonge, Angonmois, Auvergne, Quercy, Perigord et Ronorgue. Ceux qui furent couservés, comme en Languedoc, Bourgognu, Pruvence, Bretagne, etc., ne se remirent plus que pour exécuter les ordres qu'ils recevaient des ministres, « Les états ne doivent pas être lungs; il n'y a qu'à demander ce que veut le roi ; on ne dit pas un mot ; voilà qui est fait. Pour le gouverneur, il trouve, je ne sais comment, plus de quarante mille écus qui lui revien-nent. Une infinité de présents, des pensions, des réparations de chemins et de villes, quinze ou vingt graudes tables, un jeu continuel, des bals éternels, des comédies trois fois la semaine, nue grande braverie (parade), voilà les états. J'oublie trois ou quatre cents pipes de vin qu'on y boit; mais si je ne comptais pas ce petit article, les autres ne l'oublient pas, et c'est le premier. - (Mme de Sévigné, 5 avril 1671.)

Ce qui restait de libertés municipales fut supprimé, comme les libertés provinciales; le roi , battant monnaie avec de vieux droits chers aux villes, érigea les mairies en offices héréditaires et les vendit au plus offrant. Un édit de 1683 placa les villes pour leur gestion financière sous la tutelle des iotendants. Leurs finances n'en allèreut pas mieux. On vit des communautés rendues responsables du payement de la taille, comme les curiales l'étaient sous les empereurs romains. L'ancienne fiscalité avait ruiné les magistrats municipaux; la nouvelle les tenait pour exempts, mais ruinait les communes.

Un mot résume tonte cette pelitique : il est malheurcusement de Colbert. Il écrivait au comte de Frontenac, gouverneur du Canada, le 13 inin 1672 : « Nos rois ont estimé du bien de leur service depuis longtemps de ne point assembler les états de leur royanme. pour peut-être anéantir insensiblement cette forme ancienne. . Et il l'engageait à supprimer le syndic de Ouébec, qui présentait des requêtes au nom de tous les habitants, « étant bon que chacun parle pour sui et que personne ue parle pour tous, »

La vie municipale fut donc comme suspendne dans le pays, ainsi que l'était depuis longtemps la vie politique : situation fachense, car l'éducation pratique des affaires mauqua à la France, et le jour où elle sera forcée de reprendre le gouvernement d'elle-même des mains défaillantes de la royauté absolue, elle trouvera bien, peur la guider, de hardis et puissants logiciens, mais non de ces hommes expérimentés qui savent rattacher l'avenir au possé par de instes tempéraments. La liberté politique, pour être stable, a besoin de s'élever snr la forte base des libertés municipales. C'est ainsi

qu'elle a grandi en Angleterre et qu'elle s'y maintient. La royanté avait mis cinq siècles à miner le grand corps de l'aristocratie féodale, et pour mieux y réussir avait formé de ses propres mains un antre corps, celni de l'ordre judiciaire. Au seizième siècle, on appelait les parlements « les fortes et puissantes colennes sur lesquelles était appuvée la monarchic. » Mais au dixseptieue, la nouvelle royauté ne vonlait d'autre appui que son droit absolu. Cependant, grace à la vénalité des charges qui lassait les mêmes fonctions dans les mêmes mains, grâce à la dignité de la vie des magistrats, au rôle politique qu'ils avaient joué en plusieurs circunstances, à l'esprit de corpa qui s'était bien vite étable au sein des grandes campagnes judiciaires, il a'était élevé à côté de la noblesse d'épée une noblesse de robe qui paraissait aussi genante que l'autre, parce au'elle avait déià des souvenirs et des regrets. Elle n'était point toujours maniable. Sans rompre en visière au pouvoir, elle lui résistait à l'aide de ses lungues procédnres, formes vénérables par lenr ancienneté même qui arrêtaient de leurs faihles liens la volonté royale. comme le lion de la fable l'était par les mille lacs d'un filet invisible; même elle déjouait les attaques par cette force d'inertie propre aux assemblées de vieillards et qu'il était si difficile de briser en un temps où la tradition faisait le droit. L'esprit d'opposition, mort partont, s'était réfugié là : opposition politique à peine sensible dans le parlement de Paris, opposition provinciale dans les autres, dans tous opposition religieuse, sous la forme du jansénisme. On a vu que Louis XIV ne s'y trompa pas : on se rappelle ses dures paroles de 1655. Une des peusées qu'il poursuivit avec le plus de persévérance fut de transformer les parlemeuts en simples cours d'appel; il les soumit à son conseil d'État, même celui de Paris, qui avait donné la régence à son aïeule et à sa mère, et qui avait fait la Fronde. Par un édit de 1667, il lui prescrivit d'enregistrer les ordonnances dans lo huitaine, et il ne souffrit aucune remontrance. L'année suivante, il lit arracher des registres de la compagnie tontes les délibérations qu'elle avait prises durant la guerre civile, pour effacer jusqu'au souvenir de ses ancieones prétentions. Enfin, il changea son titre de cour souveraine eu celui de cour supérieure, comme si le premier ent été que asaroation sur la souveraineté ravale (1665).

Les magistrats, réduits à rendre des arrêts, étaient encore obligés à rendre des services. Nous avons dit que d'Ormesson tomba en disgrace pour avoir résisté aux désirs de la cuur dans le procès de Fonquet, et nn juge ayant refusé de condamner à mort un ancien frondeur, Fargues, qui avait en des lettres spéciales d'abolition, fut remplacé par un autre plus complaisant

qui envoya Fargues à la putence. Il semblait plus difficile de réduire les nobles. Le cardinal de Richelien avait démoli leurs forteresses et fait tomber la tête des plas renmants. Mazarin les avait achetés on vaincus par la ruse. Louis XIV s'en rendit maitre en les attirant auprès de lni par des fêtes, en les arrachant à leurs domaines, où ils se souvonaiont trop de leurs aïeux et se sentaient libres encore, ponr remplir ses antichambros et sa domesticité des descendants de ceux qui avaient fait trembler ses pères, et former à la royauté cet éblouissant cortége dont le représentant de Dien sur la terre voulait être tonjours environné. Les gouverneurs de province, déponillés de tonte autorité au profit des intendants, « no ponyaient plus faire les rois. » Ils n'avaient plus le maniement des deniers, pas même le commandement des troupes, et ils n'étaient nommés que pour trois ans, sauf à obtenir, par leur assiduité à Versailles, une prolongation de ce vain honneur. Cet honneur était si vain, qu'on le donna à un frère du maréchal de Gréquy, homme des plus bornés. Canaples, c'était son nom, succèda dans le gouvernement de Lyon à un archevêque. On le voyait aller par les rues, répandant des bénedictions à droite et à ganche, et ne voulant entendre aucuno ob-

servation, parce qu'il avait vn, disait-il, son prédécesseur agir ainsi. Ceux des nobles qui s'obstinèrent à rester dans leurs manoirs y recurent plus d'une fois la redoutable visite des gens du roi. Louis encourageait lui-même la sévérité des magistrats. « Il faut achever de bannir l'oppression et la violeoce des pruvinces de votre ressort, écrivait-il au président des Grands-Jours, Vous avez trop bien commencé pour n'en pas venir à bout; » et il fit frapper une médaille représentant un esclave qui se relève, protégé par lo glaive royal, avec cette devise expressive : Salus provinciarum, repressa potentiorum oudacia. Mais pour les nobles qui vivaient à sa cour, même pour ceux qui ne lui inspiraient qu'une médiocre estime, il les honora constamment par des marques extérieures de considération, afin que luimême, le premier d'entre eux, en parût plus grand aux yeux de la foule.

Saint-Simon nous conte que le roi cassa un juur sa canne sur le dos d'un valet qui avait dérobé un biscuit, et que, iusulté par le duc de Lanzun, il jeta sa canne par la fenètre, pour ne pas fropper un homme de qualité. « C'est peut-être, ajoute gravement l'bistorien, la plus belle action de sa vie. » Un rotnrier ne pouvait se battre en duel avec un gentilhomme, mais le bourgeois offensé chargeait parfois un gentilhomme de venger son injure. Le roi publia un édit où il déenita «quo les gens de naissance ignoble assez insolents pour appeler des gentilslimmes ou inviter contre ceux qu'ils auraient appelés d'autres gentilshommes, seraient, en cas do graves blessures ou de mort, pendus et étranglés, et leurs biens confisqués, »

Si les nobles avaient des titres, des honneurs, ils n'eurent dans l'État aucune influence politique. Louis XIV n'oublia pas que lo vainqueur de Rocroy avait pentetre soure à fonder une nouvelle race royale, et il employa le moins qu'il put les prioces du sang, même son frère, de penr qu'ils ne trouvassent l'occasion de se distinguer. «Les fils de France, écrit-il dans ses conseils au dauphin, ne doiveut jamais, pour la sûreté de l'État, avoir d'autre retraite que la cour et le corne de leur ainé. » (Mémoires de Louis XIV, t. 1, année 1666.) Il se complut à nourrir en eux des goûts frivoles, qui, pour plusieurs, devinrent rapidement des goûts honteux. Son îrère eut pu être un prince tout comme nn autre; son neveu avait peut-être l'étoffe d'un homme supérieur, et le prince de Couti était certainement très-brave et très-capable. Ils furent réduits à laisser a'éteindre dans l'oisiveté ou la débauche des talents dont le pays eût profité. « Il me semble, disait-il, qu'on m'ôte de ma gloire, lorsque, sans moi, on en pent avoir. . Dans ses conseils il n'admit, depuis la mort de Mazarin, qu'un seul homme de vieille no-blesse, le duc de Bauvilliers, gonverneur des enfants de France; et il choisit tons ses ministres parmi les personnages de condition médiocre, afin de ponypir, suivant l'énergique expression do Saint-Simou, les replonger dans la profondent du néant d'où cette place les avait tirés. « Il ne réserva aux seigneurs que le champ plus restreint de la carrière militaire, encore ent-il soin de les discipliner par la rude main de Louvois et l'ordre inflexible du tableau, de leur ôter on d'annuler les grandes charges que Richelieu avait laissées debout : celle de colunel général d'infanterio fut supprime en 1662 à la mort du duc d'Épernon; le colonel général do la cavalerie était neven de

Turenne; il garda son titre, «mis on lo nourrit de conclusivers» i e la riu ainsi de l'amina de France et du capitine général des galères : les officiers de mer cessèrent d'être à leur comination. Même pour les quecitions d'honneur et de diquisié, que maguère ils vidaient si vite l'épée à la main, il s'onnuli juoqu'aux duce et pairs au conseil de ses marchanas, ce qui, du reue, d'aut un heur et Epipication d'une d'ice de Henri I'a d'aut un heur et Epipication d'une d'ice d'Henri I'are celle d'Ampleterre devenir une classe politique ; elle n'était pu'une caste militaire.

Elle cherchait sa consolation dans sa gloire passéo, dans la poussière de ses parchemins, l'étalage de ses armoiries, la rédaction des généalogies. Saint-Simon na pent capire d'extere un conseil ; il emploie son trappa des querellises perivances, qui devianzes pour tourpa des querellises perivances, qui devianzes protecti lui plus que les affaires d'État, et le conduient à de longa procès. De lonne herra instruit des tirses de sa famille, viculant ceux de toutes les autres matsous, son mispa companio dans une dérénancies set de garderfant dans ses Mémoires autre des chapitres entiers où il ne parles que de corroses, de manteaux, et des plus monquias privières. Le monde lui parait reuversé si un mainte, clier le arcomesti, de la parte une distinction cipal à celle d'un grand segpers, « la parte dure des ret pour un membre de su famille. Aussi, en veyant



Flechier

son catrema susceptibileté, 'sécouse-t-ou qu'il oues ait liu-même liaste unt de pertraits d'hommes infaturés de leur rang. Parle-1-il de Jaragean, qui pour avoir éjousée aux rêce du cardini de l'arrestuderg se crué électieu au nièce du cardini de l'arrestuderg se crué électieu de l'arrest de l'arrest égapear, cela l'arrist clamarré de richeules. Sa fadeur naturelle entré sur la bassesse du courtisan et récrépie de l'orqueil du sejqueur posti-che, fit un compact que combla la grande matirise de l'ordre de Saint-Lazare, dont il tire tou le parti qu'il relation de l'arrest d'arrest d'arrest

familie de petris gentils-hommes de Beauce. Germon-Tonnerred, moiss, était de grande maison et de plus ancien ami de son pêre, entin évêrpse; voyez pourtant comuse il le traile : il linicia, il-cli, metres es anoes jourja am platonh et aux planchers; des moteux de d'évipre, des client parton qui son se armes, jusque sur le tabernacle de na chapelle; ses armes sur su cheminée, en tableas avec tout eq ui se peu insigner d'ornements, tarres, armeres, chapeaux, ote, et toutes les marques des officiers de la corrosso, dans sa galeire, une carte que l'janvia prèse portien ne les premierres et les soccessions de sa maison; of due au les premierres et les soccessions de sa maison; of due autres grandes cartes généalogiques avec estires de Becente de la tris-auguste moison de Clemont-Tounerre de empereurs d'Orient, et à l'autre des empereurs d'Orient, L'eriginal, il est vari, prétait à la carcatura. A l'ergenial, il est vari, prétait à la carcatura. A l'ergenial màlhiaire de évêque joignait des prétentions d'écrivain. Le roi, qui éven amussit, voltue qu'il fist de l'Acadesius. On l'éven de mansait, voltue qu'il fist de l'Acadesius. On l'est en amussit, voltue qu'il fist de l'Acadesius. On l'est en amussit, voltue qu'il fist de la pompe et de en l'emphase de l'évêque qui en fait charmé, et atume y ajoint de sa main quelques traits de sa progre lonage. « On perse quel fait le succède de cette raillere

sanglante dont tout le monde s'aperçut excepté l'innocente victime. La noblesse avait jadis fait la guerre civile ou des complots, maintenant elle ne fait plus que de l'étiquette; au siècle suivant elle descendra plus bax, la royanté y aidant, en lui donnant l'exomple, surtout en la tenant loin des affaires sérieuses.

Louis XIV aimait mieux, suivant en cela les vieilles traditions de la monarchie, se servir de la classe moyenne, plus instruite et d'ailleurs plus dévonée, parce qu'elle ne sentait pas encore les incouvénients du pouvoir absolu et qu'elle sentait depuis des siècles



Fénrion.

ceux du régime féolal. Il lui livra unutes les functions financieres, politiques et spiciaries; il l'établis pacidquement dans l'administration du royaume, alors que toute la vie du pays f'étair rérrée dans les conscis du roi et dans le cabinet des intendants; il la possas avec énergie vers l'industrie et le commerce, chen facres des temps surveaux; que les régards qu'il ent pour ces temps surveaux; que les régards qu'il ent pour ces l'emps surveaux; qu'il est pour les les pour ces l'emps surveaux; qu'il est de l'autre du régime social les régimes de l'est principal de l'est de l'est de la lui de les droits de l'esprit furvest substitués à ceux de la nuissance. Il prépara douc, bien à son insu, par son guuve-mement, la France de mocratique de la Révolution, comme par ses nombreuses armées, il prépara la France militaire de l'Empire. Cependant, il ne faudrant pas voir en Louis XIV une espèce de roi bonrgeois, un roi des mattatiers, comme dit d'édaigneusement Naiut-Simon.

Sa politique, la haute idée qu'il avait de sa personne, le cérémonial rigoureux qui fiaisi de lai uno sorte de divinité redoutable et inaccessible, ces carrousels, cos fêtes si brillantes, tout cela ne rappelle guère à notre esprit l'image plus modeste des monarchies constitutionnelles. Il y a plus, ces hummes de ricu, dont Louis faiaitses conseillers, ses ambassadeurs ou sesserciaires d'État, quition leur roture avail d'enter à la cour.

Peu à peu, dit Saint-Simon avec d'épit, les ministres vécient mis au nivean de tout le monde. Ils availiers pris l'habit et toutes les manières des gens dequalité.

Il decreamient en effet M. Hourquis de Lonorquis de Lonorquis de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre d'autre d'autre d'autre d'autre de l'autre d'autre d'autre d'autre d'autre d'autre d'autre des beurgeois, le petit-fâted Eleuri IV voulait toijours rester le oi dés gentilsbonnes.

D'ailleurs son orgueil était extrême. « Si le roi n'avait en peur du diable, dit Saint-Simon, il se serait fait adorer. » Et les adorateurs étaient tout prêts, témoin le duc de la Feuillade, qui, inaugurant la statue de la place des Victoires, en fit le tour trois fois à la tête du régiment des gardes et répéta « les prosternations que les païens faisaient autrefois devant les statues de leurs empereurs. » Pour l'étiquette, voici ce one dit Louis XIV lui-même dans ses Mémoires : « Geux-là s'abusent lourdement qui s'imaginent que ce ne soient là que des affaires de cérémonie. Les peuples sur qui nous régnons ne pouvant pas pénétrer le fond des choses, réglent d'ordinaire leurs jugements sur ce qu'ils voient au dehors, et c'est le plus souvent sur les seances et sur les rangs qu'ils mesurent leur respect et leur obeissance. Comme il est important au public de n'être gouverné que par un seul, il lui est important aussi que celui qui fait cette fonction soit élevé de telle sorte au-dessus des antres qu'il n'y ait personne qu'il puisse ni confondre ni comparer avec lui; et l'ou ne neut, sans faire tort à tout le corps de l'État, ôter à son chef les moindres marques de supériorité qui le distinguent des autres membres. » L'étiquette devint la viaie constitution de l'État. On pent voir, à ce sujet, dans les Mémoires de Saint-Simon des détails bien curieux et bien tristes. Ce formalisme abaissait les caractères et les intelligences, en condamnant les esprits les mieux trempés à considérer de vaines puérelités comme la grande occupation de leur existence. Saint-Simon lui-même en fournit la preuve. Avec ce qu'il a dépensé d'activité, de passion, de génie et de persévérance à ces misères, il y anrait en de quoi faire un homme supérieur et dix citoyers utiles à l'Etat.

Le cierçé ne fat gatre plus libre que la noblesse. Il n'était permis à acune récèque oi à acune celcie de la cour de Rome, ni de recrevoir de lettro sans la permission capresse du roi sur chaque chose et sans que le secrétaire d'État des affaires étrappères ne les vit en en pli répendire. Autrement était un crime et ces lettres mêues étaient faite de la cour de

L'Églier de France compais des Fléchier, des Beseit, de Frieden de Naulés, mais aussi elle compesité de priertes indigent tels que Harlay de Changlion, qui d'educatie à seigne de Pariga la literate de ses meers, le Teller de Henns, pella factoux, citait fer. Saint-Saint-Barriage, de Soon qui dut ce sérge à une rossemblance de mou avec le mon de famille de Marie de Maitenen fais mêtre la contra de le leanne, vi atteille, qu'ui plates moi fais mille de Marie de Maitenen de le leanne, vi atteille, qu'ui plates de la moi de le leanne, vi atteille, qu'ui plates et le moi de moi de

diner, et s'étant fait Turc, pour échapper aux galères, avaivendu les secrets des Turcs aux chrétiens pour nne absolution de pape. Il aida Louis XIV à conquérir la Franche-Comté, et reçut l'archevéché de Besançon, qu'il eût gardé si le pape ne se fût offrayé du scandale. Vatteville se contents de l'abbave de Beaune, où il

vécut en grand seigneur et redouté des intendants! Louis XIV continua jusqu'en 1687 de conférer à des gentilshommes laiques des bénéfices et des pensions sur les évêchés et sur les abbayes. « Ce procédé dura tant que ses confesseurs ne purent convertir les affaires d'État en cas de conscience. On revint tout à fait alors à la marche ordinaire de la collation des hénélices. Chaque grande famille élut dans son sein un ou plusieurs sujets, à qui un peu de cheveux coupés au sommet de la tête donna la faculté de les posséder. Louis XIV observa fidèlement cette distribution politique, même quand sa dévotion ent coulié à na simple moine ce qu'on appelait le ministère de la fenille. Les évêques plébéiens devinrent aussi rares que les officiers de fortune, et furent considérés à peu près du même ceil dans leur corporation. » (Lemontey.)

Le chergé ne se plaignant pas, parce que s'il piani devant Louis NIV, il régnais ur ses sujets. Louis mettait son pensoir et parfois res d'argona au service de Partoris'e eclèssique. L'union de deux puissance était teiture. Le nd comandant le jedne à la cour et sa polée surveillair folser-tuito du carrien à Paris. Plerévise, mais bont ce qui sentait même de loin Therèsic. Le james'house dejiv avince fla arebait. En 2700 la famence ablesy de Port-Royal des Champs fut crouverée. Les maliètures frappes par loi responsar du moins dans le deriverée et ces nich est son de soil missimilieratif stappes par loi responsar du moins dans le deriverée et ces nich est sent soil cui son de consideration de l'orde et les restes des rois qu'on traintait sur le paye de presse de la comp de coloris combe de Louis qui était violée et les restes des rois qu'on traintait sur le paye de surce.

Cas violences qui clasgene l'avenir de tant d'expations mabhereuses, semblend à blord rissuir. Loris put coire le jansénime anéani avec les murs de Port-Royal. Cependant à pen de temps de li na livre da Royal. Cependant à pen de temps de la risolate les motts essencibrem. Cent une rime de provides en ferreux condamnées à Rome per la balle (Ariprillus (1712), que le roi imposa à tout le clergé de France, persécuté, exte los, hui-nôme pare qu'il n'était pas de l'axis du P. le Teller et des préhas qui entongréte, de la prison ou de l'axil.

Le quiélisse avait fait moins de vicines, mis il sant caus la dispère d'un homme cellère, de Prisolon, précepteur du duc de Bourrogene et archevique de Cambrai, Loquisione citatiune veille descrive rejonate de Cambrai, Loquisione citatiune veille descrive rejonate disait-telle, aimer Dien pour lui-même, d'un amour pur et désinit-resée qui ne rest inspire in par l'espèrence des biatiunés célesses, ni par la crainte des chierness. Férelan, par la nature migrine de son esprit, ments mougens. Il semble les désendres. Bossoto, espirit logique et partique, ne poursait-les comprendre, et il semble de rapage, autre les deux préha une litte dans laquelle Bourgage, autre les deux préha une litte dans laquelle Bourgage, autre les deux préha une litte dans laquelle Bourgage, autre les deux préha une litte dans laquelle Bourgage, autre les deux préha une litte dans laquelle Bourgage, autre les deux préha une litte dans laquelle Bourgage, autre les deux préha une litte dans laquelle Bourgage, autre les deux préha une litte dans laquelle Bourgage, autre les deux préha une litte dans laquelle Bourgage, autre les deux préha une litte dans laquelle Bourgage, autre les deux préha une litte dans laquelle Bourgage, autre les deux préha une litte dans laquelle Bourgage, autre les deux préha une litte dans laquelle deux les deu

danné par le pape; il allait monter en chaire, quand arriva le bref qui proscrivait ses doctrines; il laissa le sermon qu'il avait préparé et précha sur l'obiéssance qu'on doit à l'Église, en termes si tonclants et si forts, que sadéfaite fut nuasdamirée que la victaire de Bossuet.

Deux institutions addevent lero à accomplir son travaul d'omnipotente monarchique, la police el l'armè-On l'a vu (p. 237) charger en 1667 un magistrat de veiller à la police de Paris. Cete administration monvelle «e montra liene lougiemps impaissante à pronfèger efficacement les ciropens, mais elle fut de l'origène suffissamment hon organisée pour surprendre le l'armè de la circle de l'armè de l'armè de l'armè de l'armè de l'armè de la circle de l'armè de

trop lentes de la justice, elle multipliait les tettres de cachet qui ôtèrent tonte garantie à la liberté judividuelle des citoyens. On appelait de ce nom une lettre écrite par ordre du roi contre-siguée par un secrétaire d'État et scellée du cachet royal, en vertu de laquelle la police enlevsit un citoyen et le transportait dans une maison de force, où il était retenu sans jugement, sonvent même sans qu'on pût le voir ou lui écrire, tant qu'un ordre coutraire n'était pas donné. On peut lire dans Saint-Simon l'histoire de ce panyre prisonnier de la Bastille qui avait été srrété le même jour qu'il arrivait à Paris de l'Italie, son pays natal. Il resta enfermé pendant treute-cinq ans, sans savoir pourquoi, sans qu'on l'eut interrogé. Quand le régent, après la mort du roi, eut ouvert les portes de la Bastille, le prisonnier demanda tristement ce qu'on prétendait qu'il pût faire de sa li-



Caricature du temps sur la buile Unigenitus. - Pendant que les pasteurs sont en desat, les loups emportent les brebis.

berré. I liti qu'il n'amit pas un son, qu'il ne comnaissait qui que co flu l'have, pas aniem une soule ras, avent de l'amit de l'amit de l'amit parti, que ses hem apparemment avois avaient de partagés, qu'il ne savait que devenir l'il demanda de reuse in la lissifiei le reate de ses jours, avec la nourrième es le logemant. La poise fut don d'angrée de survoille les personnes et les opinons, comme l'oil toujours ouvert, toujours défaint de la ryante. Es télé, un imprimer et auxtierre freunt pseudas pour uni libelle, par sentence ret internation pour son libelle, par sentence ret en mississait que conson montre est ha la batille. L'auteurd'un pamplet contre l'archevique de Reinn fut en rem daux une que de fera Montre-Saul-Michel, etc.

Nons avons parlé de l'armée et de son rôle au dehors; elle en avait un antre au dedans, elle brisait tontes

les résistances que rencontrait la volonté du souverain. On a vu que, pendant la guerre de la succession d'Espagne, elle dépassa le chiffre de 450 000 hommes. C'est donc de ce règne que datent les grandes armées permaneutes, écoles de discipline, de lovante et d'honueur, mais aussi charge bien lourde pour les finances du pays. Cette nombreuse armée, qui fit longtemps triompher Louis XIV de ses ennemis, devint à l'intérieur, dit Lescontey, « un instrument sonple, prompt et docile, qu'il appliqua sans trop de réserve à toutes les branches de l'administration, Ainsi, les troupes allèrent dans les provinces protèger l'extension progressive de l'autorité des intendants; dans les temps ou dans les lieux difficiles, elles hâtèreut par la terrour la levée des impôts; enfin un leur confia jusqu'à l'emploi assez extraordinaire de rameuer la cooscience des dissidents à l'unité de la foi, »

Exica è dire que le despoistue de Losis XIV ne rencontra de ficilisance que dans critiuses ouscit nose, et que l'opposition n'ora se produire que couverie d'un masque religieux. Le situation intérieure ne fat pas toujours aussi caline qu'en le presse. Il y ent des tratei d'Atix-la-Apandle, un professant, Roux de Marcilly, accusé de projets criminels contre le roi, fat excité, Ex 1674, il y ent des menès da comite de Sandan dans la Ginienne, le Lanquedoc, le Damplinir et la Provence. En même tempe, une receptivation plus grave se tranant, etile de hechaller de Hondan, demne et sira la freu de hechaller de Hondan, demne et sira la fest de hechaller de Hondan, demne et sira la fest de hechaller de Hondan, demne et sira la fest de hechaller de Hondan, demne et sira la fest de hechaller de Hondan.

awe le roi, il en avait reçu de nombreusse faceure e il echages de grant d'eveneur. Un jour il pard a pie set pays chages de grant d'eveneur. Un jour il pard a pie set pays polifier la somme avec d'ent cotte pisoloni d'Epagene. Le roi les refines. « Puisopue Viore Majesité de les veui le roi le roi de la roicoité; Rolana demanda plusierer charges qu'il o ep ui bonier, il de lun-ciencte, et enfis es egue à payer ses dettes et à se veuger du roi en préparant une revolution. La Niermadió fremissal. Li migné des plus lois. Un destait douner le tiere du pris de la veue, et lois. Ou destait douner le tiere du pris de la veue, et lois. Ou destait douner le tiere du pris de la veue, et



Caricature du temps sur la bulle l'argensius. - Les constitutionnaires combés de biens, de bénéfices et de crédit.

royale, il fallaischeier entie surviviation en demanteccere le dittiene, qu'on appelait précimement Bunger.
L'impôt se payait difficilement. Le seprit turbelent et ambirieux, la l'évenuone, (amentai l'agistione, Bohan so mit d'accord avec lui. Le vienn maire d'école hollandais, de soissine qu'onter aux, Van Der Enden, surait sophie que la poèse, la médicine que le droit cance, l'Erbeva que le lani, leur servit d'attermédiare et de messager pour moser des relations avec Montrey, couverneur de Nay-18a. Pinneura greithénames chure de la Soine, servit ouvert aux ennemis, la famille rujué cultére, les tâte généras couverpair de la Soine, servit ouvert aux ennemis, la famille rujué cultére, les tâte généras couverpair de la Soine, servit ouvert aux ennemis, la famille rujué cultére, les tâte généras couverpair de la Soine, servit ouvert aux ennemis, la famille rujué cultére, les tâte généras couverpair, de la soine.

idées de régulaique s'apsisient même chez les conjurés. Le trame découverle, Rohan lui arrié et condanné à mort, avec une danse de Villars et un jeune penil-bomme, Prénar, qui avissient veu ses confidences, l'il domme, Prénar, qui avissient veu ses confidences, l'il domme, Prénar, qui avissient veu ses confidences, l'il devant la Bastille. Van Deu Euden, en 1a qualité de creative, fet prenda, non saas avoir éé, magire s'es aveux, sommis à l'horrible torture de la question oui-maire et extraordinaire (22 novembre 187)s. La Trâ-momont s'éau fisit une en se dévendant contre les gaules qui veuantra l'arrêter. Pour obtenit à griche de l'hôt. cui veu l'avis s'est le service de l'avis de public ne courit l'avis de l'avis de l'avis de public ne courit l'avis de l'avis de l'avis de public ne courit l'avis de l'avis de l'avis de public ne courit l'avis de l'avis de l'avis de public ne courit l'avis de l'avis de l'avis de public ne courit l'avis de l'avis de l'avis de public ne courit de l'avis de l'avis de l'avis de public ne courit l'avis de l'avis de l'avis de l'avis de l'avis de public ne courit l'avis de l'avis de l'avis de l'avis de public ne courit l'avis de l'avis de l'avis de l'avis de public ne courit l'avis de l'avis de l'avis de l'avis de public ne courit l'avis de l'avis de

are que to public no comuni

pas, puisqu'il y out des répressions mystérieuses, dont l'finiorie de l'Homme au maque de fer est restée le plus cétèbre exemple. Cet emprisonnement d'un houme, sans cesse masqué, gardé pendant près de quarante ans àvue, ne fut révèlé que vers le milieu du dix-huitème siècle et au moment où teut moyes de connaître le nom de la victime était perdu. Le respect

dont on entourait le prisonnier, les égards qu'on lui timoignait out fait aitre une foute de conjetures, celle eutre autres que cet homme était quelque ilis il·légitiume d'Auue d'Autriche, ou un frère jumeau Louis XIV, un rival par consequent qui aurait pu deveuir redoutable; mais ne craignons pas de dire que l'homme ou manque de fer, excellett héros de



L'homme au masque de fer. (l'age 333, col. 1.)

roman, est resté et restera sans doute une éuigose pour l'histoire.

Nous ne connaissons malheureusement que trop bien certaines émeutes qu'on ne s'attendrait pas à trouver sous le règne du grand roi et dans les années que les littérateurs nous présentent comme si prospères, éblouis qu'ils sont par l'éclat que tant de chefs-d'œuve projettent encore sur cette époque. Celle de Bretago est resté célèbre, grêce aux lettres de Mine de Sévigné. « On a fait une taxe de cent mille écus sur les bourgeois, et si on ne trouve pas cette somme dans vingt-quatre heures, elle sera doublée.... On a chassé et banni toute une grande rue et défendu de les reuceillir sous peine de la vic; de sorte qu'on voyait tous

149

ces misérables, femmes acconchées, vieillards, enfants, errer et plourer, sans nourriture et sans avoir de quoi se coucher. Avaut-hier on roua un violon qui avait commencé la danse et la pillerie du papier timbré.... On a pris soinante bourgeois, ou commence demain à pendre.... • (30 octobre 1675.)

Il v eut à Bordeaux, la même année, une sédition plus grave. Un nonvel impôt veuait d'être mis sur les pots d'étain et le papier timbré; le peuple refusa de le payer. On assaillit à coups de pierre les gabeleurs et tous ceux qui refusaient de crier : « Vive le roi sans gabelle! » Les commis s'étaient réfugiés à l'hôtel de ville, le penple vonlut les y prendre, et malgré les décharges de monsqueterie qui accueillirent les assaillants, eût forcé les portes, si l'on n'avait profité de la nuit pour faire évader les gabeleurs. Le parlement rendit un arrêt fulminant contre les mutins, mais le conseiller chargé de le lire au peuple fut tué d'un coup de fusil. Les principaux habitants et un grand nombre de dames se réfugièrent au Château-Trompette. Cependant la noblesse accourut auprès du maréchal d'Albret en assez grand nombre pour relever le cœur de la bourgeoisie et intimider les rebelles. On les cerna dans un cimetière. A la vue du maréchal ils se précipitèrent à geuoux en lui demandant grâce et la suppression des impôts pour lesquels ils avaient pris les armes. On promit d'en référer au roi. En attendant sa réponse, on brôla vif trois insurgés, dix autres, dont nne femme, furent décapités, puis on fit entrer dans la ville dix-huit régiments auxquels on permit tout.

Dans les dernières années du règne, les souffrances furent cruelles et les désordres se multiplièrent. En 1707 on inventa les charges de courtiers de vin, de contrôleurs aux empilements des bois, de barbiersperruquiers, de contrôleurs-visitenrs de beurre frais. d'essayeurs de beorre salé, toutes charges que le ministre vendait fort cher et dont le peuple payait la dépense, par les bénéfices réservés aux titulaires sur les choses vendues, contrôlées ou fabriquées. Passe pour un impôt sur le beurre, mais un impôt sur les haptemes et les mariages! Cela se vit pourtant, Ou'arrivat-il? . Les pauvres et beauconp de petites gens baptisaient eux-mêmes leurs enfants et se mariaient sous la cheminée, » A Cahors, deux bataillons ne purent réprimer une sédition. En Périgord, au centre de la France, dans les provinces les plus affectionnées, les paysans se soulcvèrent.

Uest alors que Lonis XIV, ne pouvant obtenir d'argent de ses sujes, so résigna he n demander au Juif Sumnel Bernard, qu'il s'efforça de séduire en le promeant lui-même dans tout Versuilles et en le combiant de familiarités dent ne pouvaient trop s'étonner grand roi fut obligé de prouettre trente-deut millions pour en recevoir huit, c'est-à-diré d'emprunter comme un fils proliège à 400 pour 100.

### S 2. LA COUR; UNE JOURNÉE DE LOUIS XIV ET DE M<sup>USE</sup> DE MAINTENON.

Malgré ces agitations de quelques membres endoloris, l'État toutentier se courbait docilement sous la main de Lonis XIV. Toutes les antorités qui existaient en France, toutes les conditions, parlements, noblesse, bourpeoise, clergé et dissidents étaient rédoits et dominés. Sons cette pression du ponovir les caractères s'abaissient Vauban, Catuna, Frendon résistaient à la contejion. Seint-vilmon, qui ren faisti dans le secret le juge inestrable, en restait dans le public le témoin muer et sommis. Codel lai-même, malgré son rang, ses services et as fouque, s'était fait contrisan. Turemes seul « s'était maintenu en état de faire entendre au roit bondes vieit fait que les autres n'ossient dire, étant

rampant misérablement. » L'asservissement général ne se montrait nulle part autant qu'à la cour, où Lonis imposait à la haute noblesse une captivité dorée. Versailles avait été construit dans ce dessein, et la France entière y tenait, sons l'œil et sous la main du roi. Qui ne vivait point dans ce centre lumineux où Louis était le soleil, n'était pas compté, ou l'était parmi les mécontents et les sots : les uns que nulle grace n'atteignit jamais. « C'est un homme que je ne vois point, - répondait le roi quand on lui demandait une favent pour un d'eux; les antres que ponrsuivaient les sarcasmes sur leurs façons provinciales (la comtesse d'Escarbagnas, M. de Pourceauguac, etc.). Trois conditions furent mises à la faveur du prince : demander et obtenir à Versailles un de ces logements, dans la pinpart desquels un laquais se fùt trouvé mal à l'aise, quoique Saint-Simon ait été au désespoir de perdre le sien; suivre partout la cour, meme malade, même mourant, et tout approuver.

. Le roi, dit Saint-Simon, était nu homme uniquement personnel. Dans les temps les plus vifs de sa vie pour ses maitresses, leurs incommodités les plus opposées au voyage et au grand habit de cour ne pouvaient les dispenser de paraitre. » Les princesses du sang n'étaient pas plus ménagées. La duchesse de Berry, obligée de faire le voyage de Fontainebleau, malgré un état de grossesse avancé, se blessa et fit une fausse conche : « Maintenant je ne serai plus gêné, » dit tout haut le roi. Dans les carrosses il y avait toujours beaucoup de viendes et de pâtisseries. Il s'amusait à voir les dames manger, et manger à crever : c'est Saint-Simon qui parle, bien entendu! Si l'on refnsait, on faisait la mignonne, la délicate, on voulait être du bel air: cela n'empechait pas que les mêmes dames qui soupaient avec d'autres, à sa table, le même jour, ne fussent obligées d'y faire aussi bonne contenance que si elles n'avaient rien mangé de la jonrnée. Le roi aimait l'air et voulait que toutes les glaces fussent baissées; il eurait trouvé fort mauvais que quelque dame eût tiré le rideau contre le soleil, le vent, le froid ou la ponssière que faisaient les détachements de sa maison, les gardes du corps devant et derrière le carrosse, et les écnyers aux portières. Il lui arriva d'alter chez Mme de Maintenon pendant que, dans son lit, elle suait la fièvre à grosses gouttes ; il n'en faisait pas moins ouvrir les fenétres. S'il devait y avoir musique, la fièvre, le mal de tête n'empéchaient rien, et cent bougies dans les veux.

Pendani quarante années le duc de la Rochefoucauli ne découch pas vingt fois du plais; mais juqu'à sa dernière beure, il eut l'oreille du maltre. Le marquis de Dangean resta inquante ans auprès du, toujonn dans la même faveur; quel est le secret de cette logue et persistante fortune? Ymne de Maintenou le dit: « M. Dangeau, qui ne vent rien blâmer, te par conséquent qui applaudit à tout. Volla la route des grides et des honneurs. Henri IV reuvoyait ses nobles à leurs maisons des champs, son peti-fils les retenait dans ses antichambres. Plus donc de grande existence seigneraile, plus de vie de famille, plus de rapport, plus de communion avec le pays; mais une existence factic ou certaines qualités de l'espris te développent, ois se perdent la vraie dignité et toutes les vertus out y tenuent.

Louis XIV pour enchaîner sa noblesse était, lui aussi, obligé de s'enchaîner à elle. Aucnn de ses actes ne pouvait échapper à la fonle des courtisans, témoins souvent des orages domestiques de la famille royale, témoins de la grandeur et de la chute des maitresses, raisonnant sur tous les mystères intérieurs, entendant même parfois de l'autichambre les emportements du maître dans son cabinet. La vie intime de Louis XIV appartient donc'à l'bistoire, puisqu'elle se passa en pnblic. Voilà pourquoi nous en avons donné tant de détails, et l'on nous saura gré peut-être de montrer encore comment le grand roi employait sa journée. A huit heures du matin on l'éveillait. Immédiatement les seigneurs qui jouissaient des grandes entrées étaient admis dans la chambre; ceux qui voulaient lui parler choisissaient ce moment. On se retirait pendant qu'il lisait l'office du Saint-Esprit. . Quand il appelait, on revenait; arrivaient alors les secondes entrées, puis ce qu'il y avait là de distingné, puis tout le monde qui trouvait le roi se chanssant; car il se faisait presque tout lui-même, avec adresse et grâce. On lui voyait faire la barbe de deux jours l'un, et il avait uue petite perruque courte, sans jamais en ancun temps, même au lit, les jours de médecine, paraitre autrement en public. Il allait prier Dieu à la ruelle de son lit, passait dans son cabinet, et donnait l'ordre à chacun pour la journée. Ainsi on savait, à un quart d'heure près, tout ce que le roi devait faire. Ensuite c'était la messe où l'on entendait tonjours de la musique. »

Si Louis XIV ne connaissait guère la règle pour ses mœurs, il l'observait beaucoup pour les exervices religieux.

« Le roi, dit Salin-Simon, n° a de sa vie manqué à la messe qu'ume fais, l'à ramée, su jour de grande marche. Il manquait peu de sermes, l'avect et le cardine, et fêtes, ni les deux processione di sont serment. Il manquait rarement le salut le dimanche, s'y trouvait souvent les jeudie et toujours pendant tous l'octave du sint ascrement. Il communiait en collier de l'ordre, Al messe, il disast sonc chapette, l'oujours à geonce, excepté à l'évangile. » En allest, comme en revuesat, juit parlist qui voulnit, après l'averé du se capitait des gardes » si ce n'était gena distinguée. « De la reré tout entiler sen deveuir, cuite finie.

A nae henre, le diner. On distinguait le diner da nospere no quele roi an premier manageni seau. Les courtians le regardaient tum debout. Le rei ne faissit pas même assooir son dis on ess petic. Bib. Quelquotois il print son fêvre, Monsieur, de manger avec lui, et cel n'empechait pas Monsieur de rempiir sa charge, Cest-à-dire d'offir la serviette. Le diner d'air plas co moins abondans, suivant que Se Majesté avait ordonné le matia petit couvert ou trèspetit couver. Misto o dernier, resuspros-goos, e était

toujours de beaucoup de plate et de trois services sans le fruit. A as sortir de table le roi rentrait dans son cabinet. On pouvait encore lui parler dans le trapet, et al la choes mêritaits son attenion, il faissit entrapet et solliciteur et lui donnait susdience dann l'embrauvre de la feotère. L'Berere qui suivait le dituer était - colle des situations aussi celle des chies couclaires autopresses qui suivait le roi donnait à unique de sa propre moit autopresse de roi donnait à unique de sa propre mais au que le le roi donnait à unique de sa propre mais et no donnait à unique rei des chies chies conclaires au que le le roi donnait à unique rei des propresses de la reinfance de

L'après-dinés était consacré à la promenade Peu sescuide su freid et au chand, men à la pius, le roi sortiai toujours, excepté par des temps extrêmes. Ces sorties n'avaiest que trus objets : courris cert, tirre dans les parcs, voir travailler aux jurdius ou ana bâtiments. Homme en Prance ne tirris junt, si sidoritement in de si boung grido: An retour, les - blatrès et le sultis inférieurs » axiaries tource l'eur soments et le sultis inférieurs » axiaries tource l'eur soments de la sultis inférieurs » axiaries tource l'eur soments Maintence du personne ne le suivait. En chemin, lui partiait enoire que voulait.

Il sortait de chez Mme de Maintenon à dix beures du soir pour le souper. Le souper était le moment le plus solennel de la journée. Louis y mangeait avec sa famille; une foule de courtisans et de dames circulaient autour de la table somptueusement servie. Le souper, toujours au grand couvert, comprenait . beaucoup de viandes et de potages, variétés de différantes choses qu'on y mélait, salades de concombres, de laitues, de petites berbes, assaisonnées de poivre et de très-fort vinaigre, . Louis XIV était roi à table comma ailleurs : il mangeait extrêmement et « entamait tout presque sans pain et sans presque être mâché. » La surveille des voyages de Marly, assister au souper, c'était pour une dame, se présenter au choix du roi et à l'inscription sur la liste des élus. Les bommes demandaient le même jour le matin, en disant an roi seulement : - Sire, Marly! > Après le souper le roi se tenait quelques moments debout, le dos tourné au balustre du pied de son lit, environné de toute la cour, puis avec des révérences aux dames passait dans son cabinet où il s'entretenait avec sa famille. Une heure après le roi allait faire manger ses chiens, puis donnait le bonsoir, passait dans sa chambre, à la ruelle de son lit où il faisait sa prière comme le matin, et se déshabillait. Alors commençait le petit concher où restaient les grandes et secondes entrées. On ne sortait que lorsque le roi se mettait au lit, esclave jusqu'à la dernièra

Nous n'avons point insisté sur les détails d'étiquette, on les trouvers dans les Némofres de Saint-Simon, alle les expose en bomme sechant sa cour et explique longuement cette discipline d'une foule chamarrée qui accomplit toute les évolutions avec une précision militaire, s'ouvre devant le maître, le suit avec un bourdonnement flatteur, ou s'écoule en silent flatteur, ou s'écoule en silent flatteur, ou s'écoule en silent

Mme de Maintenon avait, elle aussi, sa journée bien employée, moins cérémonieuse que celle dn roi, mais plus pénible. On voit que dans ces années Louis XIV représente, mais que la marquise gou-

all faut, écrit-elle, que je prenne pour mes prières et pour entendre la messe le temps où tout le monde dort encore; M. Maréchal, chirurgien du roi, entre à sept beures et demie; puis M. Fagon, qui est suivi de M. Bloin, gouvernenr de Versailles, ou de

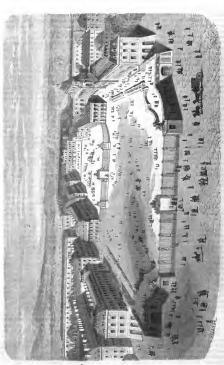

quelque autre qui envoie savoir de mes nouvelles; ensuite, M. de Chamilard on unelque autre ministre; Mgr l'archavéque; un général d'armée qui va partir, et nne quantité d'autres qui viennent à la file et qui ne sorient que quand ils sont relevés par quelqu'un andessus d'eux. Quand le roi vient, il faut qu'ils s'en aillent tous; il demeure avec mo jiusqu'à ce qu'il aille à

la messe. Remarques que je suis encore en coiffure da nuit; car si je m'étais habililes, je n'aurais pase us temps de faire mes prières. Na chambre est pour aitsi dire comme une église, où l'on fait des processions, des allées et des vannes perpétuelles. Le roi revient après la messe, ensuite Mme la duchesse de Bourgogoe avec ses dames; ils demeurent là pendant qua je



Chambre de Louis XtV à Versailles.

dine. Tout le cercle est autonr de moi, et je ne puis demander à boire; je leur dis quelquefois en me détournant : « Cest bien de l'honneur, mais je voudrais bien nu valet. « Sur cela tous s'empressent à vonloir me servir, ce qui m'est une autre sorte d'embarras et d'importantié.

· Eufin ils s'en vont tous diner. Je serais libre pen-

dant tout ce temps-lè si Mgr le Dauphin ne le prenait ordinairement pour ne venir voir, car il dine sonvent plus tôt pour aller à la chasse, Il est fort difficile à outreteur, disant fort peu de choes, il faut netcessirement que je fournisse à la couversation, et paye, comme l'on dit, de ma personne. Aussitôt après le dimer du roi, il revient dans ma chambre avec toute la famille royale, princes et princesses, et s'y amuse me demi-beure puis il sort tout senda, et out le reside demeure, et il fant que je continue encora cette converation pendant que jal la tela pienie de clargriss princesses de la constanta de la const

· Quand le roi est revenn de la chasse, il revient chez moi, on ferme la porte et personne n'entre plus. Il faut alors partager ses chagrins, ses peines secrètes qui na sont pas en petit nombre. Il vient quelque ministre qui apporte souvent de mauvaises nonvelles. Le roi travaille; et, si l'on ne vent pas de moi dans le conseil, ce qui est rare, je me retire na peu plus loin et je place là ordinairement le temps de mes prières, de peur de n'en pas trouver d'antre. Je soupe pendant que le roi travaille encore. Je suis contrainte, comme vous voyez, depuis six heures du matin, et bien lasse; le roi s'en aperçoit et ma dit quelquefois : « Vous n'en pouvez · plus, n'est-ce pas? conchez-vous. » Je le fais donc ; mes femmes viennent, mais je sens qu'elles génent le roi, qui se contraint ponr ne pas parler devant elles; ou bien encore il y a quelque ministre et il a peur que l'on n'entende, de sorte que je me dépêche souvent jusqn'à m'en trouver mal. Enfin me voilà dans mon lit; je renvoie mes femmes; le roi s'approche et demeure à mon chevet jusqu'à ce qu'il aille sonper, et un quart d'hanre avant le sonper, M. le Dauphin et M. et Mme la duchesse de Bourgogne viennent encore chez moi. A dix heures, dix heures et un quart tout le monde sort. Alors je suis seule. » Voilà bien l'expiation de la grandeur. On le sait. Combien pourtant se refuseraient à porter le poids de cet immense conui?

### S 3. LA RÉGENCE AVANT LE RÉGENT.

Voilà un titre qui, malgré les apparences, n'est que vérité. Pent-t'ero non reprochera-'e-no de montrer ces vilains côtés du grand rèçue. Mais nons qui venons d'applandir à l'artufe, pourquoi, à notre tour, donnerions-nons à l'histoire un masque d'apporchise. On ne conces, et l'histoire casern d'étre la plus grande fecile de politique et de morale le jour où elle cessera d'étre la vérité.

La duchesse da Boargoure, à qui sa gainé et son seprit finishem pardonne bien des libertés, étum tu jour ches Mme de Maintenen, où l'on caussi de la taute (cett ania qu'elle l'appellai), il fint converie qu'en Augeleure les reines gouvernent mieur que les rois, et sares-vaus hien pourquo, na tante ! La marquise ne put répondre. Els hien! reprir la duchesse, tojquors comra et gambadan, c'est que sons chesse, tojquors comra et gambadan, c'est que sons les hommes sons les reines. - Lonis XIV se mit à rire et trouva que la ducheas avait rision.

Elle avait trop raison. Le roi le plus jaloux de son

pouvoir qui ait existé était enlacé dans les filets d'une femme rusée, cachant son jeu et gouvernant d'autant plus sûremeut que, retranchée derrière sa modestie, elle se défendait de l'apparence même du pouvoir. La cour ne voyait presque point Mme de Maintenon, Enveloppéa dans ses coiffes, celle-ci passait au plus vite an milieu des courtisans inclinés et se faisait dispenser de presque toutes les cérémonies, ou bien, si le roi la forcai: de paraître elle s'éclipsait et cédait le pas à tout le monde. Saint-Simon donne de longs détails sur les artifices avec lesquels Mme de Maintenon et le P. le Pelletier amenaient Louis XIV à faire leurs volontés en croyant dicter les siennes. Elle avait conservé une vieille servante qu'elle s'était attachée an temps de sa misère. Nanon imitait en tout sa maîtresse pour la coiffure. l'habillement, le précieux, le langage, les dévotions. « C'était une demi-fre à qui les princesses se trouvaient beurenses de parler, et à qui les ministres faisaient la révérence hien bas. » Comme elle était toute-puissante auprès de Mme de Maintenon, Nanon se trouvait être un personnage dans l'État. Il fallait choisir une dame d'honneur pour la duchesse de Bourgogne. Monsieur vint à parler de la duchesse de Lude : . Bon, dit le roi, voilà le meilleur choix du monde pour apprendre à la princesse à bien mettre du rouge et des mouches! . Le lendemain Monsieur apprenait cette nomination. La duchesse avait pris le hon chemin : elle s'était adressée à Nanon, et 20 000 écus avaient fait la chose.

La Régence commencée avant le temps dans le gouvernement l'était aussi dans les mœurs. La société du dix-septième siècle, nons avons déjà eu l'occasion de le dire, n'était belle qu'à la surface. A ces fêtes splendides de Versailles je vois bieu briller au milieu de toutes les merveilles des arts, l'esprit, l'élégance, les grandes manières; mais les trop nombreuses erreurs du prince sont à peine couvertes d'un voile transparent. Les premiers personnages de l'État, de graves magistrats, des prélats illustres n'osaient pas même protester par leur silence et leur retraite contre le scandale de liaisons doublement adultères. Les leçons de scandale qui tombaient du trône ne furent pas perdues, et les efforts de Lonis XIV ponr les réparer par une régularité trop affectée dans ses dernières années ne firent qu'aggraver le mal en l'obligeant à se dissimuler sous l'hypocrisie.

Le roi commandait la dévotion comme ses généraux commandaient l'exercice. Il voulait que le Danphin n'eut pas d'autre confesseur que le sien même : il lui ordonnait de communier en même temps que lui, cinq fois l'année; tons ceux qui semblaient vonloir se dérober à l'accomplissement de leurs devoirs religieux n. devaient compter sur aucune grâce. Qu'arriva-t-il? Les princes et les princesses obéissaieut; mais de retour à Saint-Cloud, Monsieur se divertissait avec ses indiques favoris. Monseigneur à Meudon se reposait dans les bras de la Choin, « une grosse fille écrasée, brune, laide, camarde. » Le roi voulut que Monseignenr reuvoyat la Choin; elle partit, mais pour revenir hientôt; logée sous les combles de Meudon, pen à peu elle desceudit, et tonte la famille royale la courtisa. Le Dauphin ne connaissait pas de plus grand péché que de manger de la viande un jour maigre. Il faisait jeûner ses maîtresses, disant : « Je venx bien faire un péché, mais pas deux. . Le duc d'Orléans, fils de Monsieur, le futur régent, emportait Rabelais aux trois messes de minuit de la fête de Noel, et le lisait en guise de prières. Puis, ne ponvant croire à Dieu, comme on voulait l'y contraindre, il allait dans les carrières de Vanves faire des invocations, ou se faisait mentrer dans un verre d'eau le diable, auquel il voulait croire. Quand l'ennui lui pesait trop, il organisait à Paris des parties de débauche, préludes des sonpers de la Régence. La duchesse du Maine, grâce à la faveur de son mari, le plus chéri des bâtards, secouait le joug du roi et ne se contraignait ni snr les fêtes, ni sur les bals, ni sur les comédies, si bien qu'elle se mit à jouer elle-même en ploin public et en habit de comédienne, à Clagny, maison que lui avait cédée Mme de Montespan. A Sceaux, c'était bion autre chose, Mine du Maine y passait tontes les nuits en divertissements ; les nuits blanches de Sceaux devinrent proverbiales. On fit méme, dans une fête à ce châtean, paraitre une personne, représentant la Nuit, enveloppée de ses crepes, qui remercia la princesse de lui donner la préférence sur le jour. Mme la duchesse de Berry se moquait de son mari, assez simple, disait-elle, pour prendre la religion au sérieux. C'était un bonhomme que ce duc de Berry, les dames d'honnenr le tutoyaient : « Berry, va me chercher mon ouvrage, approche la table, apporte-moi les ciseaux. » Gependant il ne fallait pas lasser sa patience, car alors il était brutal. Mine la duchesse de Berry le lassa plus d'une fois par ses galanteries, et s'attira nu coup de pied. Cela ue l'empêcha pas de continuer et de vouloir se faire enlever en plein Versailles par un gentilhomme. Elle était déjà renommée pour ses débauches et s'enivrait presque tous les soirs,

Les princesses, ses belles-sœurs ou ses cousines, sans aller si loin ne marchaient guère dans la route où Louis XIV, devenu vicillard, anrait vouln entrainer tont le monde sprès lni, comme il les entrainait au temps de sa jennesse, dans ses carrousels et ses fêtes. Le duc de Bourgogne, par sa dévotion, faisait le désespoir de sa femme, qui cherchait en vain à réveiller en lni des passions tuées par Fénelon. Elle faisait payer ses destes par le roi, qui n'osait la gronder tant elle l'amusait. La princesse de Conti et Mine la Duchesse se reprochasent l'une à l'autre leurs galanteries et leur ivrognerie, en se donnant les noms do « sac à vin et de sac à guenilles. » Les duchesses de Chartres et de Bonrhon furent nn soir, à Marly, snrprises fumant dans des pipes qu'elles avaient envoyé chercher au corps de garde snisse. Le roi même s'oubliait quelquefois. En 1701, il apprit à Marly la mort de Barhezienx, qui lui était devenu à charge. On célébrait la fête des Rois. - Il ne se contenta pas, det Saint-Simon, de crier : la reine hoit; mais, comme eu franc cabaret, il frappa et fit frapper chacun de sa cuiller et de sa fourchette spr son assiette, ce qui causa un charivari fort étrange et qui à reprises dura tout le souper. Les pleureuses y firent plus de bruit que les autres, et de plus longs éclats de rire, et les plus proches et les meilleures amies en firent encore davantage. » Un jour il exhortait la petite princesse de Conti, agée de dix ans, à persévérer dans la piété, « On se moque de moi, répondit-elle, quand je vais à confesse. » C'était en 1703. Ainsi douze ans avant la mort du roi, on se moquait de ses pieuses injonctions, « on rompait la glace, les monrs devenaient plus fortes que les lois,

et la corruption s'attagnait aux inœurs d'une enfant. » Si la famille royale donnait des exemples comme ceux que nous avons cités, quelles pouvaient être les mœurs de la société? Au jeu on perdait et on gagnait des sommes folles. Quelquefois il se trouvait un d'Antin qui prenait dans le chapeau de Monseigneur l'argent que celui-ci gagnait et le mettait impndemment dans sa poche. La duchesse de la Ferté réunissait chez elle ses fournisseurs, bouchers, honlangers, etc., les mettait autour d'nne grande table, et jouait avec eux une espèce de lansquenet. « Elle me disait à l'oreille : Je les triche, mais c'est qu'ils me volent. » (Mémoires de Mme de Staal.) Une abbesse de Maubuisson, Louise Hollandine, dont los lettres sont pleines d'agrément, écrivait : « En ce pays-ci, depuis que les femmes prennont du tabac et boivent des ligneurs fortes et le vin assez pur, elles sont fort roides. Mme de Nemours, qui avait gardé les anciennes mœurs, disait : « Autrefois, « on était heureuse quand son cocher n'était point ivrogne; à l'heure qu'il est on est trop heureuse
 quand on a une belle-fille qui ne l'est pas. > Vous savez qu'elle a toujours pense et parlé fort librement. On dit qu'elle a marqué dans son testament que son expérience lui a appris qu'on ne fait que mentir dans les oraisons funèbres; c'est pourquei elle défend qu'en lui en fasse. » Cette lettre est de 1707. Ninon, la famense courtisane, passait alors pour une femme rangée. « Tout s'accomplissait chez elle avec un respect et une décence extérionre que les plus hantes princesses soutieusent rarement. Elle eut ponr amis tont ce qu'il y avait de plus trayé et de plus élevé à la conr, tellement qu'il devint à la modo d'être reen chez elle. Ninon avait été amie intime de Mme de Msintenon tout le temps que celle-ci demenra à Paris, Mme de Maintenon n'aimait pas qu'on lni parlât d'elle, mais elle n'osait la désavouer. Elle lui a écrit de temps en temps jusqu'à sa mort avec amitié, » (Saint-Simon.) A vrai dire on ne s'étonne pas que ce salon d'une courtisane ait été à la mode, quand on sait quelle vie on monait au Temple chez le duc et le prieur de Vendôme. Le prieur resta pendant trente ans fidèle à la honne habitude de se taire porter tous les soirs dans son lit sans connaissance. La devise des convives de l'hôtel était celle de l'abbaye de Thélème : « Fais ce que voudras. » Là se réunissaient dans des débauches hontenses, la Fare, Chaulieu, Campistron, et le vainqueur de Luzzara et de Villaviciosa. Vendôme s'habillait en femme, passait des jonrnées entières à jouer aux cartes, ou se promenait sans nul souci, la perruque de travers, barhonillé de tahac, avec une chemise sale et entr'onverte. Avec lui, dans son lit, couchaient des chiens et des chiennes. C'était du reste un goût général. La priucesse des Ursins parut un soir au bal à Marly, nn petit épagneul sur le bras, qui eut l'insigne honneur d'être caresse du roi. Vendôme dans son magnifique rhâteau d'Anet prenait et laissait aux autres la plus grande liberté, « Au bruit des rires et des verres, les murs de la demeure de Henri II, discrets témoius de tant de choses, entendaient les propos malius, les spirituelles railleries du duc, mais anssi les seles images, les ignobles paroles, les ordures de la langue de Rahelais. Rien n'était épargné ; le gouvernement, l'armée, la conr, les princes, Mme de Maintenon, le roi lui-même. » (E. Morel, Quinze ans du rèque de Louis XIV.)



La régence avant le regent. (Page 356, col. 1.,

« La jeunesse meurt d'ennui, » disait Mme de Maintenon. Sans doute elle meurt d'ennui à Versuilles ; et sous son regard, la cour « sue l'hypocrisie; » mais hors de l'œil du maître, les vraies mœurs se montrent. La rigidité officielle rend les débauches plus secrètes, l'air dévot pare l'impiété, et les passions fermentent, excitées par la contrainte; tont à l'heure elles vont éclater en une immense orgie sous la véritable Regence.

S 4. NAISSANCE D'UN ESPRIT NOUVEAU: LITTERATURE; ÉCONOMIE POLITIQUE: PHILOSOPHIE: SCIENCES.

Les dernières années de Louis XIV annoncaient bien, par la secrète licence des mœurs, qu'une société tinissait ; mais, par la liberté de l'esprit qui tente des voies nouvelles, eu poésie avec moins de succès, en politique avec plus de sagacité, en philosophie avec plus d'audace, s'annonçait aussi une société nonvelle. Curieux spectacle que cet esprit d'un siècle novateur, naissant en face des représentants les plus illustres de l'esprit contraire, conquérant par la lutte son droit de vivre, triomphant enfiu lorsque la main puissante qui cherchait à l'étonffer est écartée par la mort. Dans chaque genre les denx camps se distinguent aisément : ici ceux qui se modèlent sur le passé; là ceux qui s'élancent vers l'avenir. Quelquefois cependant (et c'est le caractère propre anx époques de transition), de nobles écrivains se rencontrent qui sentent les deux esprits s'agiter en eux et se combattre. Les yeux et l'âme encore éblouis de la raison admirable qui inspirait les



Regnard.

Molière et les Raciue, les Bourdaloue et les Bossuet, | ils ne pouvaient se défendre contre le charme d'une nouveauté séduisante. Essayons de suivre ces changemonts de l'esprit français, qui ne furent pas tonjours heureux, mais que nous ne prendrons pas, comme quelques critiques absolus et étroits, pour une décadence, parce que si l'art y perd, la vérité et la justice y gagnent.

La poésie se reposait. On n'osait lutter avec Molière et Racine, Couendant Molière ent un héritier, moins profund mais prosque aussi gai, c'est « l'aventureux, le spirituel, le joveux Regnard, » Regnard a attaqué une passion de son temps et de tous les temps : le jeu. Cette passion, dans les dernières années de Louis XIV. était devenue un véritable fléan qui causait la ruine de nombreuses familles. Les rangs, si bien distingués

dans la société, venaient se coufondre au tripot dans nne honteuse égalité.

Le jeu rassemble tout ; il unit à la fois Le turbulent marquis, le paisible bourgeois. La femme du banquier, dorée et triomphante, Coupe orgueilleusement la duchesse indigente.

Là, sans distinction, on voit aller de pair Le laquais d'un commis avec un duc et pair; Et quoiqu'un sort jaloux nous ait fait d'injustices, De sa naissance ainsi l'on venge les caprices.

Avec le Joueur on cite de Regnard le Légataire et les Ménechmes, « qui penvent paraître sans honte après le Misanthrope. »

Presque en même temps un autre disciple du dixseptième siècle, Lesage, qui ne fut pas poete, mais qui cut toute l'imagination d'un poète, repreuait uu type déjà dessiné par Molière, mais dans une autre intention, celui de la sotuse eurichie, Turcaret (1709). Il y avant la plus qu'une cuvre de bonne littérature, nue œuvre de courage. Lesage attaquait eu face les traitants redevenus puissauts, grâce aux misères de la France. Le peuple se vengeait d'eux alors en riant à la

Quedpies années avant Turcaret, Lesage avant publié: le Biable bositeux (1970), charmante plaisanterie qui ne mérite cepeudant pas tous les éloges que lui donne Walter Scott: « Il n'existe aucun livre au mondidii-il, qui contienne tant de vues profondes sur le caractère de l'homme, et tracées dans un style aussi pricis que le bliable boilvux. Clinque page, chaque



Le Joueur (acte 1, soume 1), comédie de Regnard.

lique porte la macque d'un tact si infailible, d'une analyse si eucci des faiblesses humaines, que nous nous imaginerions volontiers entendre une intelligence supérieure lisant dans nos creurs, pén-trant nos secrets motifs, et prenant un malin plaisir à déchirer le voile que nous nous efforças d'étendre sur nos actions. » En 1715 Lesage donns son grand roman de di-HBats, épodes és gaie, od, son des costumes espa-

gnols, s'agitent nue société si française et des passions si humaines.

ss humames. Jean-Baptiste Rousseau voulnt relever la poèsse en la portant au-dessons de la terre, et se rendre l'interprète des magolifques images des Psaumes. Mais la poèsie lyrique demande de l'ame, et Rousseau n'en avait point. Il s'extassini à froid et s'excitait en vain à traduire ce qu'il ne senatait pas, à redire de-

échos qui ne pouvaient aller jusqu'à son cœur an travers du cynisme de sa conduite. Ce n'éstai per a cellet, dans les lieux que fréquentait l'auteur qu'il ponvait s'abbiture aux grandes pensées et aux ciènes images. Aussi est-il resté meins un petce qu'un artisan de de paroles, versificateur barmenieux qui disposaire bilement les strophes l'priques et savait assez bien la langue pure de Racine.

Dans les vers de Chaulien, de la Fare, de Mme Desheulières, la poésie trouve la forme légère, piquante, ronique que perfectiennera Voltaire. Quelques-uns de ces vers assaisonnaient les fameux soupers du Temple, et l'en peut regarder les hôtes de Vendôme comme les précurseurs de ces peètes nembreux du dix-huitième siècle, auxquels on permettra tonte licence, à la seule condition de l'erner avec esprit.

On dennait à cette secciét le nem d'expris ferts, qu'elle ne répondiat pas. Les espris ferts complaient beaucopp d'hemmes distingués, parmi lesquels Pontenelle, novateur rous Louis XIV, conservateur sous Louis XIV, conservateur sous Louis XIV, Fentenelle, qui partages également sa vicenteanire entre les deux siècles (163-7-1757), écrivit les Biologues des morts, où il se jenait de toutes les prandeurs de ce monde avec une légéréet ésceptique;



-

l'haistine des Oracles, et il i combattui la superatition, et l'all'igiona de Mero et Enere, astire de l'Épiter ser all'all'egra de Mero et Enere, astire de l'Épiter ser maine qui ne put être publiée qu'en Hollande. Pontenelle est timide parce que la hardiesse du ceur ne ré-pand pas à celle de l'intelligence. Il n'a point un de ces génies france que l'on cembat mais qui subjuyeme. Il désire plutôt mentrer sou espri que soutenir une tèxes. Il ni mangant et que nons densations à tout homme, le ceur. « Il avenait qu'il n'avait jammis en pour le ceur. « Il avenait qu'il n'avait jammis en pouvaient être l'adreur, la puissonne de l'évervine qui disait : « Si j'avais la main pleine du vérisis, je me carderais bien de l'overvir. » l'arb other prour s'arfpre de carderais bien de l'overvir. » l'arb other prour s'arfpre de carderais bien de l'overvir. » l'arb other prour s'arfpre de l'overvir. l'arb other prour s

ution, il fut quarante-trois ans secrétaire de l'Académie des sciences. L'édispation de reuner compte de stravaux de la docte assemblée demas un objet positif à cet exprit ingénieux es feile. C'est la glérier de Pentreulle d'aveir prété aux sciences les plus direres, dans as belle Hattore de Tendemieu, une expressent tenjeurs pleine de clarie, d'élépance et d'intérêt. Annis se manifectait d'ât, et tesse in plume d'un henmes sent, une montre de la commentait d'ât, et esse in plume d'un henmes sent, une manifectait d'ât, et es es partie enquêre pleine qui numerir d'élait, recevait toutes le riampsé rinquées et les répétait plus distinctes et plus vives (Demogreé). Le soprit (ou, race nouvelle qu'en n'avait guern à mais qu'en n'avait que d'en n'avait qu'en n'avait

-----

connne auparavant dans la catholicité, se montraient, même avant que le dix-hnitième siècle eût commencé dans le temps, et paraissaient déjà assez dangereux pour qu'un de nos grands maîtres dans l'art d'écrire, nn ingénieux observatenrdes ridicules, tenté sonvent d'émettre des idées hardies, mais retenu par ses croyances, crût bon de les flageller : « Les esprits forts savent-ils qu'on

les appelle ainsi par ironie? Quelle plus grande faiblesse que d'être incertain quel est le principe de son être, de sa vie, de ses sens, de ses connaissances, et quelle en doit être la fin.... L'athèisme n'est point. Les grands qui en sont le plus sonpçonnes sont trop paresseux pour décider en leur esprit que Dieu n'est pas : lenr indolence va jusqu'à les rendre froids et



Turcaret (acte 1v., solue viii), comédie de Lesage.

indifférents sur cet article si capital, comme sur la nature de leur âme, et sur les conséquences d'une vraie religion; ils ne nient ces choses ni ne les accordent; ils n'y pensent point. »

L'homme qui écrivait ces lignes, c'était la Bruyère, cet auteur charmant qu'on ne se fatigue pas de relire. Quel riche tableau que son livre des Caractères!

Ses personnages sont une foule affairée qui court, qui se remue toute chamarrée de prétentions, d'originalités, de ridicules ; vons croiriez être dans la grande galerie de Versailles et voir défiler devant vous, ducs, marquis, financiers, bourgeois, gentilshommes, pédants, prélats de cour. »

La Bruvère n'est pas un philosophe, il ne creuse

dénotent un grand amour de la justice : « Dire que le prince est maître absolu de tous les biens de ses

c'est le langage de la flatterie, c'est l'opinion d'uu favori qui se dédira à l'agonie.... Le faste et le luxe dans un souverain, c'est le berger habillé d'or et de pierreries, la houlette d'or en ses msius; son chieu a un collier d'or, il est attaché à une lesse d'or et de soje ; que sert tant d'or à son troupeau, ou contre les loups?... Le peuple manque d'esprit, les grands mauquent de cœur, décidément je me fais peuple. . C'était un sujet dévoué de Louis XIV qui parlait aiusi. Nous verrons aillenrs comme il seutait la misère

du paysan Les idées justes sout si puissantes qu'elles se fout jour souvent dans le milieu qui semble leur être le plus contraire. Molière avait lancé plus d'une parole qui

devait mal souner aux oreilles des grands seigneurs, | Dans le Festin de Pierre, don Louis dit à don Juan :



moude pour être geutilhomme? - Figaro répoudra nu siecle plus tard : « Vous vous étes donné la peiue

de naitre. . Vauban, qui souffrait de toutes les douleurs du pays, fit des plans aussi pour les soulager : il demanda le rétablissement de l'édit de Nantes et le retour à la tolérance religieuse; il proposa de remplacer tous les impôts par un impôt unique, la dime royale, que tous, nobles et prétres, payeraieut comme les roturiers. Il créait ainsi nne science nouvelle et une école qui se développerant au siècle suivant, la science de l'économie politique et l'école des économistes. Quand il présenta, en 1707, son livre au roi. Louis, oubliant les immenses services du maré-



Madame Deshoulières.

chal, fit condamuer l'ouvrage au pilori. Les voux patriotiques d'un graud citoyeu étaieut reçus comme les idées perverses d'un . La vertu est le premier titre de uoblesse ; je regarde | rêveur sacrilége. Six semaines après Vaulan mourut.



Chauneu.



Le roi l'avait appelé d'un nom qui doit lui servir aujourd'hui de titre d'houneur : « Un inseusé pour l'amour du public. » Racine fut également disgracié pour un mémoire qu'il avait rédigé sur les misères du penple.

Louis XIV ent à préserver même sa famille du souffle des idées nouvelles. Un éveque, Fénelon, choisi pour précepteur du duc de Bourgogne, s'efforcait d'inculquer à ce jeune prince des théories politiques qu'on ne conasisani point à Versilles. Dijà, en 169s, il avais derit ano rium est lute anongum os il lui rappelais uso esferitté ses devoirs, et lui espossit dans un langue conchant les malhemen de seu sijust. Il ésforçat d'autorité de la conchant les malhement de seu sijust. Il ésforçat d'autorité des lois, dont les princes es sont que les gradiens, sons des nous ansiques et à l'abri d'esemples grees, il formals commes un nouveau système dans son reman de Tituneque. Presant le cadre, les héros et les détaits de desergion à Homber, et respilsant ce cadre avec une divisit de devergion è l'indire, et respilsant ce cadre avec ses idées pollièques et ses sentiments chrischerts des allustos: elle vi dans le faits et l'archive.

gance de S'éoutrie et d'Élaminér l'image de Louis XIV; dans Tyr, la Hollands; dans Procisias, Louveix, Parmi d'excellenas vues, il viu trouvait lieu de danieriques, soit par es foccasion de transformer la Prance ce erfépablique de Salente, d'immobiliser chacaro dans as spicher, et de détruire l'industrie en défendant le jourd'hait que conneu une ouvre litéraire, hien qu'àlors on le considéré comme un pamplet. Faiend qui semble vouloir sortir de dis-espième siècle en ext. à bien de règards, un des dicciples les plus pare, et, à bien de règards, un des dicciples les plus pare, et empreune aux plus brillants griess de ce divis puys la price et le goût expais qui donneut tant de



La Bruyère.

charue à ses écrits. « Réselua a créé pour non mage une proce éfécute et simple, qui Borte à louge pisa autour de sa penuée et l'enveloppe d'images et d'harceur de la comme de l'enveloppe d'images et d'harceur de la comme une réporte de la misur de mais un traité de l'Existence de Dicu. Dans ses Distingues sur écloqueme, il a donne les varies régles de la prédictains, qui sant de s'impirer de sa faiet de no point chercher de phrases formales le procèque son au garde qui ne petit noulles de ses sermous, mais celui qu'il prononça au départ de paverse missionaires pour les contress liniciates est reals comme un modèle d'étopence chevieuxe. parte le soin de von diccies, le sonlagement de biensés que lni envoyait la guerre voisine de sa ville épiscopale, et trouvait encore le temps de douver dans sa Lettre sur les occupations de l'Académie française, des conseils de critique pleins de sagesse qui n'out pas vieilli et que les auteurs ampoulés devront toujours relire.

En autre évêque, Massillou, se révéla comme pridicateur dans les dernières années de Louis XIV. On seste aussil l'espir louveau qui s'agitée en lui. Dans se boache, l'éloqueace de la chaire, dévient surtout philosophique. Que nous sommes bien loin de ces sermoss og Bossues faisait parlee dans leur puissante majesté l'Eriture sainte et les Pères de l'Eglise: Massillou est moints un apôtre qu'un moraliste. Je le crois bien, ront temps I'p oblige; il sest la société échappe r la corte temps I'p oblige; il sest la société échappe r la religion: ce n'est pas en lni déroulant les profonds mystères, les dogmes sèrères, qu'il la ramènera. Il se voit contraint de lui rappeler les devoirs de pure morale, les vérités premières, de s'aftersser à sa conscience, pissqu'il doute de sa foi, de la prendre par des arguments humains, de frapper à la porte de la raison, puisque le courn ne répond plus. » (Demogeol). Nous ne devrious point parler ici de Saint-Simou : il n'existait pas pour son siècle, et il n'exerça d'iufluence que dans le cercle très-étroit où il daigra mouvoir sa seigneurie. Ses famenx Mémoires n'ent été publiés en entier que de nos jours, en 1899. Toutefois ils out jeté une Inmière si grande sur le siècle de Louis XIV, et nous leur avons emprunét lant de détails, que nous ne



Le tivre de la Dime royale, de Vasisan, est mis au pilori. (Page 366, col. 1.)

pouvous l'oublier à colé des écrivains qui ne coupnient poiut ce duc et pair pour un des leurs, bien loin de se douter de la puissence de style avec laquelle il peignait son époque. D'ailleurs, coinne il réunissait la plupart des préjugés de l'âge qui fuissait la certaines aspirations de l'âge qui commence, personne mieux que lu jeut-être ne représente le contraste qui existe entre le

dis-sepième siècle et le dis-huitième. Eutiché de sa noblesse, ne rèvant que pompe, cérémonies, prévauces, il aimait la grandeur dont Louis XIV relevait la royauté : il ne contestait pas les principes du roi, il ne blimait que son arrogance, sa défiance à l'égard de la noblesse, ses alliances avec la honrgeoisie dans laquelle il prenait ses ministres. Né vingtans plus tôt, gratifié d'une



La Samaritaine, d'aytes une ancienne gravure. - Mooumeet reconstruit, en 1712, sur le Pont Nauf, pour l'élevation et la distribution des eaux dans Paris,

charpé honorable, edmis-dans les conseils de Louis XIV, il aurait été un de ses partisans les plus ardents. Mais il n'arriva à la jeunesse qu'au déclin de grand règne, il ne parut dans les armes que pour assister aux revers, et estuyer lui-neine, préteud-il, une injuntice. Alors il quint le service et ne bougan plus de Vérsailles, épant tons, écontant tout, ebecevait de Vérsailles, épant tons, écontant tout, ebecevait n'entre les insérés et les intentions sur democrabat à y démisér les insérés et les intentions.

Saint-Simon tient au dix-septième siècle par son honuéteté, son amour de la religion : il se lie avec ce

que la cour compte de plus vertisens, les duca de Cheveusse et de Beauvilliers; il va souvent la l'Arappe Mais il fat dès l'enfance familier avec le duc d'Orlènes, le futur rigent. «Le accres toutefois la marque de l'houndeté se fait seutir; Cest par les bons octés du prince, par ses parties lombles, intégres « to tana colomifées, que Saint-Simon lui demouver attaché invindablement, ével à cette noble mobile de sa che invindablement, ével à cette noble mobile de sa tous crisques, d'oplorables, où il le verra tomber; et, chance perprésent coutet avec le plus prénerus et le dance ce prévieur coutet avec le plus prénerus et le



plus spiritud des débanchis, il se préservers de touts soudilire, dans Satur-Simon d'etta poist un courrisan docile. Mans de Maintenon Pappelais « glorieux, frondeux, plein de veues. Cecarachire indépendants le readait impossible dans le codre d'abors. « On le finisat homme d'expris plus a trainée qu'et le majorgere de la segreux. Il avait bean se surveiller, il avait des silences expressible et disquents, ou des derappes d'expression qui emportant la pièce; il bai r'chappaid d'abondance qui emportant la pièce; il bai r'chappaid d'abondance la surveille d'abondance de la conservation de la contra de la contra de la contra de la contra de la con-

qu'il devait paraitre alors. Une telle nature de grand derrienis possibine ne hissais pas de transpirer de son vivant; clis s'échappait par felats; il avait ses déteutes, et l'on coupait res-bien que Lonis XIV, à qui il se et l'on coupait res-bien que Lonis XIV, à qui il se partie de l'on de l'on de l'on de l'on de l'on de l'on de nems, lui ai répondu « Mais anusi, monsièur, c'est que vous parler et que vous blainer, vuila ceq qi nit qu'on parle courre vous. Et un autre jour « Mais il fast tenir vorte langue. « Saint-Sisson se se contentat pas de blainer, il esperat. Il était jenne, le roi était mais après lui, le clampé état courret et préstat tramais après lui, le clampé état couvert et préstat traperspectives. Saint-Simon s'appliquait donc en secret à réformer l'Était, il avait tout écrit, see plans, seu voies, sea moyens, sea combinaisons de conseils substituté à la boute-puisance des scrétaires d'âtait; il avait, lui aussi, son roysume de Salente tout prêt, et as république de l'Palon en porrebuille, avec cela de particulier, qu'en homme préties, il avait déjà plant, les appointement, la déprance, neu mont la chose minutée et supposée faite; èt un jour que le duc de Chèvreuse vanuit le veir pour génir avec lui

des maus de l'État et discourir des remèdes possibles, il n'ent d'autre réponse à faire qu'à ouvrir son armoire et à lui montrer ses cahiers tout dressés. » (Sainte-Beuve.)

Cette constitution rédigée par Saint-Simon, réformait quelques abns sans allor au fond des choses, et ne favorisait que les grands seigneurs: c'était un mouvement en arrière et non pas en avant. Il participa au gouvernement de la répence, en grondant toujours, quitta les affaires vers 1783 et dès lors tourna le dos au nouveau siècle pour vivre avec ses souvenirs.



Saint-Simon.

#### § 5. PHILOSOPHIE ET RELIGION; SCIENCES.

Saint-Simon et Fénelon sont des novateurs chimériques; Vauhan ne songe qu'à réprimer de criants abus, et ne pose de principes qu'en finances. La Bruyère signale des défiants plutid qu'il n'indique des remèdes. Ce n'est pas en politique encore que les hardiesses sont d'angrevuese. Les réflexions n'ont pas môri, l'expérience de la vieille monarchie n'est pas achevée.

Un symptôme plus grave que ces timides tentatives, c'est l'ébranlement des croyances dont nous

avons ut des prœuves dans l'apparition des ibbertins, des esprits forti. D'où vient ce vent qui reuvere ainsi les vieilles idées ? Il souffie depuis le jour où la Renaissance souvert de nouveut horizons, de-pais que Luther, Zweilgel et Chirty, sans le vender, de chace he cambier ce qu'on propose à sa foit depuis que Decartes a coè laire table rase dans son exprit et, par saite, dans colui des autres. Pendain plus d'un niètel, les hommes se sont égorgés avant plus d'un niètel, les hommes se sont égorgés avant Premodent, et hiem des limes ou receil devant une l'entindent, et hiem des limes ou receil devant une

l'édit de Nantes et le scandale de conversions forcées | qu'à le connaître. » en ont blessé d'autres; la dévetion tont extérienre de Louis XIV et de sa cont, les querelles mesquines du | à ses deux grands contemporains l'Anglais Locke et le

jansénisme, du quiétisme, de la bulle Unigenitus, ent troublé des consciences, fait naitre des doutes sur une religion dont elles détruisaient le prestige parce qu'elles eu faussaient l'esprit, et alurs le champ s'est trouvé tout préparé pour recesoir les semences de scepticisme et d'indifférence qu'y jetèrent les Bayle, les Locke et les

Spinosa. De ces philosophes, un senl est Français, Bayle, Né en 1647, à Carlat, d'un ministre protestant, il commenca dès sa jeunesse à passer de l'une à l'autre religion, et fiuit par ne creire à aucune. Établi en Hollande, il professa que la conscience senle suffisait à l'homme punr le condnire. La mort de son frère, victime des rigueurs qui suivirent la révocation do l'édit de Nantes,

ne comprenait pas plus le protestantisme triomphant | dernières anuées, sur la brèche, pour défendre la en Angleterre et eu Hollande, que le catholicisme vic- foi et l'autorité. Il combattit Malebranche comme torieux en France, Bayle fut

destitué, et dès lors enfeuit sa vie dans l'étude et l'élaboration du fameux Dictionnaire historique et critique (1694), arsenal du doute, mélange de vérités et d'errenrs, à la rédaction duquel ont présidé l'incertitude et l'ironie, mais qui étonne par l'immense érudition de l'auteur.

Un autre Français, meins savant, et exilé en Angleterre, n'avait point de doctrine bien abstraite, mais enseignait nne philosophie pratique qui plaisait à beauconp de gens et trouve encore des partisans de nos ionrs. Saint - Evremond, homme du monde avant tout, ebservateur ingénieux, causeur agréable et spiritucl, faisait les délices de la société du dix-septième

siècle, qui lisait en secret ses feuilles manuscrites. On se les distribuait sous le | Bossuet fait supprimer le livre. Il vent traduire les manteau, et le plaisir de goûter à nn fruit défendu ajoutant au charme de cette parole insidicuse et sédui-sante qui glissait des maximes aussi peruicienses que lorité traditionnelle des théologiens; Bossuet pro-

de sang répandu au nom du ciel. La révocation de | celle-ci : « Nous avons plus d'intérêt à jouir du moude

Saint-Evremond était bien timide, si on le compare

iuif Spinosa : celui-ci qui est le père du panthéisme moderne; celui-là qui enseigna, avant Reusseau, le dogme de la souveraineté nationale et, en philosophie, prépara l'avénement de l'école sensualiste du dix-huitième siècle.

Malebranche, comme Spinosa, était disciple de Descartes, mais resta dans l'orthodoxie. Il est prêtre, il croit, cela ne l'empêche pas de rechercher la vérité en s'aidant de ses propres lumières. Seulement il la cherche trop haut. . Malebranche, c'est Descartes qui s'égare avant trouvé des ailes divines et perdu tont commerce avec la terre. .

Le dix-septième siècle no laissait pourtant pas se prodnire tant de nouveautés sans lutter, et le représen-

tant le plus auguste de lui inspira des écrits où il préchait la tulérance, que | sen esprit, Bossuet, se tenait sens cesse, dans les

Saint-Evrepoud.

il avait combatta Fénelon, mais avec moins de succès, l'oratorien ne se laissant arrêter ni par menaces, ni par condamnations en cour de Rome, et pe craignant pas de récuser l'autorité du saint-office, dont les décisions, d'ailleurs, n'avaient pas force de loi dans l'Eglise de France, en un siècle beaucoup plus pieux que le nôtre, mais beaucoup moins ultramontain. L'abbé Dupin, dans nne Histoire générale de la théologie chrétienne (1686-1691), critique les Pères de l'Église et discute leurs opinions avec indépendance; Bussuet oblige l'auteur à se rétracter et l'archevêque de Paris, Harlay, à condamner l'euvrage. Richard Simon veut éclaireir les origines de l'Ancien Testament et le cemmenter;

Saintes Écritures, sans se laisser détourner de ses

principes de critique et de linguistique par l'au-

encore anjourd'bui, l'exegèse ou interprétation scientifique des Écritures. Les réformés chassés de France. attaquaient le catholicisme. Il ne ponyait plus leur répondre par des mesures de police; il lanca contre eux nns de ses plus beaux ouvrages, l'Histeire des variations des Eglises protestantes. Leibnitz désirait ardemment réconcilier le protestantisme et le catholicisme. Bossnet opposa la rigidité inflexible de l'erthodoxie. Mais l'évêque de Meaux ne voulut pas faire à Spinosa l'honneur de descendre avec lui dans l'arène; il ne le croyait peut-être pas anssi daugereux que ces âmes honnêtes comme celle de Fénelon qui ne s'écartaient

que d'une ligne de la voie tracée; de sorte que là où il aurait dù se montrer le plus upiniatre au combat, il s'est tu, usant ses forces | raient aussi, sans le vouloir, le monde nouvean. Ils contre des erreurs moins funestes, défendant à ontrance continuaient à neus révéler l'antiquité, ou essayaient l'orthodoxie quand on attaquait la foi même; batail- de débrouiller le chaos de uos urigiues. Leur in-

lant pour l'interprétation de la Bible; quand on rejetait la Bible, soutenaut saint Augustin, quand on niait Jésus-Christ, prouvant la légitimité des décisions du concile de Trente, quand on anéantissait l'idée de Dieu.

Toujours sur la brèche. mais aux ouvrages avances alors que l'ennemi menaçait déjà le corps de la place, Bossuet prit h ces Inttes continuelles ce caractère apre qui le rend moins sympathique que Fénelen. Dans ces discussions il lni echappa plus d'une parole qu'il eut à regretter, il avança plus d'une proposition que, revenu au calme. il dut condamner. Anssi aimens-nous à croire qu'il ne soutint pas tonjours cette maxime, tirée de son cinquième avertissement

aux protestants : Condamner l'esclavago, ce serait | auteur une vie de travail. « Travaillons ! disait-il, entrer dans les sentiments de ceux qui trouvent toute guerre injuste; ce serait non-seulement condamner le droit des gens, où la servitude est admise, comme il dees de la Coutume de Para, le Glossaire du droit

voque encore nne condamnation du téméraire tra-ducteur, qui, déceuragé, brôle tons ses papiers et Saint-Esprit qui ordonne anx esclaves, par la houche meurt de chagrin (1712), nous privant d'un travail qui de saint Paul, de demeurer dans leur état, et n'oblige anrait peut-être fondé en France ce qui n'y existe pas point lenr mastre à les affranchir. . Bossuet, nous l'avons dit, puise son inspi-



charité c'est tout le christianisme. Ses derniers jours furent tristes. En mourant (1704, 12 avr.l), il sentait que tous ses combats n'avaient pu raffermir les croyances qui s'ébranlaient. « Je prévois, disait-il, que les esprits ferts pourront être décrédités, non nour aucnne borreur de leurs sentiments, mais parce qu'on tiendra tont dans l'indifférence, hors les plaisirs et les affaires. . L'indifférence est en offet pour les religions le pire des ennemis.

Nouveau : il lone plutôt la

puissance de Dien que sa bonté, il prèche mieux l'an-

D'infatigables savants. dévoués à toutes les idées du dix-septième siècle, prépa-

> fluence, puur être moins éclatante, n'en est pas moins grande sur les idées, car lo passé mieux compris éclaire le présent : enfin c'était tout un ordre de vérités qu'ils poursuivaient, celles de l'histoire, et leurs travaux nous guident eucore. Les plus grands de ces savants hommes furent Casaubun. Scaliger, Saumaise, du Cange, Montfancon, Laurière, Baluze et plusieurs

bénédictins de Saiot-Maur.

La philosophie du dreit

se fondait, Domat, originaire d'Auvergne, remonta aux principes les plus élevés: il débrouilla, à l'aide des idées merales et par un jugement sûr des cenditions de la société, le chaos do nos lois. Les Lois civiles dans leur ordre naturel parurent en 1694, menumen magnifique qui coûta à son



neus nous reposerous dans le paradis! . L'impulsien était donuée : en publiait de nouvelles éditions élucifrançais. En étudiant les lois, on sentira hientôt tons leurs défauts, et dans quelque temps on pensera à quelque chose de mieux que d'y mettre de l'erdre, à y mettre de la justice.

Un des signes que le dix-huitième siècle est déjà né, c'est le point anquel sont arrivées les sciences, qui vont prendre tout à l'henre un esser si hardi. L'antiquité et le moven âge avaient pu cultiver avec succès les sciences de raisonnement, mais l'étude du monde physique était frappée de stérilité, tant que les vraies méthodes d'expérimentation n'étaient pas trouvées. Et elles ne pouvaient l'être qu'après que l'esprit humain affranchi ent aconis la confiance que l'univers est gouverné par les lois immnables d'une sagesse éternelle, et non par les volontés arbitraires de pnissances capriciouses. Alors seulement on n'accasa plus l'esprit humain de témérité sacrilège, parce qu'il cherchait à pénétrer les secrets de la créatien. L'alchimie, la magie, l'astrologie, toutes ces folies du moven age devinrent des sciences, du moment que l'homme, ne s'arrêtant plus aux phénomènes isolés, s'efforça de saisir les lois mêmes qui les produisent, et crût à la permanence immuable de ces lois, sans plus craindre qu'une puissance mystérieuse vint jamais les changer. Ce temps commence avec Copernic, an seizième siècle ; mais ce n'est qu'au dix-septième que la révolution est accomplie et triomphe avec Bacon et Galilée : le premier qui en a proclamé la nécessité; le second qui, par ses découvertes, en démentra les bienfaits.

La méthode néuvelle n'ose point d'abord s'étendre à tout le champ de nos connaissances. Elle féconde sarieut et agrandit les sciences auparavant cultivées, les mathématiques d'Isstronomie, excellente et forte éducation de l'esprit scientifique qui éclatera, vers la fin du siècle suivant et au dix-neuvième, en tant de merveilles.

L'Anglais Newton découvrait alors la célèbre loi de l'attraction, qui explique le monvement des astres. On

ne le comprenait pas encore hien, et l'Académie des sciences de Paris condanna l'atraction, dans laquelle elle croyait reconnaître les qualités occuttes, les superstitiens de la vieille physique; mais encore quelques années, et le système de Newton, mieux expliqué à la France, ve scitera un véritable enthonisame.

Tantos, y exterer au verson en unouseasses.

La physique premait l'essor avec l'abbé Mariotte et 
Denis Papia qui, né à Blôise no 167; cré en perfectionan 
pulsateur machines, et penua le premier à employer il 
supeur d'aux condensée comme force motines. Il fit, 
en allemagne, sur la Fulda, des capérinees avec 
no dateur à ropeur qui rementait le courant et que de supoiles mariaines brièvent. Il mourait le Jondres dans la 
mière (1710) et la praique de la machine la vapeur 
fat retardée d'un siècle.

La p'ographia fut réferade par Nicolas Sanon (1600-1667) e la ré utiliatione bleile (1672-1785), dont les cartes sont encore estimées aujourd'hui. Tournefort (156-776) resturata la bonaique et enrichit le jardin du Roi de plantes nouvelles, qui était ailé recentille réas un voyage au Levan, L'imprimeire royale égals les éditions de la Hollande, par la traditions d'Ambrische Paré. On venuit de notate les parties du modé à Paris consulter les Félix et les Marchal.

Ainsi Copernie et Galillée ont déjà révélé le mouvement de la trer, Kepler et Newson coli des astress. Papis vient de trouver la vapeur. L'homme commenc à comprendre les mystères qui l'entourent il i ses leure comprendre les mystères qui l'entourent il ses leure imaginations qui égarent, mais armé de la science qui le conduit strement. Son espit us s'étendre, ses-ident s'agrandir; il marchera vers la plus grande jesuissance qui lui soit rierret eich-ba, la computé et la possessen de la vérité, tout en trouvant pour cert à qui la nature, le suopou de rendre leur ve moins miscralle.



Dessus de porte du château de Bercy (style Louis XIV).



## OUATORZIÈME PÉRIODE.

DÉVELOPPEMENT DES ABUS DE LA MONARCHIE ABSOLUE; PROGRÈS DE L'OPINION PUBLIQUE.

#### CHAPITRE LXVI.

### MINORITÉ DE LOUIS XV ET RÉGENCE OU DUC D'ORLÉANS.

I 1. LE TESTAMENT DE LOUIS XIV; LE RÉGENT ET DUBOIS; L'ALIJANCE ANGLAISE.



E peuple avait par des démoustrations inconvenantes manifesté la joie que lui causait la mort du grand roi. On croyait la monarchie absolue et l'oppression ensevelies avec lui. La perspective d'une régence souriait loin d'effrayer. Les

régences ne furent jusuis terribles en France, et on connissait sueze le caractère des princes d'âlors ou connissait sueze le caractère des princes d'âlors pour l'avoir pas le craitorie de bien grandes ripceurs. Extra-neines a suitent souffert de despositues c'ans le joie de recouvrer leur liberté, ils ne cherchenion pas le varientient à liberté des autres. La longue contraitat qu'on avait finit paser sur la jeuneste amena un increptible déchâmbenteil des passims, et l'époque un increptible déchâmbenteil des passims, et l'époque me l'est déchâmbenteil des passims, et l'époque me l'est déchâmbenteil des passims, et l'époque me l'est et de l'est avait de l'autre par l'est de l'est par le des l'est par le des l'est par le des l'est par le des par les parties de l'est par le cut de l'est par le des l'est par le l'est par le des l'est par le des l'est par le des l'est par le l'est par le des l'est par le des l'est par le des l'est par le l'est par le des l'est par le des l'est par le des l'est par le l'est par le des l'est par le des l'est par l'

son nom, la Regence, devieudra désormais une flétrissure.

Le nouveau roi avait cinq ans. Qui allait gouverner? Louis XIV avait bien fait un testament mais sans s'abuser sur sa valeur. « Dès que je serai mort, on n'en fere ni plus ni moins. Je sais trop bien ce qu'est devenu le testament du roi mon père! »

Comme à la mort de Henri IV et de Leuis XIII, il y eut un instant de réscion fécéles; unis nous pouvous mesurer la décadence de la noblesse à l'affaiblissement successif de ses foirs. Sous Marie de Médicis elle paut encore hire la guerre civile, tous Anue d'Autriche elle fait la Fronde y après Louis XIV elle no fit que de Médicis le la fait le Fronde y après Louis XIV elle no fit que de Médicis le la fait le Fronde y après Louis XIV elle no fit que de Médicis le la fait le Fronde y après Louis XIV elle no fit que de prime de sans, Philippe d'Oriens, à qu'il e testament ne leissit qu'une ombre de pouvoir, demandét la régence aut duce et paire, comme héritiers et représentants des nucleus grands vassaux. Philippe d'Oriens repossus le fraigad appui qu'on la doffrait; il corvoque repossus le fraigad appui qu'on la doffrait; il corvoque

le parlement pour briere ce desputisme posthume. Duns Lussemblée solomelle qui se tint, il faigni d'avoir recueilli de la bouche da roi mourant, ces paroles: - Je vous recommande le Dauphin; server-le anosi fédérament que vous m'avez servir, et travailles à lui conservers on rayame; si vivent à manquer, vous serve la dispositions que ji ci veue les plus sesse; mais comme on ne saurait tont prévoir, s'il y a quelque chose qui tuttu tun plaras de Télésanque, a journit « qu'il réchmait une entire il bienté pour le bien, et con-emnit à étre lié pour le mai. - La régence, avec le droit de

composer son constil de régente comme il l'entendrait, lui fui décèrené; le commandement de la maison du roi fut même enlevé au duc du Maine, qui ne céda cette importante prérogative qu'après une alteration vio-lente, où les deux princes partrent pen dignement. On fut obligé de les faire passer dans une salle particulière, afin qu'ils passerts continner plan à l'aine l'échange de leurs nigures. L'ambassader d'Anglestrer activation d'épenne de leurs injures. L'ambassader d'Anglestrer activation d'épèrente de l'effect. But jours après, le 18 spérentes, on titte un lis de justice pour donner plus d'antorité aux décisions arrêtées à cette séance à laquelle à précipitation et la violence avaient.



Philippe d'Oriéans, régent de France.

donné un caractère indécent. Le jeune roi parut porté par un genilhousne : une femme en même terrip par un genilhousne : une femme en même terrip veillait sur sa faiblesse, triste emblème de ce que devant être le nouveau règne . Monseiur le chancelier vousdra ma volonté, . balhatia l'enfant, et le parlement enregistra-ser jeu une déclaration dont il frait l'ansieur, puisque c'était à lui que le duc d'Orléans avait demandé la récorce.

Qu'était-ce que ce duc d'Orléaus qui prenait ainsi en mains les destinées de la France. Suspect à Louis XIV, abhorré du peuple dont la fureur le menaça plus d'uue fois, accusé d'empoisonnement, le doc d'Orléaus ur méritait ni ces souncous, ui cette haue, ni ces accu-

astions. Ses mears equiques, son irreligion qui n'ésat point la lière reberré d'un ferne septi voulant s'éte ver à non croyance sup-rieure, mais in scandaleuse li-cence d'un occur fullest corromap, se pouvaient gaive lui ramener l'estime. Il avait du courage, était doux, familier et noble en même temp, jugest les hommes comme les choses avec un coup d'est rapide, et aimait les arts: il cultivait la musique, composs même un les choses avec un coup d'est rapide, et aimait les arts: il cultivait la musique, composs même un les arts: il cultivait la musique, composs même un les arts: il cultivait la musique, composs même un la laterative de la late



dit-il, demander au roi à sa majorité d'être tonjours secrétaire de l'Académie. » --- « Son défaut, dit la princesse Palatine sa mère, est d'être trop bou, de n'être pas assez réservé et de croire des gens qui ont moins d'esprit que lui. Son antre défant est d'avoir, contre l'inclination ordinaire des Français (le compliment est bon à noter) de trop grandes faiblesses pour les femmes, ce qui lni attire des querelles dans son ménage, » - « Un des malheurs de ce prince, dit Saint-Simon, était d'être incapable de suite dans rien, jusqu'à ne pouvoir comprendre qu'on en pût avoir. Une espèce d'insensibilité le rendait sane fiel dans les plus mortelles offenses et lee plus dangereuses. Il était timide à l'excès. On p'obtenait rien de lui, ni grâce, ni justice, qu'en l'arrachant par crainte, dont il était infiniment susceptible, on par une extreme importunité. De la tant de manquements de parole. On ne le eroyait plus lors même qu'il parlait de la meilleure foi. . Extrémement défiant, il regardait la probité comme une fausse parure. « Sur la religiou, dit encore Saint-Simon, je ne puis savoir que ce qu'il n'était pas sans pouvoir dire ce qu'il était. Mais je ne puis ignorer son extrême malaise sur ce grand point, et n'être pas persuadé qu'il ne se fût jeté de lui-même entre les mains de tous les prêtres et de tous les capucins da la ville, qu'il faisait trophée de tant mépriser, s'il était tombé dans une maladie périlleuse qui lui en aurait donné le temps. Son grand faihle en ce genre était de se piquer d'impiété et d'y vouloir surpasser les plus hardis. Il était né ennuyé, et il était si accoutumé à vivre hors de lui-même qu'il lui était insupportable d'y rentrer. . Né ennuyé, non ; l'ennui ne nait pas avec l'homme, c'est l'homme qui erée l'ennui, punition ordinaire de l'indécision et de la mollesse. Le duc d'Orléaos put avoir de l'esprit : il n'eut jamais d'âme et fort peu de conscience; il lui fallant pour vivre le mouvement des affaires on le hruit de la débauche, parce qu'en lui il ne trouvait que le vide et qu'il avait honte

de so regarder.

Pour récomposser les services de ses deux alliés,
le due d'Oriena appela la haute noblesse aux sfaires,
le due d'Oriena appela la haute noblesse aux sfaires,
les ministres par six conseils dont elle ent presque
toutes les places, et reconant au parlement le droit de
remostrances. Ces ix conseils pourageient pour aiox
dire les sfaires entre sofixante-dix unistres. C'enit un
considera ples ministres action révoluble, le parlement
de nouveau condamné au silence et méme, en 1730,
est litout entire l'A Pontoise pour son oppention aux
tentaitives de Law. Ce n'était, ne effeit, ni la moblesse,
hobbles.

Le riçunt garda tout le pouvoir qui vavit en Luuix XIV: redoubnità he friire plar voit ci et que contait a sa foire: plas de 2 milliares 400 millions de dette publique, avec un encaise de 800 000 livras; une rarefe vecesive de naméraire: le commerce paralysé; la no-libeas acachité de dettes, dont les mois onéreuses avitent été outractices à l'intérêt de 15 on u0 pour 100; le un majarrats, les remaines depais longemen prives de naméraires, remaines depais longemen prive ne contrait de la commerce de la contrait de la commerce del commerce de la commerce de la commerce del commerce de la commerce del commerce de la commerce de la commerce del commerce de la co

rassembla ce qu'on put trouver d'argent et on paya lee garnisons qui depuis longtemps ne connaissaient plus la solde. La joie fut si vire qu'on fit des estampes qui ne représentaient que des sacs d'écus.

La France n'avait point eu de plus formidable ennemie que l'Angleterre. Quelques avantages que celle-ci eut recueillis du traité d'Utrecht, les whigs trouvaient qu'on y avait encore trop épargné la France et redemandaient la guerre. De ce côté donc un danger national, au fond peu à craindre, parce que l'Europe était pour le moment lasse de guerre, et que la dynastie de Hanovre, assise depuis quelques mois sur le trêne d'Angleterre, devait s'y affermir avant de songer aux entreprises du dehors. Du côté de l'Espagne venait, pour le régent, un danger personnel : Philippe V, qui l'accusait d'intentions criminelles contre Louis XV, revendiquait la régence et se proposait de revendiquer la conronne, au mépris de ses renonciations antérieures, si le jeune roi monrait. S'allier contre l'Espagne avec l'Angleterre, gardienne jalouse des renonciations de Philippe V au trône de France, et écarter ane apparence de danger national par une alliance qui le fortifierait contre le danger personnel, telle fut la politique du régent, utile à lui-même, pouvant l'être à la France. selon qu'elle serait pratiquée, mais qui le fut alors de manière à nous devenir fatale.

Cette négociation fut conduite par Dubois avec une habileté qui tient moins du diplomate que du comédien. Sachant que Stanhope va traverser la Hollande. Duhois y court sous prétexte d'acheter des livres rares et des tableaux. Dans une première entrevue, il commence la conversation en exprimant toute sa joie d'avoir retrouvé les Sacrements du Poussin, que des marchands juifs avaient achetés à Paris. Dubois tient en main le catalogue d'une riche bibliothèque qui va se vendre à Leyde; il prie lord Stanhope d'y jeter les yeux et, à propos d'une correspondance secrète du roi Guillaume, annoncée dans ce catalogue, il avoue au ministre de George Ie sa surprise et sa donleur de ce que, depuis trois mois, sa dernière dépêche est restée sans réponse. Tirant alors de son portefeuille une lettre du duc d'Orléans, Dubois en lit quelques phrases très-flatteuses pour lord Stanhope. Le ministre répond avec l'accent d'une vive reconnaissance : à son tour le confident du régent jette le masque du hihliophile et de l'amateur de tableaux pour remplir son rôle véritable, celui de diplomate. Une seconde entrevue a lieu la nuit dans l'auberge de Dubois, qui est trouvé par Stanhope courbé sur des in-folios pondreux. La conversation reprend. Stanhope veut bien entendre à l'alliance, mais il fait des objections et parle des embarras de la Régence. . Ah! milord, répond Dubois, vous ne connaissez pas la force d'un gouvernement qui fait banqueroute quand il veut. Vous parlez de mécontents, mais savez-voos qu'il n'en est aucun qui, au premier coup de tambonr, ne se crùt déshonoré si nous ne lui permettions pas de se faire tuer pour nous. » Stanhope, dans cet entretien, fit une réflexion profonde qui pourrait paraitre d'hier on d'aujourd'hui : « La France et l'Angleterre, dit-il, unies ensemble, n'anraient rien à craindre de toutes les autres puissances ; alles pourraient maintenir la tranquillité de l'Europe et même lui dicter la loi. =

Si l'on veut, en effet, considérer l'ensemble des rapports de la France et de l'Angleterre, on verre combien la haine de ce pays nous a été funeste, et son alliance ; on seulement sa neutralité utile. Les misères de la France an quatorzième et au quinzième siècle, les périle de François I" et de Heuri II, les revers de Louis XIV après 1688, et de Louis XV dans la guerre de Sept ans, les malheurs de la république, la chute de l'empire, nons viennent de l'inimitié des Anglais tonionrs si habiles à ameuter contre nous l'Europe entière. Ce peuple au contraire gegné à notre alliance on retenu dans la nentralité, nous evons le règne utile de Louis XI, glorieux de Henri IV. La France reste libre d'abaisser la maison d'Autriche et s'agrandit de huit provinces : Artois, Alsace et Roussillon, quand la politique du roi anglais Charles Ist lui interdit toute action sur le continent; Flandre et Franche-Comté quand Charles II est le pensionnaire de Louis XIV; Lorraine, quand Fleury est le meilleur ami de Walpole ; Savoie et Nice , quand nos alliés de Crimée n'osent pas se faire les adversaires des vainqueurs

de Solférino. D'où cette leçon que nous donne toute notre histoire, qu'il nons faut éviter d'avoir l'Angleterre pour ennemie, tant que nous n'anrons pas la certitude qu'une guerre avec elle restera nn duel entre elle et nous; en d'autres termes, tant que nous n'aurons pas formé sur le continent un solide faisceau d'alliances qui nous garantissent la paix sur le Rhin. pendant toute la durée de la gnerre dans la Manche. Encore cette amitié anglaise doit-elle être dignement portée, sans faiblesse ni laches complaisances. Or ce ne fut point ce qui eut lieu après le traité de la triple alliance signé à la Haye, le 4 janvier 1717, entre la France, l'Angleterre et la Hollande. L'Augleterre en tirait tous les fruits et restait victorieuse dans cette bataille diplo-

Par la triple alliaoce, en offet, le régent s'engagea à renvoyer au delà des Alpes le prétendant Stuart, à démolir les nouveaux onvrages de Mardick, que Louis XIV destinait à remplacer Dunkerque, comme port de guerre, et à achevor de combler le port de Jean Bart, opération que les commissaires anglais et hollandais étaient autorisés à venir surveiller. Le commerce, la navigation même dans la mer du Sud étaient interdits aux Français. La succession protestante était reconnue pour l'Angleterre, qui, de son côté, reconpaissait la succession au trône de France telle que le traité d'Utrecht l'avait établie, c'est-à-dire à l'exclusion de Philippe V; comme conclusion, alliance défensive entre les deux pays.

Ce traité nons faisait donc courber la tête jusqu'à terre : de plus, il nous menait à une guerre avec l'Espagne. Ce pays était alors gouverné par un ministre

italien, Albéroni, que la reine Élisabeth avait amené de Parme et qui entreprit de relever an dedans les finances, l'agriculture et la marine de l'Espagne; au dehors, de reprendre les anciens domaines que le traité d'Utrecht lui avait enlevés. Pour mieux y parvenir, il résolut de mettre l'Europe en feu. Déjà l'emperenr avait fort à faire avec les Turcs, ce qui l'empêcherait d'agir avec vigueur en Italie. Il se promit d'occuper l'Angleterre, eu jetant sur elle le roi de Suède, Charles XII, qui reuverserait la dynastie de Hanovre au profit des Stnarts; en France, un complot opérerait la même restauration au profit de Philippe V. Tous les ennemis du régént furent sondés, réunis. L'ambassadeur espagnol Cellamare se fit l'agent de ces coupables menées; la duchesse du Maine, qui avsit toute l'activité que son mari n'avait pas et qui tenait à Sceaux une cour rivale de celle du Palais-Royal. en était l'âme. La noblesse de Bretagne, blessée dans certains priviléges, y était presque toute affiliée; mais le complot fut découvert et

le duc de Cellamare arrêté, ainsi que le duc et la duchesse du Maine. Celle-ci. qui portait la violence jusqu'à battre son mari qu'en outre elle trompait, . manqua d'étouffer de colère » quand elle vit ses ambitieux projets avortés. Ellefinit par demander pardon comme un enfant. Le régent fit le plus grand bruit possible de cette équipée, afin de convrir d'une apparence de représailles la guerre presque fratricide qu'il allait entamer

Un nouveau traité réunit en 1718 la France, l'Angleterre, la Hollande et l'Autriche. Ce traité était eucore l'œnvre de Dubois, qui alls le négocier à Londres en emportant la vaisselle de Louis XIV pour ses

festins de gala, de riches étoffes de Lyon pour les femmes, un répertoire de contes licencieux pour le roi George et un poête

comique, Destouches, pour décorer de beau style les dépêches. Habituée sous Louis XIV à combattre seule contre tous, la France se trouva placée à la tête d'une coalition contre l'Espagne. Les Anglais, commençant un système qu'ils n'ont que trop pratiqué dans ce siècle, attaquèrent la flotte espagnole, sans déclaration de guerre, sur les côtes de Sicile, et la battireut (août 1718). Une autre flotte, qui voulait porter le prétendant en Écosse, fut détruite par la tempête, et les Anglais prirent le port de Vigo en Galice, tandis que Berwick, précédé d'un manifeste que Fontenelle avait rédigé, pénétrait en Espagne avec l'armée française et s'emparait de Fontarabie, de Saint-Sébastien et du port dn Passage, où le commissaire anglais se haa de brûler six magnifiques vaisseaux trouves sur les chantiers (juin 1719). Ainsi nos soldats marchaient contre



ce même Philippe V qu'ils avaient au prix de tant de sang axis sur le trône de Charles-Quint, et dont les drapeanx portaient les trois fleurs de lis de France. All'éroni tomba derant tant de revers, et l'Espague soncrivit aux conditions que la quadruple aliance voulet lui faire. Le duc de Savoie fut contrant d'accepter la Sardaigne en échange de la Sicile, qui resta

h l'empereur avec le Milanais. Mais on accorda à l'athé des enfants de la seconde viune d'Espane l'expectative des duchés de Parme, de Plaisance et de Toscane (janvier 1720). Cette guerre avait donc affermi la domirtion de l'Autriche sur l'Italie, cellé de l'Angleterre sur l'Océan. Pour nous, nons y avions dépensé 82 millions ansa profit et sans ploire; et quand nous voultanes, au



Les troupes payées, d'après une gravure du temps. (Page 378, col. 2.)

traité de Nystadt (1721), faire obtenir des conditions moins dures aux Suédois, nos plus vieux alliés, les Anglais nous abandonnèrent.

Qui donc servait si bien nos ennemis? Un conseiller auquel le régent se livrait entièrement, l'abbé Dubois, fils d'un apothicaire de Brives-la-Gaillarde; il avait fait ses études comme boursier dans un collège de Paris, puis avait rempli les fonctions de précepteur dans plasieurs familles. Un curé de Saint-Eustache se l'attacha : « Ce curé, content de ce valet pour qui il ne pouvait rien faire, le donna à Saint-Laurent, précepteur du du de Chartres, plus tard dec d'Orléna, Sans l'espérance qu'il pourrait mieux pour lui. Saint-Laurent s'en accommoda et peu à pen s'en servit pour l'éritoire



d'étude de M. le duc de Chartres; de la, vonlant s'en servir à mieux, il lai fit prundre le petit collet pour le décrasses, et de cette sorte l'introdusirà l'étude du prince pour lui sider à prisparse se leçons, à cérir ses thèmes, à le soulager lui même, à chercher les nout dans le dictonnaire. Je l'ai ve muille fois dans es commencements, lorsque j'allais jouer avec M. de Chartres. Dans la suite, Saint-Laurreit devenant infirme, Dubois faisait la leçon, la faisait fort bien, et néannoiss plaisait au jeune prince.

· Cependant Saint-Laurent mourut très-brusquement, et Dubois, par intérim, continna à faire la lecon; mais depuis qu'il fut devenn presque abbé, il avait tronvé moven de faire sa cour au chevalier de Lorraine et au maronis d'Effiat qui avaient beanconn de crédit sur le maître. De faire Dubois précepteur, cela ne pouvait se proposer de ploin saut; mais ses protecteurs, auxquels il eut recours, éloignèrent ce choix, puis se servirent des progrès du jeune prince pour ne le point changer de main et laisser faire Dubois; enfin ils le bombardèrent précepteur. (Saint-Simon). » Dubois ne recula devant ancun moven de captiver la favenr de son élève. Il gagna même les bonnes grâces de Louis XIV en travaillant activement au mariage du jeune duc avec une fille de Mme de Montespan. Quand le duc devint régent, il ent besoin, ponr soulager sa paresse, d'un homme aussi actif. Dubois avait alors soixante ans, mais l'ambition donnait une ardeur jnvénile à ce corps usé par l'âge et la débanche.

Cétait, dit encore Saint-Simon, an peit homme majire, effilé, à mine de fouise. Tous les vices, la perfidie, l'avarien, la débauche, l'ambition, la basse flatterie.

L'avarien, la débauche, l'ambition, la basse flatterie.

L'avarient de l'a

Le régent avait récompensé Dubois, pour ses négociations de la Haye, en lui donnant, sur les instances du roi de la Grande-Bretagne, le ministère des affaires étrangères ; anssi Dubois écrivait-il à lord Stanhope : « Je vous dois jusqu'à la place que j'occupe, dont je souhaite avec passion de faire usage selon votre cœur, c'est-àdire pour le service de Sa Majesté Britannique, dont les intérêts me seront toujours sacrés, . Cette fois il disait vrai, car l'Angleterre, assure t-on, le payait assez cher pour qu'il la servit bien : 50 000 écus par an, ou même nn million, suivaut Saint-Simon, On a nié le fait, mais il passait pour constant dans la diplomatie contemporaine. Le marquis d'Argenson, nn des successenrs de Dubois aux affaires étrangères, dit dans ses Mémoires que la pension était de 100 000 écns. qu'elle passa après Dubois à Mme de Prie, puis à M. de Marsille, et ne cessa qu'à l'avénement de Chanvelin au ministère.

Il ent mieux quelque temps après : « Monseignenr, dit-il nu matin au régent, j'ai rèvé que vous m'avier fait archevéque de Cambrai. — Toi, archevèque! » s'écria le régent, et il lui jeta quelques dures vérités; puis il céda, selon sa coutume, finissant tonjours par rire de l'impudence de cet homme qu'il méprisait. Il est triste d'avoir à ajonter que Massillon et nn autre évêque rendirent témoignage des bonnes mœurs du postulant. L'archeveque de Paris, cardinal de Noailles, ne voulut point participer à ce scandale. Celui de Rouen fut plus complaisant. Un matin, Dubois partit ponr Pontoise, qui relevait du siège de Ronen, et là Tressan, évéque de Nantes, premier aumônier du duc d'Orléans, douna dans la messe basse le sous-diaconat, le diaconat et la prétrise à l'abbé Dubois, qui profana nar sa présence le siège tout récemment consacré par les vertus de Fénelon. Un peu plus tard enfin il devint cardinal, en dépensant 8 millions, et, en 1723, l'assemblée du clergé de France l'élut son président.

#### S 2. LE CZAR PIERRE LE GRAND A PARIS; LAW.

Au milien de ces petitesses et de cette corruption parut à la cour de France une figure gigantesque, et que semblait grandir encore son aspect à demi barbare : c'était Pierre le Grand, le créateur de la Russie.

Cette puissance nouvelle va joner un rôle si considérable dans le monde moderne que nous ne ponvons pas ne point nous arrêter un moment à marquer sa ra-

pide ei menagante grandeur.
Vers la fin du dis-septiones sidel, jas Russes side.
Vers la fin du dis-septiones sidel, jas Russes side.
Vers la fin du dis-septiones la ei ei distation, semblaient source la principal de moment, aux reres marchandes anglais no hollandis qui trafquiante dans lene pays.
Mais la servici abjection du paysan devant les nobles, celledes nobles devant le carp, nettient at un mira de cellsi-ci un instrumenta reductible: le despoitune. Dis-chee, disati : S'il s'élevait quedipe jour parani eus na prince qui façonnil leur septi féroce et leura mourante presentation de la prese

En 1689, à l'âge de 17 ans, il fait une révolution de palais ; il confine dans un couvent sa sœnr ainée, Sophie, princesse ambitieuse qui avait toute l'autorité. et décide son frère, pauvre infirme, à peu près aveugle et muet, à se démettre du pouvoir. Le Génevois Lefort, son conseiller, lui vantait sans cesse les arts de l'Europe et l'autorité de ses rois, l'organisation de leurs armées et la puissance de leur marine. Pierre vent avoir, lui aussi, une flotte, une armée; et, dans l'impatience d'essayer ses forces naissantes, il déclare, en 1695, la guerre à la Turquie. Elle ne fat point brillante, bien qu'il eût pris Azof (1696). Il sentit que, pour réussir dans ses projets, il fallait qu'il s'initiat lui-meme aux secrets de la civilisation européenne; et il alla visiter les nations policées de l'Occident. En 1697, il quitte Moscou et se rend eu Hollande, à Saardam; là, pendant plusieurs mois, sous le nom de Pierre Michaeloff, et généralement appelé par ses compagnons Peterbaas (maître Pierre), travaillant comme un simple onvrier du chantier, il apprend l'art de construire un vaisseau, de le lancer, de le gréer, de le gouverner, et il envoie dans ses États une colonie d'artisans, de marins, d'ingénienrs, d'onvriers de toute espèce. Il va ensuite

étudier l'Angleterre et son industrie, l'Allemagne et son organisation militaire, A Vienne, il apprend une révolte des strélitz, corps redontable qui rappelait les prétoriens de Rome et les janissaires de Turquie. Il avait déjà failli être leur victime en 1682. Cette fois, c'était la princesse Sophie qui les soulevait du fond de son cloitre ponr ressaisir le pouvoir. Pierre accourt, fait pendre on rouar 2000 des mntins, en fait décapiter 5000 autres, et, armé d'une hache, remplit lui-même l'office de bourrean. Pendant plus d'un mois, il tua ainsi de sa main, et chaque jour davantage (1698). Plus tard il se faisait amener encore, durant ses orgies, des strélitz tirés de prison, et montrait son adresse en abattant des têtes. Cette milice séditieuse fut abolie sans résistance. Une révolte d'anciens strélitz, à Astrakan, en 1705, et une autre des cosaques du Don, à Azof, furent vite réprimées. Le czar fit anx cosagnes le même bonneur qu'aux strélitz ; 84 de lenrs chefs envoyés à Moscon, périrent de sa main.

Lefort meurt en 1898, le car continue les réformess. Il organis des régiments sur le modèle de caux qu'il a vas en Allemagne : exercices réguliers, vestes courses et uniformes. Il astreint les fils des boyards à servir comme soldats on matelots avant d'être officiers. Il fait truduir des livres étrangers, fonde des écoles, des bôpitant, cremes un canal entre le Don el le Volga, et, montrant à ses ministres, à ses gérénzas les pays soccessiement illustrés par les arts et la gloire, leur dit : » Notre tonn es teuns, si vous voluels esconder mes

desseins et joindre l'étude à l'obéissance. » Il n'avait pas seulement à faire des réformes, mais aussi des conquêtes. La Russie séparée par la Turquie de la mer Noire, par la Suède du golfe de Finlande, restait une puissance asiatique. Ponr faire d'elle un État enropéen il fallait atteindre ces deux mers. Charles XII vainqueur à Narva (1700), des soldats de Pierre ler, usa ses forces à établir en Pologne un roi qui lni fût dévoné, puis alla perdre dans les steppes de l'Ukraine, à Pultava (1709), son armée avec la suprématie que, depuis Gustave Adolphe, la Suède exercait dans le nord de l'Europe. Réfugié en Turquie, il provoqua nue rupture entre le sultan et les Russes ; mais le grand vizir laissa échapper le czar, qu'il avait enveloppé, et le roi de Suède, après la folle équipée de Bender, regagna ses États en traversant incognito et sans débrider l'Allemagne entière. Cet aventurier héroïque recommença ses témérités et alla se faire tuer en Norvéga devant Frédériksball. Ses folies coûtèrent cher à la Snède : le traité de Nystadt, en 1721, la déouilla de presque tontes ses provinces extérieures. Elle céda à la Russie les pays que baignent le golfe de Riga et celui de l'inlande, c'est-à-dire la Livonie, l'Esthonie, l'Ingria, nne partie de la Carélie, du pays de Viborg et de la Finlande. La Russie avait enfin un jour snr la Baltique et sur l'Europe occidentale, Dès l'année 1703, Pierre avait jeté dans les marais de la Néva, les fondements d'une nonvelle capitale, Pétersbourg.

Il avait déjà accompil la meilleure partie de son ceuvre lorqué j'unit à Paris pour étudier de près notre civilisation et nous offir; son alliance, On lui rendit les plas grands bonneurs, mais on ne comprit point ce génie brut et colossal. Les carrosses l'incommodasen; il s'en fibrique un lui-même; ayant rencontrei, sous une remise, la caisse vermoulne d'une espèce de phaiton. Il fati liter avec des cordes ay deux lorques object. at en chargea les chavaux en forme de litière. Aussi certains courtisans le regardaient-ils comme un extravagant né pour être contre-maître d'un vaissean hollandais.

La cour de France corrompue, mais raffinée, ne revenait pas de la surprise que lui cansait la petite cour du czar, fort grossière et « du trône à l'écurie » fort sujette à la colère. . Toute la maison du czar, dit Dulybois, s'est enivrée pour célébrer les Paques, » Les Russes se grisaient avec des liqueurs fortas; le régent plus civilisé, avec du Tokay. On différait sur les moyens; le résultat était le même. - Le chapelain, raconte de Nesle, exigeait pour ses prières une fourniture énorme de bougies, qu'il revendait impudemment dans la ville. » Nos courtisans plus délicats, ne spéculaient pas d'habitude sur choses d'anssi bas aloi, mais ils s'entendaient à merveille à tirer des millions du débonnaire régent. Pierre Ier ne ponvait, on le pense bien, se plier à toutes les règles de l'étiquette. Quand on lui présents le jeune roi, il l'enleva de terre et l'embrassa sur les deux jones à la grande stupéfaction de beaucoup de seigneurs. Il lui fallut de la bière à l'Opéra. Ce fut le régent qui lui offrit le verre et la serviette. Il fut curieux de voir Mme de Maintenon , à Saint-Cyr. Celle-ci, qui avait craint cette visite, s'était mise an lit, ses rideaux fermés. Le czar n'en entra pas moins dans la chambre, onvrit les rideaux des fenêtres. puis ceux du lit, regarda bien la vieille marquise, ne dit mot et partit sans lui faire aucune sorte de révérence.

On sait avec qualla avidité il voulut tout voir. Aux luxidies, il gotto la soupe des soldats, but à leur santé, leur frappant sur l'épaule et les appelant camades. A la Sortonne on lin montra la statue de Richelien sculptée par Girradon; il saisit ce marbre dans se brax : Grand homme, s'écri-ni-li, je t'aurais donné la moité de mes États pour apprendre de toi à gonverner l'autre! »

Ainsi tout ce qu'il trouva à admirre ici, ce fut le passé; le reste lui sembla si parre qu'il annonça la sessé; le reste lui sembla si parre qu'il annonça la décadence et la ruine prochaine du peuple français. Il en l'avait u qu'à la surface, et le jugeait d'après la cour. Mais pour celle-ci il avait prédit juste, noblesse et royanté se mourient. Le vogge du caz n'est pour de cojour la Russie nes fut plus pour nons comme une terre inconnue.

Une dette de 2 milliards 400 millions, dont un tiers presque immédiatement exigible; no revean brut, en 1718, de 185 millions, levres par cent mille collecteurs ou agents qui ne haissaient arriver au tréer qu'un reveum net de 60 millions pour une dépense de 187; par leure partie des recettes de l'année suivante dépi décensée, tolle était la situation des finances a la mort de Louis XIV. Pour y porter renable, quelques-uns conseillatent la bauqueronte, alféguant que les gouvernements qui se succèdent ne sout point sidiaires; de ce nombre était Saint-Simon mais il propositi de la foire combre était Saint-Simon mais il propositi de la foire combre de state goulemen, se de tervorant bour ou d'a Cell.

Le duc de Nosilles, président du consoil des finances, créa d'abord quelques ressources par une refonte de monnaies; ensuite il entreprit, d'une part, de diminuer la dette par une réduction des rentes, par une recherche exacte des fraudes et des doubles emplois; de l'autre. de ramener les dépanses à un taux plus en harmonie avec coluir de la recente. Les freiere Pairs, financiere duningués en probes, fururai chargés d'opére le vitar duningués en probes, fururai chargés d'opére le vitar dunin con la les fixes de la résistance des traitants; un système de terrer et de démonsition fait organisée aux parties de terrer et de démonsition fait organisée aux des la répartie de la résistance des traitants; un système de terrer et de démonsition fait organisée aux des la répartie de la répartie par désavourées les forces de 1793. In de délas, niquisée le 10pére d'Enfre, représentait un pressoir sur lequel s'asseçuient la fautient de la fait de

financiers. Pour aller plus vine on forms une commission de six membres qui assivare astiviramenta les grosses formuses (4470 nome fireme linarcite sur les littes; prosesses formuses (4470 nome fireme linarcite sur les littes; trours le moyen d'échapper en achteurs la prix d'appert tornus le moyen d'échapper en achteurs la prix d'appert des frames influences et des membres mêmes de la protection des romés de régient, elle pour assigner les gent de finances. Lin richard, Dampyer, se plaça et par de la prix de la commissión de la



Le czar Pierre le Grand et Louis XV. (Page 383, col. 2.)

qui commettait quelques cruantés et beaucoup d'injustices. On avait espéré 220 milions de cette opération ; elle

On avait espéré 220 milions de cette opération; elle en rendit 70, dont 15 à peine arrivèrent en numéraire an trésor. Malgré ces exécutions et quelques ntiles mesures, le déficit de 1716 fnt encore de 97 millions. Le remète n'était donc point tronvé. Alors se présenta

un homme qui prétendit le tenir.
Pils d'un offère et inité éte le jeune âge anx opérations de banque, en outre fort habitie à ux combinasions du jeu, oi il avait fait as fortune, doué enin d'esprit et d'une preten fa-illité de parole, l'Écossais et de crère une paissance nouvelle. Ic crédit, moité : que l'abondance du numéraire fait la prospérité du commerce et de l'industrie, d'oit il tirait cette conséquence tont à fait fausse qu'il est avantageux de substiner au numéraire-métal, qui ne pent se créer indéfiniment, le numéraire-papier on papier-monnaie, qui est susceptible d'une multiplication indéfinie.

Le duc de Noailles Apposs à ce que l'aspérence fût faite d'abroil au res finances de l'Éta, et Lew dut se borner à fander une hanque particulière (mai 1716) au capital de millions, représenté per 1900 actions de 1900 livres chacme, papables un quart en sepéces de 1900 livres chacme, papables un quart en sepéces de 1900 livres chacme, papables un quart en sepéces de 1900 livres chacme, papables un quart en sepéces de 1900 livres chacme, papables un quart en sepéces de commerce qui ne trouvant preneura auparavant qu'en payant un dori un numarire de 2 et demp pronis, et élle fait elle-même des hibits qu'elle payait ve, an resemble que le commerce de la commerce

singulièrement les transactions commerciales. L'acti- I vité reprit dans les affaires, et l'État mit le comble à la réputation de solvabilité de la banque, par l'ordre donné aux comptables royaux de recevoir ses effets comme argent en payement des droits et impôts (avril 1717). Le 4 décembre t7t8 elle fut érigée en banque royale.

Le succès de Law amena la chnte de Noailles qui l'avait combattu et d'un homme de bien qui honorait la magistrature française : le chancelier d'Aguesseau. Savant, modeste, d'une religion sincère et éclairée, avec de rares talents et une véritable éloquence, il avait ohtenu les scesux à quarante-six ans sans les avoir recherchés et les abandonna sans regret pour se retirer dans son château de Fresnes où entrèrent

avec lui, dans le diocèse de Meaux, la gravité, le culte dn devoir, la noblesse des sentiments, l'étude des lettres, « en un mot les éléments de dignité, de vertu, de décence qui, répandus partout, anraient défié non pas les réformes qui sont dans la nature des choses, mais les révolutions implacables. » Aussi ne faut-il pas confondre cette noble maison avec le Fresnes des ducs de Nevers, près de Sceaux, où l'on ponvait voir, au milien de toutes les licences, le progrès de cette langueur maladive qui gagnait la société française et la livrait corrompue de plaisir aux attaques de la raison et aux révoltes populaires. » (Oscar de

Law, allsit contribuer lui-même, en faisant circuler l'or, à cette fièvre de plaisirs qui saisissait la société.



L'th éra d'Enfer, estampe du temps contre les financiers. (Page 38), col. (.)

Il avait, après sa banque, créé une compagnie qui i obtint le privilége exclusif du commerce de la vallée du Mississipi. Son premier succès fit croire au second. On se promit des merveilles de l'exploitation de la Louisiane. Un vieux militaire nommé Lamothe-Cadillac, autrefois employé dans la Louisiane, eut l'imprudence de dire que les merveilles qu'on débitait sur ce pays étaient autant de fables. La naiveté de ce bonhomme pouvait devenir génante. On s'assura de sa discrétion en l'envoyant à la Bastille. La Compagnie d'Occident émit des actions pour une vaste entreprise de culture et de colonisation sur les bords du Père des Eaux. « On décora de la noblesse le neven de Cavelier de la Salle, qui avait déconvert le Mississipi. On embarqua pompeusement des onvriers pour aller recueil-

lir les trésors de ce monde nouveau. Des estampes répandues parmi le peuple firent envier le bonheur de ces colons, qu'un burin lascif représentait partout jonissant de plaisirs sans obstacle et de richesses sans travail, au milien des nudités de l'âge d'or, des présents d'une terre vierge et des licences de la vie sauvage. On calculait avec bonhomie la quantité de soje que devait mettre dans le commerce l'industrie de to 000 femmes de la nation des Natchez; et la Compagnie, sur la foi d'un visionnaire, dépensait de fortes sommes à la recherche d'un rocher d'émeraude dans la rivière des Akancas. » (Lemontev.) Bientôt même la Compagnie, absorbant celles du Sénégal et des Indes orientales, prend le titre général de Compagnie des Indes et ouvre toutes les parties du globe comme

perspective aux apéculateurs. Telles fururul les folises seprinces placées acu testemprings; que des actions de 500 livres furent achelées dux, vingt, trente et quarantée fois leur valeur. - Dès qu'une distribution nouvelle commençait, l'Indée de la Compagnis, recorporat d'une fout de abrarde, che traineur les says de ferrare ses portes. Un vopair ces lapres sollciteurs, évateirement servires, échevrem entes aux d'un offi navien et places de foutier par le commençait de la comm

Law avait promis an régent que son système éteindrait la dette publique; pour tenir parole, il établit que les actions de la Compagnie, si vivement recherchées, ne pourraient s'acheter qu'un quart en espèces et trois quarts en billets d'État. Dès lors le billet d'État, qui perdait naguère 70 à 80 ponr 100, reprenait faveur par le besoin qu'on en avait ponr se procurer des actions, et l'État payait ses dettes avec un papier qu'il pouvait multiplier à son gré sans alarmer le crédit public. Cette guerre du papier et du métal une fois engagée, le gouvernement sontint le papier par tous les moyens et frappa à coups redoublés snr son rival afin de le discréditer : tel fut l'objet des altérations réltérées que l'on fit suhir à la monnaie par l'élévation et la diminution alternatives de sa valeur.

Ce fut le moment le plus brillant du système. Les scions monthèren, en colebre 1719, jeugui 2 0000 frauce. Law était adoré comme un dien et pour suit comme le dispensature de trésers injusibles. Assiègé chez les dispensature de trésers injusibles. Assiègé chez les colebres de la comme de la c

On accourait à Paris de toutes les parties de l'Europe. . On a remarque, dit la princesse Palatine, que depuis un mois il y a dans cette capitale 250 000 âmes de plns qu'à l'ordinaire. Il a fallu faire des logements dans les greniers, les carrosses roulent en si grand nombre que les rnes sont embarrassées et que beaucoup de monde court du danger. » La rue Onincampoix, devenue le siége de la banque royale, regorgea d'une fonle qui s'y étouffait. « Les dernières exactions de Louis XIV y avaient déjà naturalisé l'usure et l'agiotage; on l'appela simplement la rue, comme le monde subjugué appela Rome la ville. Les deux extrémités furent garnies d'un corps de garde et d'une grille, dont le son d'une cloche annonçait l'ouverture à six beures du matin et la clôture à neuf henres du soir.

Les personnes distinguées des deut sous entraient par la rue aux Jours et le valigaire par la rue Aux Jours et les valigaires par la rue Aux Jours et les valigaires par la rue Aux Jours et l'aux Jours et l'aux Jours et l'aux des que la barrière était franché la plus fratemelle égaliér éprenait ses droits. La possesion du moindre réduit dans cette enceinte privilégié les avait multipliés avec une étonnaire industrie. Chaque parcelle d'abaltition se chaques in petits comptoirs:

on en tronvait des labyrinthes jusque dans les caves, à la lueur des lampes infectes, tandis que d'antres banquiers, pareils aux oiseaux de proie, avaient attaché leurs guérites sur les toits. Une maison ainsi distribuée constituait une ruche d'agioteurs animés dans toutes ses parties par un mouvement perpétuel; celle dont le revenu ordinaire était de 600 livres en rapportait alors 100 000. La précipitation était si grande qu'un abbé livra impunément, pour des actions de la Compagnie, des billets d'enterrement, et dans cette burlesque substitution les applaudissements se partagèrent entre l'effronterie du vol et la malice de l'épigrainme. » (Lemontey.) Des gains énormes se faisaient en un instant. Tel était valet le matin qui, le soir, se trouvait maitre. Un de ces parvenus, quand on lni amena son carrosse, par reste d'habitude monta derrière. Les duchesses rencontraient à l'Opéra leurs cuisinières parées d'étoffes superbes et de diamants. Un peanssier de Montélimart se retira avec 70 millions, le domestique d'un banquier avec 50, un Savoyard avec 40. Un petit bossn gagna 150 000 livres à prêter son dos en guise de pupitre. Le duc de Bourbon et sa mère gagnèrent 60 millions. Cet arrièrepetit-fils du grand Condé montrait un jour à un de ses favoris la magique opulence de son portefeuille : · Monseigneur, lui dit le conrtisan, ce jonr-là bien inspiré, deux actions de votre ajeul valent mieux que tontes celles-la. . Encore disait-il trop d'une. Le régent gagnait aussi, et tant qu'il vonlait, mais pour ses courtisans, car il ne savait rien garder. La moralité publique tomba bien has sous le coup de ces changements soudains de fortune et de ces gains illégitimes. Un comte de Horn assassina un courtier pour lui voler ses actions.

Cependant la banque atteignait son but : elle prêtait à l'État 1600 millions de papier-monnaie, avec lesquels il remboursait ses créanciers, et qui revenaient ensuite à la banque en échange des actions de la Compagnie. Il fallait bien pourtant que la perte se retronvât quelque part. Elle tomba sur cenx qui ne surent pas, comme les gens avisés de Genève et de Hollande, sortir à temps du système. En vain Law voulut modérer. l'émission du papier, il ne le pouvait plus; pour soutenir le mouvement prodigienz des affaires et satisfaire tant d'appétits insatiables, il fallait créer, et créer encore des valeurs fiduciaires : elles dépassèrent 3 milliards, alors que le numéraire de France n'allait pas an delà de 700 millions. Cette disproportion préparait une catastrophe. Rien ne tenait que par la confiance du public, et cette confiance ne pouvait longtemps durer. Pour sauver la Compagnie, c'est-à-dire la artie aventnreuse du système, Law la rénnit à la hanque, c'est-à-dire à la partie sérieuse et ntile. Ce fnt la perte de l'une et de l'autre. Dès la fin de 1719, quelques-uns se refroidissent; les plus prudents commencent à réaliser et se présentent à la banque ponr avoir des espèces. Cet exemple gagne et alarme; les réalisateurs se multiplient; ils vendent leursactions an plus haut cours, et, avec les billets, achètent de l'or, de l'argent, des diamants, des terres, ou, comme ce duc de la Force, infâme accapareur à qui l'on fit plns tard son procès, des suifs, des graisses, des savons, des épiceries. Les actions cessent de monter, oscillent, pnis baissent rapidement. Tont le monde prévoit le désastre et demande de l'argent. Law, devenn contrôleur piedral, Intue on désempéré coutre les réalisateurs; les payements en espèces son interdits; elle ne servoir reçues désornais que pour les petites trande la consecue de la consecue del la consecue de la consecue del la consecue de la consecue del la consecue de la consecue de la

La France marchait à une catastrophe. La rue Ouincampoix venait d'être fermée : les sgioteurs transportèrent leur camp sur la place Vendôme, couverte de tentes où on étalait des bijoux, des étoffes precieuses. . Jour et nuit des bandes da musiciens, de conrtisanes et de bateleurs entretenaient la joie. Des femmes de la cour jonaient au quadrille sons les tentes, et cependant le système était en pleine décadence et la fortune de la France expirait dans ce bazar voluptneux. Le prince de Carignan obtint que le marché de la place Veudôme serait transporté dans son jardin de l'hôtel de Soissons, où il fit construire plus de 600 baraques qui lui rapportaient 300 000 livres par mois. Elles étaient alignées, élégantes et ombragées par les arbres, ce qui donnait à leur réunion l'aspect d'une ville indienne où l'on circulait par des rues pavées, et où les grands monvements se réglaient au son de la trompette au lien de la cloche monacale de la rue Quincampoix. C'est là que le papier perdit la qualité de monnaie, et que, des le mois de septembre, on acheta pour un marc d'or 18 000 livres de hillets, ou neuf actions qui, dix mois auparavant, se fussent vendues 160 000 livres en argent. » (Lemontey.)

Par un revirement sondini, l'Élat, qui insquère proscrivait le mând, déclar qu'il no recevrait plus de payments en papier : c'était déclarer la mort du système. Lus «'échapa de France, poursuit par les mal-édicions publiques; il y était vens avec : 600 000 france; il n'omport que quelques louis (écemb. 1780). Restait à luquider. Les frères l'éris-Daverneux confusis-tent de la company de la lamiliar d'on million at protest des créaniers de la la limitar d'on million at protest aumentée.

Tella est l'histoire de ce fameux système. Il montra la puissance du crédit; il donna à l'industrie, au commerce maritime une énergique impulsion; il délivra l'agriculture de l'impôt du dixième sur les biens-fonds et de l'arriéré du sur les tailles, le pays d'une foule d'immunités opéreuses. Law avait repris l'idée de Vauhan, l'unité d'impôt; il fit supprimer un grand nombre de charges inntiles. L'arrêté des 15 et 19 septembre 1719, pour la suppression des offices créés sur les ports, balles, quais, etc., fit baisser de 3 à 4 pour 100 le pris des bois, charbons, grains, viandes, boissons, etc. On lni doit anssi l'établissement de l'instruction gratuite dans l'Université de Paris, nouveauté que l'Université célébra par nne procession où elle fit reparaître tous ses costumes du moyen âge dont s'égayèrent beauconp les seigneurs et les dames. Enfin, si Law fit des ruines douboureuses, comme celle de la veuve de Racie, dont le patrimone, gazef par des vers immortels, passa à quelques bablies de la rue Quiexampoi, il melifora fa fortune publique par une réductiun de 20 millions sur l'impôt, par une répartition plus favorable pour les classes inférieures et par le rachat de plusieuro branches alférieres du revenn pablie. En résumé, sagéré la catastrophe finale, PElas es trouva dans une position financièra à peu près égale à ce dels oi di était apparvant.

Mais, en houleversant les couditions et les fortunes, il accéléra aussi l'ébranlement déià commencé des mœurs et des idées. Cette cour, d'aspect solennel et grave autour de Louis XIV, s'était dispersée. Elle ne pouvait renaître sons un roi mineur qui n'avait pas la distribution des graces, avec un régent qui voulait bien prendre quelques instants sur ses plaisirs pour les donner anx affsires, mais qui n'entendait pas en sacrifier nn seul à l'étiquette et à la représentation. A son exemple chacun rejetait toute retenue, tonte gene, dans les grandes comme dans les petites choses. Cela se vit jusque dans la mode. Le sévère et le majestueux furent bannis ponr le piquant et le joli. Le pinceau froidement noble de Le Brun ne déroula plus sur les vastes murailles des palais d'immenses scènes béroiques; mais Boucher égava les trumeaux d'élégants boudoirs par de riantes et fades bergeries, baiguées de rose et de blen de ciel.

Sì les arts déclinent, les mours s'en vont; et le vynisme de la conduite, comme cenid els pentes, et le vynisme de la conduite, comme cenid el la pente, etc. ple. Il se permet ton; il n'intendit rien et brise luiiméme les vieilles ideles: « Qu'importe à FERS, dirisei, « que ce soit moi ou mon laquais qui soit en caryone. Èt quand on voit sa vie en est bien près de trouver qu'il svait raison.

Tout le monde connaît les soupers du régent. « Ils se passaient toujours, dit Saint-Simon, eu compagnie fort étrange. Ses maîtresses, quelquefois une fille de l'opéra, souvent Mme la duchesse de Berry, et une douzaine d'hommes que, sans façon, il ne nommait jamais autrement que ses roués. - La chère exquise s'apprétait dans des endroits faits exprès, de plain-pied, dont tons les ustensiles étaient d'argeut : eux-mêmes mettaient souvent la main à l'œuvre avec les cuisiniers. C'était en ces séances où chacun était repassé, les ministres et les familiers avec une liberté qui était licence effrénée. Les galanteries passées et présentes de la cour et de la ville sans ménagements, les vieux contes, les disputes, les plaisanteries, les ridicules, rien ni personne n'y était épargué.M. le duc d'Orléaus y tenait son coin, comme les antres, mais il est vrai que très-rarement tons les propos lui faisaient-ils la moindre impression. On buvait d'autant, on s'échauffait, on disait des ordures à gorge déployée et des impiétés à qui mieux mieux, et quand on avait fait bien dn bruit, et qu'on était bien ivre, on s'allait coucher et on recommencait le lendemain. Du moment que l'henre venait de l'arrivée des soupeurs, tout était tellement barricadé an debors, que quelque affaire qu'il eût pu survenir, il était inutile de tacher de percer jusqu'au régent. Je ne dis pas senlement des affaires inopinées des particuliers, mais de celles qui auraient le plus dangerensement intéressé l'État on sa personne, et cette clôture durait jusqu'au lendemain matin. »

ber 1 Groyle



La duchesse palatine nous en apprendra plus encore sur le régent, et ce n'est pas un des caractères les moins frappants de ce siècle que de voir une mère donnant de tels détails sur son fils dans un langage dont nous sommes obligés de voiler les nudités : « mon fils n'est pas difficile ; pourvu que ses maîtresses soient de bonne hnmeur, bien effrontées, qu'elles mangent et boivent bien, il s'inquiète peu de leur fignre. Une dame jenne et jolie vint voir mon fils dans son cabioet. Il lui fit présent d'un diamant de deux mille louis et d'uoe boite de denx cents. La femme avait un mari jaloux; mais elle était si effrontée qu'elle vint le tronver et lui dit que des gens qui avaient besoin d'argent lui offraient ces bijoux pour nne bagatelle; elle pria donc son mari de ne pas laisser échapper cette occasion. Le mari crédule donna à la femme tont l'argent qu'elle demandait. Elle lui en fit ses remerciments, mit la boite dans son sac et le diamant au doigt, et se rendit ensnite dans une grande société. On lui demanda d'où elle avait la bagoe et la boite. Elle répondit : c'est M. de Parabère (nom de son mari), qui me les a données. Celuici, qui se trouvait présent, ajouta : « Oui, c'est moi qui les lui ai données. Peut-on faire moins quand on a une femme de qualité qui n'aime uniquement que son mari? » Cela fit rire; car les autres personnes n'étaient pas si simples que le mari et elles savaient bien d'où provenaient ces cadeaux. Si mon fils a une sultane raine, c'est cette Mine de Parabère. Mon fils dit qu'il tient à elle parce qu'elle ne pense à autre chose on à s'amuser et ne se mêle de rien. Cela serait bon si elle n'était nas si ivrogne et si elle ne faisait pas tant boire et manger mon fils qu'elle conduit la nuit à Aspières où elle a une ferme; c'est là qu'il sonpe quelquefois avec elle et tous les paysans ... Il prétend que l'amonr ne se trouve que



dans les romans et n'existe pas réellement. Il s'est brouilé avec la Séry, parce que celle-là voulait, disaitil, qu'il l'aimât comme un berger. »

La duchesse de Berry qui n'avait pas attendu la minorité de Louis XV pour donner cours à ses débordements, fit fermer le jardin du Luxembourg pour y passer en toute liberté les nuits d'été. Son orgueil égalait sa corruption et dégénérait en folie. Elle marcha dans Paris avec des timbales sonnantes. A la comédie elle voulut un dais dans sa loge et se fit baranguer par les comédiens

La raillerie se mélait à la licence. Le fameux duc de Richelieu fit peindre ses maitresses sons tontes sortes d'habits monastiques : Mlle de Charolais en récollette, les maréchales de Villars et d'Estrées en capucines. »

· Paris, dit encore Saint-Simon, était devenu l'égout des voluptés de toute l'Enrope. Outre tout un peuple de bâtards français, Paris a ramassé les maîtresses des rois d'Angleterre et de Sardaigne, denx de l'électeur de Bavière et les nosobreux bâtards d'Augleterre, de Bavière, de Savoie, de Danemark, de Saxe, et jusqu'à ceux de Lorraine, qui tous y ont fait de riches, de grandes et de rapides fortunes, y ont entassé des ordres, des grades plus que prématurés, une infinité de grâces et de distinctions; enfin jusqu'anx plus infâmes fruits des plus monstrueux incestes d'un petit duc de Montbéliard, déclarés solennellement tels par le conseil aulique de Vienne, rejetés comme tels par tout l'Empire,

qui ont trouvé ici un appui. » Les esprits allaient, comme les mœurs, à l'aventure et se donnaient libre carrière. Il n'y avait naguère on'nn salon en France, celni du roi; mille maintenant se sont onverts à une société qui, n'ayant plus pour occuper sa vie les préoccupations religieuses, car Bosanet et Pepelon sont morts; ni la guerre, puisqu'on parle de paix perpétuelle; ni les graves futilités de l'étiquette, puisque Versailles est désert, demande du mouvement et du plaisir à ceux qui donnent tout cela, aux beaux esprits, aux gens de lettres, en laissant les coudées franches, même anx plus aventureux. --

L'Œdipe de Voltaire et les Lettres persanes de Montesquien qui commencent le feu contre l'aucion régime, sont l'on de 1718, les autres de 1721, et il y avait trente-six ans à peine que la Bruyère se plaignait de ce que, né chrètien et Français, les grands sujets lui fussent interdits.

Durant ces saturnales de la cont, un terrille fiéau avait désolé la Provence. Il fat apporté par un navie français venn de Syrie et entré la Marseille le 25 mai 1720. An bont de quelques jours la peste se déclara avec une violence extrême. La peur aggrava encore le mai : les payans n'osèrent plus apporter de vivres et l'émigration étendit la contagion. Il failut tracer et l'émigration étendit la contagion. Il failut racer et l'émigration étendit la contagion. Il failut racer et l'émigration étendit la contagion.

Les sympômes du mal farent des plus variés et la maladie présent des contradictions qui embarrassèrent la science. Tandis que les deux tiers des malades chaient fondroyles, l'autre tiens c'ait qu'effleret. Marseille bienott présents le spectacle le plus affrezu. Les hôpitaux ne sufficient plus et les pestirirés errainet et aucombaient dans les rues. Comme ou craignait néme d'approcher des cadevres, ou employa les forças pour débarrasser les maisses et les places. Encore Chalit-il deux mille corps pourir product trois semaines sur l'esplanale de la Tourste, après quoi il fallus faire trainer dans de tielle scave des forcifications ces catuelles que des considerations de la resultant de la dures infects par cent galerieus baignés de vinaigre. L'égoisser compait tous les lieus de la nature, du devoir, de l'amitié. Mais d'admirables dévousments foit devoir, de l'amitié. Mais d'admirables dévousments foits avrie aupste des maldres. Le devailler flour, les deux chécuis Estelle et Moustier maintireren autant qu'ils parent l'order dans un parail déastre. Les médecins de Montpellier vinerai étables et Montpellier vinerai étables et constitute le giene. Une all'ammande montra une grande habilet étairungicale dans les hôpiteux et parcourait les réduits les plus infects.

La ville d'Aix fut attaprée an mois d'août, malgré les efforts de l'archevêque et des magistrass. Le prede Vauvenargnes y état alors premier consul; il resta à non poste, sy conduisi hien et ent en récompense sa seigenerie érigée en marquisat. Voilà un marquis qui fait passer sur bien d'autres. Le vol et le contrehande introduisirent le fléau à Tocion et on dut recaller le ordon sanitier. La pete ne disparrit qu'an hont de plusieurs mois, après avoir enlevê 85000 personnes.

Tonte la France s'émnt. Le régent fit parvenir des secours abondants; la charité déploya un zèle admirable. Et comme le dévonement anssi est contagieux, les fermiers généraux donnèrent trois millions pour nourrir cette malheureuse provuce durant la disette qui soncéda à l'évoldémie.



## CHAPITRE LXVII.

# SUITE DU RÉGNE DE LOUIS XV.



E 13 février 1723, Lonis XV fut déclaré majenr; il avait treixe ans accomplis. Cetto déclaration mettait un terme à la régence du duc d'Orléans. Mais le roi devait rester longtemps encore en tutelle; le duc, pour conserver le pouvoir

après sa régence, avui auparavant donné à Dubois le titre de premier ministre, qu'il pri pour lui-même à la mort de ce triste personance, et qu'il ne garda que quatre mois. Il moravit le 2 édéembre 1723, d'une attaque d'apoplèxes que tout le monde et luidant de la company de la company de la company de la lui par étauler, en changeunt les habitules mourtrières d'une vie de débauches. La France avait dé buit années entre sen mains; ce temps avait suffi-

1. Une institution importante appartient su régent, la crètion de l'administration des ponts et chaiscées en 1722. U voulest, pour relever l'agriculture et le commerce ruinés dans les dernières années de Losis XIV, couvrir tout le royaume d'un réseau de routes d'une étendue de 12000 lieues.

ponr que la révolution morale préparée dans les dernières années de Louis XIV éclatal. Il ebt falln, pour en conjurer les conséquences politiques et sociales, un grand règne, et le prince qui va régner donners l'exemple de tous les scandales, développera tons les abns et humiliera la France devant l'étranger.

nomitera la Prance oconat civranger.

La da de Boujone, devenu premier ministre la la La da de Boujone, devenu premier ministre la la La da de Boujone, devenu premier ministre la la consulta, la agrava micho le sevierio de Luis XIV. Non-seulement les réformés furent obligés de se convertir, mais ceur qui simulaient une conversion vision et condemnés à mort comme relate; le mourant, qui sedicharit protestant et revenait la santé, était hani, avec confincation des biens. Eufin ou renouvela la déclaration des Boussant et vernait la santé, d'aut hani, avec qui mouraiset après réche des accerusedre, que toris. L'enigration recommença, comme sprès la révocation de l'édit de Nantes; le sénat de Stocholm offit la Sadel pour a alle un figuifits; et le gouvernament du



La peste de Marseille (1720), estampe du temps. (Page 391, col. 1.)

contraint, par le cri public, d'aduncir lui-même ses rigueurs. Cependant le duc de Bourhon, à la même époque,

joignait ses réclamations à celles des autres puissances auprès de la diète polonaise, à l'occasion des violences exercées à Thorn contre les protestants. Ceux-ci

avaient saccagé le collége des jésuites, mais des représailles sanghantes et le scandale avec lequel les jésuites étalèrent leur triomphe avaient indigné l'Europe. Le persécuteur des protestants français fut forcé par l'opinion d'intervenir en faveur des protestants allemands. Ce prince avait des mours à peine meilleures que

Louis XV.

son prédécesseur; encore le duc d'Orléans ne laissaitel prendre à ses maitresses ancune influence sur les affaires, tandis que la marquise de Prie fut touteur puissante sur le duc de Bourbon. A vece de la beauté, l'air et la taille d'une aymphe, avec beaucoup d'espria, c'était un profile de l'excès des plus funetes passions: ambition, avarice, haine, vengesuce, dominatiun sans 1874.

ménagement, saux mesure, et depuis que M. le duc ful le maitre, saux vouloir souffrir la moindre curiera diction, ce qui rendit son règne un règne de sang et de confission. « (Saint-Simon ) Le ministère again lui continua la pession qu'il faisait à Duhois; le duc retenait duce la France daps Falliance de l'Angleilance de l'Angl regions awe l'Egoque. Le régent, ver la finde a vie, évinit rappendé du calinet de Madiel et avant demandé pour Louis XV la main d'une inflator. Le jeune princess, égée de quetre au, fut amende l'Arris pour être dévets au milieu de le corr de lle devant régente de l'est amende de l'est de l'est de l'est régent Le ul mairique mésuré parant rivis, et qui, ne devaut le proposité de l'est de d'Orleans, premier prince de sang ruiserail e crédit che la maisin de Bendron't Antai é de ne monart-i-l'est deviendrais-je? s'écriait-il. S'il guérit on ne m'y reprendra pas : il fant le marier. \*

A peine Louis XV füt-il rétabli que, sans tenir compté du micontentement de l'Espaçen, ni des propositions de la carrine, Catherira I<sup>n</sup>, qui offrait sa fille et l'utile allance de la Russie, le due volut donner au roi une éponse qui lui dôt tout et n'eft pas d'appois ac debre. La marquise de l'Prie songer d'abelle à une sour-même du duc de Bourbon; mais la hanteur avec laquelle cette, la micro de l'une sour-même du duc de Bourbon; mais la hanteur avec laquelle cette, un lint ferrainer pour son pavouir. Alors vivait à Wissembonry, de quelque apeque que lui fasiait la France, un noble poquelque apeque que lui fasiait la France, un noble po-



. . . . . .

lomin. Spanishe Loranski, depuillé de la courone que Glandes Milla uns juil domande : la jour il matre tout étun dans la chambre oir ciaient révuises su firma est fille : "Métor-nous agamons, véric-t-li, atremeriona Disuri — Serize-vious rappelé au trême de Pologne flui sa fille — Cest hain misen, vous éterrine de France. C'est en effet sur la piesse el douce versage de l'arriva de la companya de la companya de versage de l'arriva de la companya de la companya de sur que de l'arriva de la companya de la companya de jour de son marige elle distributa tours accordeille aux danse de Palais : v Volt, di-elle, la première de de mu vie que plu por libre des presents. L'in-

puis dix ans la seconde répudiation de la politique de

Louis XIV.

Philippe V, indigné de cotts insulta, s'emperes de Philippe V, Natarièle le vinid de V, Finne (1732).

Clarles VI avait fondé à Ostende, pour le commerce des Indes, nos compagnies rivale des compagnies anglaise et holistodaise. Le roi d'Espagne accorda aux mégecants autrichien des privilèges centralis date tous engécantas autrichien des privilèges centralis date tous que un pragnatique sanction par laquelle il assurait la saccession à ses filles, contrairement aux costumos des pays antrichiens; Philippe V garantit est ceit. Èn presente Girchien et Port-Mahon, il renouvelait les discontinues de pays autrichiens il Philippe V garantit est ceit. Èn presente Girchien et Port-Mahon, il renouvelait les discontinues de pays de la contraire de contraire de production, il renouvelait les discontinues de pays de la contraire de production, il renouvelait les des la contraire de production, il renouvelait les des la contraire de production, il renouvelait les des la contraire de la contrair

promeses faites en 190 au sujei des shchie de Parme et de Toscan, pour l'époque présunte de l'existication des maisons du Médicis et de Farmère, et même il premettid deux architheclasses una deux infants, or qui est rétabil Tanion de l'Espaçue et de l'Astriche, que Lonis XIV auxi briés que run d'esferts. Voils e qu'avait fait le duc de Bourhon. Il s'empressa du moins d'opposer à cette liège une contra-lègue de la Prance; de l'Angeletere et de la Prusse; mais un autre ministre un'à assirve cete affaire.

Fleury prit la place du due de Bourbon. Ce prudent ambitieux s'était frayé sans bruit et sans précipitation le sentier du pouvoir. On lui avait refusé hien longtemps no évêché. « Il ne bongeait, dit Naint-Simon, de cher M. de Croissy, M. de l'emponne, M. de l'excy, il dési assa coorigence, et supplés novem an sonanette avani qu'en en ell l'invenime. Il était drèpre de Frijie quand Louis XIV le omme procapate de sea petit-lié. Veillard amable et sportuel, il gaçan mier ministre à la merd de répent, mais il ne voult pas, trovant que « de M. le duc d'Orléans han particuler le cher de stit trop grande. » Le duc de Bourbon lai parte propre, par sa nollié politique, à terrir de der cher et indipenable avoir cl. duc fett plante et except d'ababiture le prince ke pas que d'autre de vous d'ababiture le prince ke pas gas et de liui. Un jour Flerry attendit louignempe dans le charlos de Louis de l'autre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre d'entre et except d'habiture le prince ke passer de lui. Un jour Flerry attendit louignempe dans le charlos de Louis XVI.



Marie Leczinska

qui ne vint pas, quantide il quitte la cour, as estire la lesse, dans la massion de l'acception de Sinta-Salpice, et le roi, an retour de la chance, recoit une lettre-pleine de larmes qui lui nanore la retraite de son ancien précepteur et sa résolution de virre dévormais dans ilobectrits - Louis en la tide-specie, e . Els ires; Païses dires à M. Le duc d'envoyer charcher à l'instant M. de Préjes, et vous alles le revoir ». Flour previsit plus pairson qu'il ne l'avait junnié été. Le dec as contraites de constant de l'acception de la contraite so discreditait. On trevous feut meurais le récultaissement du réduit d'aprent partier par de la contraite de la contraite de l'acception de l'accep

l'une : l'autre était une taxe imposée sur le corps de métiers. Aussi l'on chantait :

> Pour la ceinture de la reine, Peuples, metter vous à la gène, Et tichez à l'allonger. Le prince Borgne vous en pric, Car il voudrait ménager Une ou deux aunes pour la de Prie.

Un projet mal conçu et cruellement exécuté pour la destruction de la mendicité, et la défense de construire dans los faubourgs de Paris, de peur de la peste qui riait bien plus à craindre dans les rues étroites et sales de l'intérieur de la ville, firent muranrer. On murmara même contre la creation d'une milito tirée au sort parmi les hommes des parsiuses et surtout contre un impôt du cinquantième levé en naiure sur tous les fruits de la terre et en agent sur les autres revenus. Cet impôt était l'application partielle de la d'une royate de valanta. Cette fois ce u'èxit plus les peruple sontement, mais les privilégées qui étaient menacies. Ils jederet de si haute cris que le ministère touha. Un jour, le roi, partant pour Rambouille, dit au doc'd mai grazients : « Mos cossin, sur bouille, dit au doc'd mai grazients : « Mos cossin, sur de consideration de la comme de la consideration de la cons ne ma faises pas atmodre pour couper. È li misma souir aspet herene, na liconenant des gardes du corps accident appearance de la compania del compan



Le cardinal Figury.

MINISTÈRE DE PLEURY; LES CONVULSIONNAIRES;
 GUERRE DE LA SUCCESSION DE POLOGNE.

Ainsi vileva le septosgénaire évêque de Prijus, qui devint pas de tempa après cardinal. Il refusa le tite de premier ministre, trop senore, ne prit que celui de ministre d'Ext, e possale roi à d'éclarer « qu'i vou-lait gouverner par lui-même et mivre en toutes choese, avaitant que possible, l'exemple de sou bissand. I lella en âge de gouverner, Louis XV se conientai de montre ao conseil à abelle et unpassible figurer, que rien

namina jamais. Hers de lh., lorqu'il n'était na aige ni la la chase, il fassis de la tapisserie, tournait des tabalières on bois, on bien lisait soit la correspondance ascerte qu'il nettreessait avez ses ambasadeurs, l'itame accète qu'il nettreessait avez ses ambasadeurs, l'itame l'est pour le la leuremant de police lei envoyait régulièrement chaqui jour. C'étant la ses passe-lemps; pais tard il en ent d'autres et de pires. Il manifestait d'ailleurs la plus grande innoceince et une insensibilité qu'in pouvaite d'err d'houvreux augure, - Il avait une barbe blanche mais que de sus mais et qui aimaité l'être l'er le v'il là fait.



mener à la Muette, la tira et la blessa. La biche accourut sur le roi et le caressa; lui, la fit remettre an loin, la tira nne seconde fois et la tua. On a trouvé cela bien dur. » (Journal de Barbier.)

Fleury faisait seul la besogne du gouvernement. « Jamais roi de France, non pas même Louis XIV, n'a régné d'une manière si absolue, si sûre, si éloignée de toute contradiction et n'a embrassé si pleinement et si despotiquement tontes les différentes parties de l'État. Le feu roi éprouva souvent des embarras par la guerre domestique de ses ministres et quelquefois par les représentations de ses généraux d'armée et de quelques grands distingués de sa cour. Fleury ne les consultait jamais et ne basardait ancun débat. Il ne les faisait venir que pour recevoir et exécuter ses ordres sans la plus légère réplique, ou lui en rendre simplement compte sans s'echapper une ligne au dolà. » (Saint-Simon.) Mais Fleury exerçait cette puissance modes-tement et sans bruit. Devenn le premier personnage de l'État, il s'emblait n'être encore que l'abbé de Fleury; \* sa place, dit Voltaire, ne changea rien dans ses incents. On fut étonné que le premier ministre fût le plus aimable et le plus désintéressé des cuurtisans. Il laissa tranquillement la France réparer ses pertes et s'eurichir par un commerce immeuse, sans faire aucune innovation, traitant l'État comme un corps puissant et robuste qui se rétablit de lui-même. » D'Argenson l'entendit souvent parler de Richelien avec dédain, de Mazarin avec admiration. Il aimait, comme celui-ci, à tourner les difficultés plutôt qu'à les henrier de front, et, s'il n'eut pas sa dextérité et ses grandes vues, il n'eut pas non plus son avidité. A sa mort, sa succession se trouva être à neine celle d'un médiocre bourgeois.

Ou était si las des casse-con financiers et politiques, que ce ministère séuile, ce gouvernement qui gonverna le moins possible, et érigen l'abstention en système, fut presque populaire et dura dix-sept ans. Fleury se proposa ponr objet la paix et l'économie, deux belles choses, pourvu que l'une soit honorable et que l'antre ne soit pas sordide. Il se fit bénir par l'abolition du cinquantième, par la dimination des tailles, par des remises sur les contributions arriérées et par quelques autres mesures que l'habile financier Orry lui conseilla. Orry était un honnête homme. On se plaignait à la cour de sea manières brusques : « Comment vonlezvons, disait-il, que je ne montre pas d'humeur? Sur vingt personnes qui me font des densandes, il y en a dix-neuf qui me prennent pour uno bête ou pour un fripon » Le cardinal releva le crédit public, retablit pour un moment l'équilibre entre les recettes et les dépenses, construisit des routes, malheurer sement à l'aide de la corvée, et rebâtit Saiute-Metehonld détruite depuis sept ans par un incendie. Mais, tout en voulant fermement l'économie, il ne sut pas arrêter le gaspillage des traitants; il abandonna l'industrie et le commerce à eux-mêmes, ce qui eût été bien s'ils avaient été libres, et il laissa tomber en ruines notre marine. dont il réduisit le budget à 9 millions pour les traitements, et à 500 000 livres pour le matériel. Aussi, lorsqu'il fallut faire la guerre, an milieu de laquelle son ministère commença et finit, il la fit à desui, c'est-Comme son prédécesseur, Fleury oublia la tolérance

que deux cardinaux, deux grands ministres, Richelieu et Mazarin, avaient pratiquée. Il remit en vigueur 'a

balle Unigenitus; il fit emprisonner plusieurs eccléaiastiques, même un évêque qui refusa de la signer, destitua les professeurs jansénites de la Sorbonne. comme Rollin l'avait été naguère, renvoya le principal et les ecclésiastiques qui dirigeaient le collège de Sainte-Barbe, et cassa une protestation du parlement : puis, ce corps persistant, il exila 40 de ses membres, et bientot après les rappela, par la crainte de quelque trouble 1730), de sorte que le parlement, enhardi, laissa de nouveau eutrer l'esprit d'opposition dans le sanctuaire des lois. Ces violences mélées de faiblesses ponssèrent les janséuistes it essayer d'un autre moyen. Un d'eux, le diacre Paris, de la paroisse de Saint-Médard, à Paris, personnage austère et ascétique, mourut en 1727, en odeur de sainteté, au dire de ses partisans. On publia bientôt qu'il faisait des miracles et il y eut alors une de ces épidémies morales qu'nn voit naître à de certaines époques, et qui sont plus contagieuses que les épidémies ordinaires. « On a dans ce petit charnier de Saint-Médard de la boue par-dessus le soulier, on y est monillé quand il pleut; ce quartier fort manvais est fort éloigné de la ville; cependant, il y a du monde depuis cinq heures du matin jusqu'à cinq heures du soir et très-souvent des personnes de consideration. » Il se passa en effet des choses étranges an cimetière Saint-Médard ; les personnes qui s'étendaient sur le tombeau du diacre, éprouvaient, l'imagination y aidaut, des convulsions ou secousses nerveuses, quelquefois nuisibles, quelquefois salutaires. Il y eut des scèues extravagantes et scandalenses. Le gouvernement ent la sagesse de ne point intervenir Le ridicule lit justice de cette folie qui dura cinq ans. Lorsque la police ferma, eufin, le cimetière, en 1732, un plaisant écrivit sur le mur ;

### De par le roi défense à Dieu De faire miracle en ce lieu.

La folie pour être moins publique n'en continua pas moins pendant plusieurs années. Une caisse secréte encourageait le zèle des convulsionnaires. La fille d'un cordonnier recevait 600 livres par an, le garcon 400. Cette religion nonvelle eut res sectes. La principale fut celle des Étisiens. Un homme de Montpellier, appelé l'rère Augustin, prétendit avoir vu le prophète Elie qui lui avait annoncé que sa mission était de mourir ponr les hommes comme l'Agneau sans tache, « Dans les assemblées, après avoir préché, frère Augustin se couchait sur une table dans la posture attribuce a l'Agneau sans tache et il se faisait adorer comme tel, on chantait des hymnes, on faisait des oraisons, et on lui reudait les honneurs dus à ce titre. On dit qu'il y a plus de cinq mille personnes engagees dans toutes ces cabales, et l'argent ne leur manque pas; cela en fait vivre un grand nombre et fait tort à bien des sucressions. On m'a racouté que vingt personnes, hommes et femucs, étaient assemblées dans une maison, un soir. On avait garni le senil de la porte de la chambre de la dépouille d'une oje; ils avaient tons une petite croix sur le front du sang de l'animal; ils ont fait tôtir l'oie sur les charbons, ils l'ont mangée avec du pain et de l'ean, ils étaient ceints d'une ceinture de cuir : et la nuit ils ont été en procession à l'endroit où était autrefois Port-Royal des Champs. Je connais un libraire de mes voisius, qui était autrefois un homme d'esprit; il est tellement eugagé de bonne foi dans ces mystères qu'il est . décharné comme un squelette; il dit à sa femme sérieusement que s'il était arrêté, il la prie de ue faire aucuue démarche ponr lui, et que, si par hasard il était pendu, il la supplio de boire et de manger à sun ordinaire sans s'affliger. Sa femule qui est aussi de plus de moitié convertie s'attend tranquillement à tous ces événements. En attendant, je crois que la sainte clique les fait un pen vivre » (Barbier.) Ces superstitions, en plein dix-huitième siècle, nous étonneut; mais nous n avons plus le droit de crier bien fort contre les miracles du diacre Pâris, depuis que l'épidémie des tables tournantes nous a fait monter la rougeur au front. Combien de temps faut-il douc encore puur que la science fasse instice de ces recherches insensées du surnaturel; et quand y aura-t-il assez de lumière dans les âmes et d'honnèteté dans les cœurs pour honorer Dieu comme il veut l'être, non par des folies qui l'offensent, mais par le développement en nous de toute

la force intelligente et morale qu'il nous a donnée ? Le duc de Bourbon avait légué à sun successeur une querelle avec l'Espagne alors alliée de l'Autriche, ce qui obligeait la France à perseverer dans l'alliance anglaise. Robert Walpole, principal conseiller de George II , avait besoin de la paix pour se maintenir an pouvoir; il la voulait par politique, Fleury par caractère; tous deux s'eutendirent aisement et se fireut de mutuels sacrifices, parce qu'ils comptaient l'un sur l'antre. Fleury négligea la marine pour ne pas faire ombrare au penole anglais; et Walpole, confiant dans la modération de la France, ne s'inquiéta point de nos armements sur terre, ui même de quelques victoires. La guerre entre les deux ligues n'avait en encore d'antre effet qu'une vaine tentative des Espagnols sur Gibraltar, en 1727. Fleury l'arrêta des cette même année par les pr/liminaires de Paris. L'année suivante, au cougrès de Soissoux, l'Espagne et l'Autriche se broudlèrent. Afin de rendre cette rupture définitive, la France et l'Angleterre se hâtérent de garantir les duchés stalieus à l'Espagne (traité de Séville, 1720). Deux ans après, à la mort du dernier duc de Parme et Plaisance, l'infant don Carlos fut mis en possession de ce domaine. L'empereur le réclama inutilement; il ne retira son opposition que quand les puissances eurent accepté sa Pragmatique. A la fin de ces laborieuses urgociations, la bonne intelligence se tronva rétablie entre les cours de Madrid et de Versailles, et un Bourbon avait en Italie un duché; il y aura hieutôt un rovaume.

La mort d'Auguste II, électeur de Saxe et roi de Pologue, vint troubler cette paix que la noblesse de France supportait d'ailleurs impatiemment. Sa succession fut réclamée par Stanislas Leczinski, le candidat national des Polonais, et par Auguste de Saxe, le candidat des Russes et des Autrichieus.

Les Éxits voisins commençatent à se disputer ce malhenreur pass, La unblesse poloniaire, uniquement préceçupe du soint d'affaiblir à puissance royale qu'elle aurit dà fortifice, curvait un champ libre aux intrigues étrangères. La Russie était déjà inserveme, sons Augueste II, dans les querelles sangiantes des troupes polomaises et des régiments axous; elle convoiunit en ce noment la Cortande et euvoya le geierfal Lasse; avec un corps moscouire pour appuyer la caudidature d'Auguste III. Il prechamit qu'il y vanit auscrere le maintieu des frauchises polonaises. Ce fut désormais le prétexte que mirent en avant les spoliateurs. L'idée du partage était née depuis plus d'un siècle en Prusse, que la Pologne séparait eu deux tronçons, et elle avait aisément gamé la Russie.

Fleury, sonuettait la France au mêue rêgime qu'un bomme du cet de puet sa sanié. Tutt mouvement, de quelque part qui l'init, de quelque coié qu'il allai, l'efferant, Quand la sui belaus-père de Louis XV élen xi, l'ambigne qu'il aven le leurs-père de Louis XV élen xi, unim publique lu força in main. Il se décida la genere, compant us s'a geograe qu'à demi, ce qui est le plus sûr moyen de la faire unal et s'empéche jamais d'être compant us s'a geograe qu'à demi, ce qui est le plus sir moyen de la faire unal et s'empéche jamais d'être compant us s'a geograe qu'à demi, ce qui est le plus sir moyen de la faire unal et s'empéche jamais d'être compant un s'empéche qu'en de la faire unal et s'empéche jamais d'être compant un s'empéche qu'en de la faire un le s'empéche per la faire de la faire un de la celle de la celle

Lorsque le commandant de l'escadre arriva, le 10 mi, en vue de Danzig, que les Rusess pressaient depuis quatre nois; il tonava la Vistule barrée, les communicaiuns de la ville arec la mer interceptées, les lignes de l'omnemi notropugnables. Il ramema ses 1500 hommes à Gopenhaçue, et personne ne s'étouna d'une pareille résulution.

Notre ministre en Danemark était alors un coloucl breton, le coınte de Plélo. Il s'indigne de la politique posillanume du cardinal; il prévoit ce que ce lâche abandon coutera à l'influence française dans tout le Nurd : « Il faut mettre du sang sur cette houte, s'écriet-il, nour la cacher. » On lui obiecte que 1500 hommes ne peuveut en attaquer 30 000 soigneusement retrauchés; il ne discute pas la possibilité du succès, le drapeau français est alle en vue de Dautzig sans qu'on ait brûle de la poudre, il faut qu'il y retourne; et il s'offre à l'y porter lui-même. Il annonce au ministre Chauveliu ce sacrifice nécessaire : « Je sais bien que je n'en revieudrai pas, lui écrit-il, je vôus recommande ma femme et mes enfants. » Le commandant des troupes de débarquement, le comte de Lapeyrouse, brayé officier, qui s'était fort distingué dans la guerre de la succession d'Espagne, l'accompagne. Ils arrivent à l'embouchure de la Vistule, débarquent avec leurs 1500 hommes et quelques autres Français de Copeuhague qui veuleut partager cette béroique folie, et, le 27 mai 1734 marchent aux lignes russes, en donnant avis aux assieges d'essayer une sortie pour leur tendre la maiu à travers le camp ennemi. Les Russes, étounes de cette attaque audacieuse, dirigent resque toutes leurs forces contre cette poignée de braves; mais rien ne les arrête, ni les retranchements, ni le feu épouvautable qui les enveloppe; plusieurs quartiers sont forces; Plelo est au milieu du camp enuemi; encore quelques efforts et il va rejoindre les assiégés qui, de leur côté, attaquent; mais il tombe criblé de balles. Les siens, privés de leur héroique chef, hésiteut un moment; l'enuemi se rallie, revient sur eux en masses profoudes, impénétrables; Lapeyrouse recule sans se laisser eutamer et vient s'appuyer au fort de Wechsel-Mund, que les Polonais tenaient encore; il s'y défend jusqu'au 21 jum, à la fois coutre l'armée de terre et contre la flotte russe qui l'attaque par mer. Ils n'étaient plus quo 200 hommes valides : l'ennemi cependant ne put les prendre, et ils ue capitulèrent qu'aux conditions les plns honorables.

Le beau-père de Louis XV fut réduit à fuir déguisé en paysan; il erra au milieu des marais et n'échappa qu'après avoir couru bien des périls. La France venait de perdre l'occasion de tirer peut-être la Pologne de l'abime où elle se précipitait.

Il faliai faire quelque chose pour effacer cette houte. L'opinione poussai Fleury à essaye une revanche de ces traités d'Urrecht qui avaient mis la France si has, l'Angeleurre et l'Autriche si hau. Il coocht avec Faspagne et la Savaie, le traité de Turin qui pressettait aur ode Svadique le Milanias, et aut Bourbous é'Spagne le royaume de Naples pour l'unfant doc Carlos. Es s'interdissat toute attaque courte les Pays-Bas (convention de la Haye, 84 nov. 1733), il obtint la neutralité de l'Angeleure et de la Bellande. Alors la metardisté de l'Angeleure et de la Bellande. Alors il enoro, deux armées, l'une sur le Rhin, l'autre en Ibalie, commandées par les vieus marchana de Bereix és de Villars, chibi-ci encore bouillant comme un jeune homme, malgré ses quaire vinje-deux aux. La premier enleva Kehl, en face de Strasborne, unalgré le prince Repine, assièges Philippelourg et en la tête emportée par un boulet. « J'avais toujours bien dit, véran Villars, que est bomme-là était né plus heureux que moi. « Cette guerre d'Italia mérite plus d'attention qu'on ne lue a donné jusqu'à es jour. Elle offre la plus grande analogie avec trachiens de la Commente de Milania; es vin de la commente de Milania; est Mantone au roi de Sardaigne qui nons céderait la Svavie, de crére en fin ne confédératiun intaliens.



Pièlo et quanze cents Françass attaquent trente mille Russes sous les murs de Danizick (27 mai 1734). (Page 399, col. 2.)

La guerre fut beureuse. Villar, enbers Milan, Provis, Loid, et parlait de courir au Mirario pure ampédier l'ararie e autrichismen de descendre du Tyrol. Le roi de Saradiege qui se défaint de l'Espagne use voulet point adopter cette conception lardie et ne s'occupa qu'à prendre possession an piss tô des villes milanuses. L'arraie se faitqua anx s'éjeze des places de Noares, de Proguétione et de Géromone, au lieu de Noares, de Proguétione et de Géromone, au lieu visual de Noares, de Proguétion de 1734, survisua en armée autrichemen, qui evit le Milanais, franchit le Pà si s'avança vers le duché de Parme pour tourrer l'armée franco-phimonisse au fesquere des Espagnols. Villar essays en vaiu de les arrêter. La fougue meine de cet cotepoiairer l'armirai au piour trop loin.

Faisant avec le roi Charles-Emmanuel une reconnaissance, il tomba dans na pari ennemi. Les gardes du corpe de roi prirent la fuite, main les 90 grandieur de corpe de roi prirent la fuite, main les 90 grandieur comme seu gardes : « Col ir un pas anie, hi cit-vullars, qu'il faut se tirer de ce pas! » et mettant l'éprè la nazin, il despace l'ennemi qui se siepres. Charles-Emmanuel le Elicitati : « Sure, r-iponditel), ce seut Thrir dans sa quarte-vinçtrivosième année (1724). Les marichaux de Coipre et de Breglie garderut apprès a mont en ginn et en septembre le victoires de Peruse et de Guantalla, qui leur l'invierent portit celle de Blumne, qui invalla un infant d'Espagne sur le trône de Naples et de Sicile (mai). C'é- | tait un bean réveil de la France; mais la timidité du cardinal empécha de recueillir les fruits de ces saccès.

L'Angleterre et la Hollande offraient leur médiation à l'Antriche; elle les accusa presque de trahison pour ne l'avoir pas suivie sur les champs de hataille et traita directement avec la France. On pouvait, comme

le voulait le garde des sceaux Chanvelin, la meillenre tête du conseil, exiger de l'empereur une complète renonciation à l'Italie, qui eût enfin trouvé son indépendance; mais l'indépendance des peuples ne passionnait point alors les souverains, encore moins les ministres économes comme Flenry, qui trouvait que la justice et les intérêts de la France contaient trop cher



Mo-les sous Louis XV, d'après une gravure de l'époque.

à défendre; on se borna à faire renoncer l'emperenr au royanme des Deux-Siciles; encore prit-on soin de le dédommager par la cession de Parme et de Plaisance ponr lni-même, par celle de la Toscane donnée à son gendre en échange de la Lorraine. Le roi de Sardaigne n'eut que denx provinces milanaises, Novare et Tor-155

Stanislas, comme dédommagement du trône de Pologne, la Lorraine et le Barrois, pour revenir après sa mort à la France, c'est à Chanvelin qu'elle est due. L'acquisition était précieuse, mais depuis longtemps inévitable. Ces conditions formèrent le traité de Vienne (1735-1738). Ce fut la plus belle époque du ministère tone. Quant à la clause supplémentaire qui assigna à de Fleury. « Depnis la paix de Vienne, dit le grand Frédérie, la Frânce fu l'arbitre de l'Europe. Ses armés avaient tromphé en Balic somme en Allemague. Son ministre à Constantinople, le contre de Villeneuve, reine que la Terquie ai tigére et qui la dinunat à la Servie, une partie de la Valachie et Belerede que l'Empereur cui. . A ce moment l'Antriche reculial partont, en l'aine comme ser la dinuntal partont, en l'aine comme ser la reine de la ville partont, en l'aine comme ser l'arbit de Paris, en 1856, à n'avoir n'il fotte in avivre d'accesse espèce sur la mor d'Anor et l'a mer Noire. La Prance, dans cette guerre, avait acquis encore qualque Jolie, et son gouvernesant acquis encore qualque Jolie, et son gouverneblissant l'Autriche, emple lant la Russie de graudir et retennat la Troque sor le bond el l'abine.

### ; 3. Guerhé pour la succession d'autriché; la prusse; frécéric II.

En 1740, l'empereur Charles VI monrut. Ce prince, dans le but d'assurer son héritage à sa fille, Marie-Thérèse, n'avait reculé devant aucun sacrifice. Il avait supprimé la compagnie d'Ostende pour complaire aux puissances maritimes, cédé la Lorraine pour gagner la Prance, Naples et la Sicile pour gagner l'Espague. Il avait obtenn de tous les États une reconnaissance solennelle de sa Pragmatique, et il laissait à Marie-Thérèse une ample collection de parchemins. « Mieux cut valu, dit Frédéric II, une armée de 200 000 bommes. . A peine ent-il expiré, que cinq prétendants se présentèrent. L'électeur de Bavière, descendant d'une fille de Ferdinand I"; le roi d'Espagne, descendant par les femmes de Charles-Quint; l'électeur de Saxe, gendre de l'empereur Joseph I", demandaient la totalité de l'héritago par le droit du sang ; le roi de Sardaigne voulait le duché de Milan; le rei de Prusse, Frédéric II, quatre duchés de Silésie; les Montmorency, le duché de Luxembourg. Tont le monde accourait à la curée. Mais le plus dangereux de ces prétendants était le rei de Prusse, Frédéric II.

principal de la companya de la passanarea, la Prussa de na Accura plant di multiton. Rien de plas humble que accurate estado e la cial. La fata la familia de Holemoltera e la cial. La fata la familia de Holemoltera e la cial. La fata la familia de Holemoltera e la cial. La fata de la cial. La fata del cial. La fata del la fa

Ges domaiues combreux unais épars du Nément à la Meuse formaient trois promps distinct. Il était de toute nécessié de travailler à les réunir, car leur mantire ne pouvait passer de l'un I l'autre sans en deux maitre ne pouvait passer de l'un I l'autre sans en des maisses de l'un I l'autre sans en deux parties de l'estable par l'autre de l'estable par l'estable par l'estable par l'Elle, Halberstait et Minden avr le Weser, qui le rapprechaient de ses possessions des burds du filin, et cammin l'enhancheur de l'Oler, avec toute la Pomieraine indérieure le long de la Baltique, depais l'Oler jourque au fidié de Dautaige, qu'il ne menait vera la Praisse docale. Il avait une armés considérable ; il camp l'autre de l'estable par l'entre de l'estable par l'estab

pauvras; il y attira des colons de Hollande et de Frise, et requi la Berlin les riformés que chassatt Louis XIV. En 1701, l'électeur Frédéric III donna 6 millions à l'emperare pour que l'Autriche le lisaisté s'intituler roi de Prasse, et il se coursenna de sas propres mains à Nova Arropert à l'Allemagne qui devensit un reyaume; l'électorat de Brandelourg et les autres domains allemands restaient dans la dépendance de l'empire. Ce tire accordé pour une province pauvre et louistine d'avait semblé d'aucne controire pauvre et louistine d'avait semblé d'aucne conune guerre courre les Turcs et prés d'entrer dans celle de la succession d'Expagne.

Frédéric venait d'être reconnu par tonte l'Europe au traité d'Utrecht (1713) lorsqu'il monrut. Son fils, Frédéric-Guillanme Ir, régularisa et accrut les éléments de force du jeune royaume. Le roi-sergent, comme George II d'Angleterre l'appelait, fut l'ennemi du faste. Au lieu d'eocourager les savants, il confisqua les fonds de la bibliothèque au profit de l'armée, n'eut ni conr ni ministres, et lit de Berlin une manufacture et une caserne. Il recherchait comme soldats les bommes de six pieds, les achetait jusqu'à 2000 écus chacun, et menait l'État comme un régiment. Ses héros étaient Pierre le Grand, Charles XII et le vienz prince d'Anhalt-Dessau, le créateur de l'infanterie prussienne, qu'il commanda quarante ans. Il fit de ses sujets des soldats soumis, des calvinistes higots, des travailleurs infatigables; lui-même allait frapper dans la rue les gens oisifs. « Sons notre père, dit Frédéric II, personne dans les États prussieus n'ent plus de trois aques de drap dans ses habits et moins de deux aunes d'épée à son côté. » Avec de telles idées, comment approuver son fils, qui apprenait à jouer de la flute et lisait les auteurs français? Aussi le prince royal eut-il une jeunesse malbeureuse. Il voulut sortir de cet esclavage et forma un complot pour s'échapper; mais il vit exécuter son ami Kat, fut lui-même condamné à mort et resta quelque temps en prison.

Voils le dur apprentissage par leprol Frédéric II passa vanut de monter sur le tribne en 1740. Dans la guerre de la succession de Pologne, il avait combette sous la vieit Elegoine et ur de près la finitiona dei Altutriche. Son ambition éveillée n'attendit pas longtemps pour se astisfaire. L'occasion était propiet, Marier Thiériese se trouvant menarie de toutre parts; il n'heista par à mettre la mism en la Silese, belle prevince qui tout le bassiu de l'Older et un pays riche, fertile, abondante n misse set en forte (seu'll 126).

En commençant cette campagne, Frédéric avait dit à l'ambassadere d'France : « le vais joure votre jeu; à le as am eviennent, mons partigeroux. » Un petit-fils de Fequues, le comt de Belle-Leis, homme à rejuels, hard et aventureux, prepasa, dans le constell, l'àlliance de des l'ambassades de l'ambassad

geant l'Allemagne orientale en quatre maisons dominantes, Prusse, Antriche, Saxe et Bavière, on se délivrait sàrement de tont souci sur le Rhin. Malgré Fleury, ce plan fut adopté, et de traité de Nymphenbourg conclu sur ces hasse (18 mai 1741).

La Fance, as lieu d'agir résolôment avec tontes ses forces, comme il faut le faire quand on tire l'épée, que mit en movement qu'une armée de 40 000 hommes; et au lieu de la porter du côté des Pay-Bas, oi ses desiu-uées l'appelaient, re nouvelant en Allemagne les fautes commises taut de foite en Italie, elle evons cette armée jusqu'au fond de la Bavière. Il est juste de dire que les punisances tanditimes avaisot mis à leur neutralis la même condition que dans la guerre précédente, à savoir que nons ne feriones pas entre un solute en Belgique on sons be ferions pas entre un solute en Belgique on sons be ferions pas entre un solute en Belgique on sons be ferions pas entre un solute en Belgique on sons be ferions pas entre un solute en Belgique.

Maitre de Lintz, la principale berrière de l'Autriche sur le haut du Danube, l'électeur eût pu s'emparer de Vienne, il préféra conquérir la Bohême. Prague fut prise par un de ces officiers de fortune qui, à force de courage, parvenaientà se faire jour, Chevert, né à Verdun de parents pauvres, et qui entra au service comme simple soldet. A l'escalade de Prague, il était lieutenant-colonel et conduisit l'attaque. Au moment où l'on allait poser la première échelle, le dialogue suivant s'engagea avec les sergents de son détachement : « Mes amis, leur dit-il, vous êtes tous braves, mais il me faut ici nn brave à trois poils. Le voilà, ajouta-t-il en sedressant à un d'eux, le sergent Pascal. Tu vas monter le premier. - Oui, mon colonel. - La sentinelle criera : « Oui ve là? » Ne réponds rien. — Oui, mon colonel. — Elle tirers sur toi et te manquera. - Oui, mon colonel. - Tu le tueras. - Oui, mon colonel. - Et je suis là ponr te soutenir. » Le sergent monte : on tire, il est manqué ; la sentinelle tombe. Chevert le suit, et la ville est prise. Les soldats de la monarchie avaiont déjà les quali-

tés que montrèrent ceux de la République et de l'Empire. Mois pendant que les Français s'arrêtent eu Bohême, Merie-Thérèse conrt à Presbourg implorer l'assistance des Hongrois, « Là, en présence d'une innombrable multitude, elle posa sur son front la couronne et revetit la robe de saiut Étienne. Quand cette belle jeune mère, encore affaiblie par ses couches, gravit à cheval, selon la contume de ses pères, le mont du Défi; quond elle tira de son fourreau l'épée de ses aieux; quaud elle l'agita vers le nord et le midi, l'orient et l'occident ; quand, ses joues pales colorées d'une sublime rougeur, elle défia le monde entier de venir lui disputer ses droits et ceux de son fils, tous les assistants versèrent des larmes abondantes. Elle siégea à la première séance de la diète en grand denil (c'était celui de son père), et dans un noble et pathétique discours elle supplia le peuple de sontenir sa juste cause. Les magnats et les députés ne purent résister à ce touchant appel : ils se levèrent, tirérent à demi leurs sabres et lui jurèrent à l'envi de lui sacrifier leur vie et lenr fortune. Jusqu'à ce moment sa fermeté no s'était pas démentie, mais elle retomba comme évanouie sur son trône et se mit à fondre en larmes. Pen de jours après, elle reparut devant les États, et leur présenta son jeune enfant. L'enthousiasme des Hongrois fat à son comble. De tontes les bouches s'échappa ce cri de guerre qui retentit bientôt dans l'Europe entière : « Monrons pour notre roi, Marie-Thérèse. » (Macaulay, Frédéric II.) La Hongrie allait sauver l'Autriche qui ne s'est pas mieux souvenue de ce service ane de celni de Sohieski.

Taudis que l'électeur se faisait courcouser empereur à l'armétori, les Autrichieus entrainet à Munichi, just, 1749. Frédérie II menax, il est vrai, la Morarie et batti encere les Autrichieus & Casalas en Bohieu (17 mais), mais Marse-Thrènes sut faire à propos un (17 mais), mais Marse-Thrènes est faire à propos un Frédérie II oudlis ha parde que il est in émellieur prédérie II oudlis ha parde que il est in émellieur prédérie II oudlis ha parde que il est in émellieur par les premiers ha one opagements, ne refusant de combiner nos mouvements avec ceux des troupes prusseunes.

Cette défection en entraina d'autres. L'électeur de se retura de la guerre; le roi de Sardeigne y eutra, mais pour le compte de l'Autriche qui lui faisait de helles promesses et dont il s'effrayait moins maintenant que de la mason de Bourton maitresse de la Scilie, de Naples, et qui compati l'être bientôt de Parme, de Phisance, même du Milonais.

L'Angleterre venait de renverser du ministère le pacifique Walpole, qui avait érigé la corruption eu système et que l'on a appelé le maquignon des consciences, parce qu'il se ventait de savoir le tarif de chaque homme. La chute de Walpole (1742) avait ameué déjà la guerre coutre l'Espagne, qui refusait d'onvrir ses colonies. L'Angleterre avait obtenu des Espagnols, ou traité d'Utrecht, le droit d'envoyer eu Amérique un vaissesu de 500 tonneaux chargé de marchandises anglaises. A la faveur de cette concession, les Anglais organisèreut, avec les colonies espagnoles, une vaste contrebande. A mesure que le vaisseau de permission se vidait, une foule de petits nevires vensient remplacer les merchandises vendues. Le vaisseau toléré n'était plus qu'un entrepôt inépuisable. La cour de Madrid protesta. Une scène dramatique, ménagée avec art, dans la Chambre des communes, entraina un vote belliqueux et le renversement de Walpole, Ce fut l'origine du conflit, et cette guerre particulière vint se fondre dans la guerre générale. Le commerce de la France prenait aussi un prodigienx essor. L'Angleterre, qui voulait pour elle seule la domination des mers, commença contre nous les bostilités. Elle promit à Marie-Thérèse un subsido de 12 millions et courut sus partout à nos navires,

La France u'avait pris les armes qu'an profit d'autrui, et tout le poids de la lutte allait retomber sur elle soule. Notre armée de Bohême fut coupée de la Bayière par la rentrée des Autrichiens dans Lintz et Budweiss; ils l'assiègèrent même dans Prague, où du moins elle se défendit bien. Fleury, qui naguere croyait la guerre finie et déjà désarmait, troublé de ces revers, écrivit an comte de Kornigsegg, général autrichien, une lettre confidentielle et des plus humbles; Kornigsegg la publia. Le vieillard s'en plaignit dans une seconde lettre et déclara au comte qu'il ne lui écrivait plus ce qu'il pensait. Celle-ci fut encore rendue publique. Fleury, deux fois jeué à la face de l'Europe, mit le comble à cette risée en désavouant ses propres lettres. Il entraveit tout par sa timidité. Maillebois, fils du contrôleur Desmaret, opérait dans la Franconie, mais il avait ordre d'éviter une action décisive, car on comptait toujonrs que l'Autriche allait ponr sur nous offrir le Laxembonra et nne partie du Brabant, comme elle avait donné la Silesie au roi de Prusse. Maillebois ne put faire autre chose pour la délivrance de Prague que de s'emparer d'Egra. C'était du moins une ligne de retraite qu'il

ouvrait à Belle-Isle pour rentrer dans la valléa du Monte Belle-Isle, en effet, sortit de Pragne, act 14 000 hommes, et fit une glorieuse mais pénihle retraite. On sortit en ordre : les otages, les bagages et provisions an milieu. Le marchal vint le deraise dans un carrosse où se trouvait la countesse de Bavière,

marche, la colonne eut à sonffrir les rigueurs da la saison la plus affreuse. Le halle se faisant la nuit au milieu des champs. Pour mettre le carrosse de la princesse à l'abri, ou élevait un mur de neige du côté d'où soufflait le vent glacé du nou'. In jour, le pain manqua tont à fait sans que personne songeét à murmurer.



Bataslie de Fontenoy (11 mai 1745). (Page 406, col. 2.)

hommes à qui l'on dut couper, à l'un les doigts, à l'autre le poignet, à celui-ci le pied, à celui-là la jambe, rouiss par le froid. Le noble et infortime Vauvenargues, qui prit part à cette retraite, y rums as santé. Dans la ville, antre héroisme. Chevert y était restà avec les blessés et les malades. On le somma de se rendre à discrétion: « Dittes à votre général que, s'il ne m'ac-

corde pas les honneurs de la gnerre, je mets le feu aux quatre coins de Prague et je m'ensevelis sous ses ruiues. > Les Autrichiens furent obligés de consentir aux conditions qu'il exigea (janvier 1743).

Quelques jours après, Fleury mourat à quatre-vingtneul ans; il avait voulu la paix à tout prix et il laissait la France avec une grande guerre sur les hras.



§ 4. BATAILLES DE DETTINGEN, DE FONTENOY, DE RAUCOUX ET DE LAWFELD.

L'Angleterre étant entrée en lice, 50 000 Anglo-Allemands arrivèrent dans la vallée du Meiu; le maréchal de Noailles parvint à les cerner : les Anglais se trouvèrent pris entre Dettingen et Aschaffenbourg , avant d'un côté la rivière, de l'autre les montagnes, dans les deux villages les Français; mais la folle impétuosité du duc de Grammont compromit ces habiles combinaisous, et ce ne fut qu'une sanglante affaire an lien d'une victoire. De Broglie, qui commandait sur le Danube, ayant reculé jusqu'au Rhin devant les Autrichiens, Noailles dut suivre ce monvement de retraite (1743). Pour relever les affaires, on crut nécessaire de remettre le roi à la tête des armées. La duchesse de Châteauroux, femme énergique et ambitieuse, avait succédé comme favorite à sa sœur, la douce et modeste comtesse de Mailly, qui venait de se retirer dans uu convent. La duchesse, voulant faire plus que de tenir compagnie à Louis XV dans ses longs et scandaleux soupers, essaya de le tirer de son indigne torpeur. Louis XV vint donc, en 1744, se montrer aux troupes. On avait changé le plan général de la guerre. Au lien de combattre au fond de l'Allemagne, on s'était décidé à frapper des coups plus à notre portée. Le roi entra dans les Pays-Bas et vit le maréchal de Saxe y prendre plusieurs villes. Sur la nouvelle que les Autrichiens menaçaient l'Alsace, il y conrut, emmenant avec lui Nosilles et 50 000 hommes.

Une maladie fort grave l'arrêta à Metz. La mort, en s'approchant, Ini inspira une houne pensée, qui malheureusement ne tint guere, et une belle parole. Il renvoya la duchesse de Châteauroux pour se réconcilier avec la reine, et fit écrire au maréchal de Noailles : \* Souvenez-vous que pendant qu'on portait Louis XIII au tombeau, le prince de Condé gagnait une bataille. » La France paya de sa reconnaissance cet effort do son roi. Tout le royaume fit éclator sa douleur. « S'il succombe, disait-on, c'est pour avoir marché à notre seconra! Il meurt au moment où il allait devenir un grand roi. » Un soir le bruit courut à Paris qu'il n'était plus : anssitôt la foule affligée se répandit dans les rues, dans les églises, avec des pleurs et des gémissements. Quand on sut qu'il vivait, il y eut chaque jonr un concoura de peuple an-devant des courriers, et ceux dont les nouvelles étaient bonnes étaient portéa en triomphe. Lorsqu'on apprit enfiu son rétablissement, les églises retentirent d'actions de graces pour remercier Dieu de l'avoir conservé (1774). Chaque confrérie d'artisans fit chanter son Te Deum, Les feux d'artifice se anccédèrent pendant plusienrs semaines. Nantes commanda au célèbre sculpteur Lemoine la statue de Lonis XV. Un poète des halles, Vadé, surnomma Louis le Bien-Aimé. On applandit et le surnom resta. Que la tâche était facile à cetto royauté encore si populaire

Cependant le roi de Prusse, effrayé des progrès de Paluriche et de son alliance avec le Russie, reprit les armes et prietra eu Bohéme où il s'empara de Prague. Cette diversiou dégages la ligne du Rhin. L'empereur Charles VII restre dans son électornt, mais pour y mourir. Son list tratta avec Marie-Thérèse. La reine de Hongrie loi restitua ce qu'elle occupait encore de la Buyères, et Maximilien reunonc à toute

prétention sur la succession d'Autriche (traité de Fuessen, 1745).

La guerre n'avait plus d'ubjet ponr nous ; mais comme les ennemis refusaiont de traiter, il fallut conquérir la paix. La France l'alla chercher aux Pays-Bas. Le maréchal de Saxe commandait notre armée. Maurice, fils naturel du roi de Pologne, s'était formé sous le prince Eugène et avait pris du service en France des l'année 1720. Élu duc de Courlande, il fut empêché par l'inimitié des Russes de prendre possession de sou duché; il revint dans sa patrie d'adoption, se signala dans la guerre pour la saccession de Pologne, et obtint le hâton de maréchal en 1743, après la prise de Prague et la défense de l'Alsace. L'année suivante il tiut en échec dans la Flandre des ennemis trois fois plus nombreux que ses troupes, et en 1745 y commanda la grande armée que Louis XV accompagna. Le maréchal souffrait alors cruellement d'uue hydropisie. Voltaire lui témoignant des inquiétudes sur sa santé : « Il ne s'agit pas de vivre, îni dit-il, mais de partir. » Tout mourant qu'il était, il se mit à la tête des troppes et investit Tournai. Pour ne la point lasser prendre, 55 000 Anglo-Hollandais, sous la conduite du duc de Comberland , s'approchèrent de la place. Le maréchal se décida à livrer une bataille défensive. Il prit une forte position à sept kilomètres sud-est de Tournai, la droite à Anthouin, le centre à Fontenoy, la gauche au bois de Barry. Les denx villages et le hois étaient garnis de 100 pièces de canon. Le feu commença à six henres du matin. Les Anglais assaillirent trois fois Fontenoy, et les Hollandais se présentèrent à deux reprises devant Anthonin, Les derniers furent si vigoureusement reponssés qu'ils ne reparurent plus.

L'attaque était manquée sur ces deux points ; alors le duc de Cumberland masse son infanterie en une seule colonne pour percer le centre de la ligne française. Ils marchaient précédés de 6 pièces d'artillerie et en ayant 6 autres au milieu d'eux. Arrivés à 50 pas de notre ligne, les officiers anglais saluèrent en ôtant leurs chapeaux. Les officiers des gardes leur rendirent ce salut. Alors milord Hay cria : . Messieurs des gardes françaises, tirez, . Le comte d'Anterroches répundit à haute voix : « Messieurs, nous ne tirons jamais les premiers ; tirez vons-mêmes. » Les Anglais firent un feu ronlant qui coucha par terre 23 officiers et 380 soldats. Le premier rang ainsi renversé, le désordre se mit dans les antres. Les Anglais avançaient à pas lents, comme faisant l'exercice. On voyait les majors appayer leurs cannes sur les fusils des soldats ponr les faire tirer bas et droit. Ils débordèrent Fontenoy et la redoute du bois. Dix régiments se lancèrent successivement contre cette colonne longue, épaisse, inébranlable par sa masse et par son courage. Ils furent reponssés, parce qu'aucune attaque ne se tit avec concert. La bataille était compromise; le maréchal, trainé dans une petite carriole d'osier, parce qu'il ne pouvait se tenir à cheval, n'osait faire les derniers efforts, ayant à garder le roi et le dauphin. Il disposait tout déjà pour la retraite. Cependant la colonne anglaise, étounée de se tronver au milien des Français sans avoir de cavalerie, sans être sontenne par les Hollandais, s'était arrêtée, immobile, incertaine, mais fière; elle semblait maîtresse du champ de bataille. Richelien ouvrit l'avis de foudrover cette masse avec du canno. Quelques pièces sont mises en batterie, le marchal ordonne en même temps un starque génèrale sur les flasses. La colonne piès suns réforet ésons chièmes de la colonne de la c

à Friedberg on Sulésse, écrivait à Lonis XV; « Le visse d'acquitrer la lattre de change que Vort Majeste à triré sur moi à Fontsony. « La victoire de Kesseldof I hi overti cassitie la Saxe et Drueske; il 7 signa avec cassion de la Sulésie. Cette défection ne nous hissait plus un allié en Allemagne; la défaite du prévendu Charles Stanat qui, apres avoir pénétré jusqu'à trente lemes de Londres, int visson à Calledon (1748), emisse de Londres, int visson à Calledon (1748), emisse de Londres, int visson à Calledon (1748), emisse de Londres, il visson à Calledon (1748), emisse de Londres, il visson à Calledon (1748), emisse de Londres, il visson à Calledon (1748), emis de la part de la part des Jacobites, imprimèrent mes nouvelle de la part des Jacobites, imprimèrent mes nouvelle contre le pois à supporter.

Marie-Thérèse chercha à se dédommager en Italie de ce qu'elle avait perdu en Allemagne et de ce qu'elle ponyait perdre encore aux Pays-Bas. L'armée francoespagnole, après nne tentative inutile sur la Savoie, s'était assuré le coınté de Nice par la victoire de Coni (1744), et l'Apennin piémontais par l'alliance des Genois et du duc de Modène. La bataille de Bassignano lui donna le Milanais (1745). Mais l'Espagne par ses lenteurs fit avorter un traité avec le roi de Sardaigne qui assorait à ce prince une partie du Milanais : l'impératrice porta en Italie des forces supérienres, Lichtenstein y réonit 45 000 Autrichiens auxquels Maillehois n'avait à opposer que 28 000 hommes. La journée de Plaisance (1746) et la défection de l'Espagne donnèrent aux impérianx tout le nord de la Péninsule. De son côté, l'Angleterre qui, en 1745, avait bombardé la côte de Ligurie et Génes ellemême, en 1746, essava de s'emparer de Lorient et seconda une invasion des Austro-Sardes en Provence. Les allies assiégèrent Antibes et leurs postes conrurent jusqu'en vne de Toulon. Mais cette invasion ent le sort de toutes les antres. Les mesures énergiques du maréchal de Belle-Isle et le soulèvement de Génes contre les Autrichiens décidèrent la retraite.

An mid, la France ne faissit donc que défendre sa frenuière, et le besu plan qu'auxi formé le ministre d'Argesson pour chasser les étrangers de l'Italie et rémit rous les États de la Périnisme en ume confédération italienne était manqué, au grand détriment de l'Editsi elle-même et de la puis de monde. Cette comme et de la puis de monde. Cette comme de l'Autriche par celle de la maison de Bourhon. Voils pouvquoi le Périnisme et la faire résuis. Ceptendan, d'Argesson écrivait dans le projet de pré-liminaires port à l'Aurin par M. de Champeaux, me

1746, que la condition de cette lique seruit qu'aucune armaée étraquée n'extractive la luile, qu'ancim prince étraquée n'y pourrait rien possedér. Dans les instructions céries la versaille, le 10 février 1746, que le coutie de Mullebois, notre unbassedeur à Turin, il coutie de Mullebois, notre unbassedeur à Turin, il comme de Mullebois, notre unbassedeur à Turin, il comme de cette de la coutie de Mullebois, notre unbassedeur à Turin, il comme de cette de la coutie de l

Cependant, au nord, la France avait d'éclatants succès. La bataille de Ranconx, gagnée par le maréchal de Saxe, y signala l'année 1746. Louis ne demandait rian autre chose, après chaque victoire, que la paix, « ne voulant pas, disait-il, traiter en marchand, mais en roi. » On refusait de croire à ce désintéressement inusité, et la Hollande, effrayée de voir les Français à ses portes, rétablit, comme en 1672, le stathondérat, sacrifiant sa liberté pour sauver son indépendance. Entraînée aussi par l'Angleterre, qui nous cherchait partout des ennemis, la czarine Elisabeth (1747) conclut un traité de subsides et mit à la disposition des conemis de la France 50 vaisseaux russes et 37 000 hommes qui s'acheminèrent vers le Rhin. La France, seule contre tous, avança encore aux Pays-Bas, la paix dans une main, l'épée dans l'autre. Le maréchal de Saxe gagna la bataille de Lawfeld (1747) et le comte de Lowendal prit l'imprenable Berg-op-Zoom. La Hollande était envahie. Maurice de Saxe fit. par d'habiles manœuvres, en 1748, l'investissement de Maestricht.

La déclaration de guerre de la France à l'Angleterre n'avait été faite qu'en 1744, après la brillante bataille navale de Toulon, qui fut indécise comme tant d'autres actions de mer. Mais on ne soutint pas ce bean commencement. Brest, Toulou furent bloqués par les Anglais, Antibes bombardé, et forient ne leur échappa que par une terreur panique qui les fit courir vers lenrs vaisseanx, an lien d'entrer dans la ville mal défendue. Nons ne pouvions pas avec 35 vaisseanx de ligne Intter contre 110. Nos chefs d'escadre firent du moins honorer leur défaite par nn courage héroique. Le 3 mai 1747, à la hauteur du cap Finistère, le marquis de la Jonquière, ponr sanver un convoi destiné au Canada, fit tête avec 6 navires à 17. Il fut pris après la plos glorieuse résistance. « Je n'ai jamais vu pareil conrage, a écrivait un des vainqueurs. Il nous restait sur l'Atlantique 7 vaisseaux : on les donna à M. de l'Estandnère pour convoyer une flotte marchande de 250 voiles. Il rencontra, près de Belle-Isle, l'amiral Hawke avec 14 navires, et pour sanver son convoi livra bataille. Elle fut acharnée, Denx navires, le Tonnant et l'Intrépide, traversèrent la flotte victorieuse et rentrèrent à Brest, monceaux flottants de ruines sauglautes. L'amiral anglais passa devant une cour martiale poor les avoir laissés échapper. « Dans cette guerre, dit un historien anglais, l'Angleterro n'a dù ses victoires qu'au nombre de ses vaisseaux. . En Amérique, ils nous enlevèrent (1745) Louisbourg et l'ile importante de Cap-Breton, qui aurait pu remplacer, au débonché du golfe Saint-Laurent, l'Acadie, perdue en 1713. Aux Indes, la France avait deux hommes éminents : la Bourdonnais et Dupleix; s'ils avaient pu s'entendre et s'ils avaient été

sontenus, ils nons auraient donné l'Indoustan. Le premier avait tout créé à Bourbon et à l'Ile-de-France, dont il était gonverneur ponr la Compagnie des Indes :

général, marin, rieu na l'arrêtait : et de l'Ile-de-France, devenue, avec son excellent port, la clef de l'océan Indien, il courut cette mer et en chassa les Auglais. Dupleix, sutre homme de génie, voulait les chasser du continent. Il rêvait de grands projets. Il voulait que la Compagnie. dout il administrait tous les comptoirs dans l'Indonstan, n'agrandit pas seulement son commerce, mais son territoire. Pour réussir, ces deux hommes eussent dû agir de concert. A la prise de Madras ils se brouillèreut mortellement, et la Bourdonnais, rappelé en France, fut h son retour enfermé à la Bastille, sur des accusations parties de

l'Inde. Il y resta trois ans et demi et y contracta les germes d'une maladie mor-

tentit jusqu'en Europe. La paix était donc, pour nous, inopportune dans l'Iude comme elle l'était aux Pays-Bas; mais notre marine était réduite à deux vaisseaux, notre dette accrue de 1200 millions, et le roi, incapable de se faire plus longtemps violence, demandait qu'on le laissât à ses plaisira. L'Angleterre, qui redoutait de voir la France s'établir à demeure aux bouches de l'Escaut, se décida enfin à traiter.

S 5. TRAITÉ D'AIX-LA-CHA-PELLE; PSOSPÉSITÉ COMMER-CIALL; LES INUES; NACAME DE FOMPADOUS.

La paix d'Aix-la-Chapelle (avril 1748) stipula que les conquêtes seraient restituées de part et d'autre. L'Angleterre recouvra ponr quatre années l'asiento (droit

d'importer des nègres) et le raisseau de permission | lemagne. Et les délégués mêmes de ces délégués dans les colouies espagnoles; l'Autriche céda Parme et Plaisance à l'infant don Philippe, la Silèsie au roi de Prusse, et plusisurs places du Milanais au roi | caue ou l'électeur de Saxe. . La periode la plus

de Sardaigne, La France rendit Madras et rentra en possession de l'Ile Royale (Cap-Breton); mais elle ne garda rien aux Pays-Bas, qu'elle occupait presque les cultures, les arsenaux, les fortifications. Ingénieur, | tout entiers, et se laissa imposer la condition de ne

fortifier Dunkerque que du côté de la terre. Des commissaires anglais, payés par nous, s'assurèrent que cette condition était exécutée; et quand le roi George exigea l'expnision de France du prétendant, ce fnt à l'Opéra qu'ou l'arrêta, comme si l'on tenait à montrer que les ministres anglais faisaient la police dans Paris même. Le maréchal de Saxe, qui ponvait attendre mienz de ses victoires, no survécut guère à ce traité. Il mourut à l'âge de cinquante-quatre ans.

Les huit années qui suivireut cette paix furent la plus belle époque du commerce français au dix-huitième siècle. Lorient qui . en 1726, n'était qu'une bourgade, avait reçu, en

1736, pour 18 millions de marchandises. Si la Bourdéfense qu'il fit, en 1748, dans Pondichéry; il saura cette ville di le prouver aux Anglais un échet qui re-cette ville di le prouver aux Anglais un échet qui redans l'Inde un vaste empire

colouial.

La Bourdonners.

« L'empire des Mongols a été longtemps un des plus vastes et des plus opulents que le monde ait vus grandir et durer. La splendeur, l'élégance des monuments élevés par les souverains de l'Indoustan étonnaient jusqu'aux voyageurs à qui les magnificences de Saint-Pierre de Roms n'étaient point inconnues. Les cortéges innombrables, les somptueux décors qui entoursiont le trône de Delhi, éblouissaient jusqu'aux regards familiarisés avec les pompes de Versailles, Quelques-uns de ces importants vice-rois, qui exerçaient leura pouvoira comme délégués du grand Mogol, comptaient autant de sujets que le roi de France, autant que l'empereur d'Al-

auraient pu lutter, quant à l'étendue du territoire et au chiffre des impôts, avec le grand-duc de Tosflorissante de cet empire fut le règne d'Aureng-Zeb. Après sa mort, arrivée en 1707, le mouvement de dissolution s'accéléra d'une manière effrayante. « Une série de princes, monarques senlement de nom, plongés dans l'indolence et la débanche, usaient paresseusement leur vie dana le fond d'un palais soignensement clos, machant le bangh narcotique, hébétés par les caresses

des courtisones, distraits par les jeux de leurs bonffons. Une série d'invasions venait s'abattre sur la proie facile qu'offrait aux féroces montagnards du Kaboul la richesse mal gardée de l'Indonstan. » Parmi les peuples envahissenrs les plus redoutables étaient les Mahrattes, qui finirent par subjuguer plosieurs royaumes et des plus fertile s. . Partout où on entendait



lears timbaliers, le paysau, jetaut un sac de riz sur ses épaules et cachant dans les plis de sa ceinture ses pauvres économies, s'enfuyait, avec sa temme et ses enfants, dans les montagnes on dans les jungles, rassuré qu'il était, comparativement, quand il vivait parmi les hyènes et les tigres, Commeut finirait cette aparchie? . L'étranger devait se charger de recueillir cet empire immense qui ne pouvait plus se tenir debout. 456

« Un Français, le premier, devina qu'il était possible de fonder nue domination européenne sur les ruines de la monarchie mongole; ce fut Dupleix. Son intelligence active, vaste, remnante, novatrice, avait déjà formé ce plan à une époque où les plus habiles agents de la compagnie anglaise ne s'occupaient encore que d'échanges et de négoce. » Il s'immisca dans les querelles des palsals et se rendit l'arbitre nécessaire entre les jalouises des prévendants. Il aids Mirapha-Jung à se sissi de la vice-royaut du Dekan, Pour récompense, il obtius le gouvernement du litorel inciden depuis la rivièra Kristian jasopa nea pComorni, avec 7000 cavaliers. L'un grande partie des tr'sons accumulés par les anciera vice-vois de Dekan passibrent dans les coffres du gouverneur français. Il avait autorié sur plus de 30 millions d'hommes. Malheraressencein, nous ne sômese pas soutenir de si besereux commencements, et cet empire collocial altat hismité passer.

entre les maios des Anglais. Aux Antilles, la Guedeloupe, la Martinique, surtout Saint-Domingue, arrivaient à une prospérité qui rejaillissait sur les villes marchandes de la métropole : sur Nantes, sur Bordeaux, qui se rappellent encore avec regret ces jours de richesse; sur Marseille, qui evait de plus pour elle tout le commerce du Levant, dans la Méditerranée, où nul ne lui faisait alors concurrence. En 1720, on avait importé un pied de café élevé en serre-chaude au Jardin des Plantes. La riche culture du café aux Antilles date de là. Bientôt notre sucre et notre café chassèrent du marché européen les produits similaires des colouies anglaises ; et la Louisiane, si longtemps languissante, trouvait, dans la liberté du commerce qui lui avait été rendue en 1731. une fortune que le monopole ne lui avait pu donner.

La dernière guerre maritime n'avait fait que suspendre ce mouvement; dès qu'elle cessa, il reprit son cours avec une énergie que le gouvernement lui-même seconda; car, malgré l'inertie de Louis XV et la misérable influence de Mme de Pompadour, la force croissante de l'opiniou publique imposait au gouvernement certains hommes et une certaine direction. C'est ajosi que le marquis d'Argenson avait été appelé, en 1744. au ministère des affaires étrangères, et que celui de la marine fut donné à Rouillé et à de Machault, qui fireot de louables efforts pour rétablir la flotte. En 1754, on compta dans les ports 60 vaisseeux, 31 frégates et 21 autres bâtiments. L'Angleterre, avec ses 243 bâtiments de guerre, dont 131 vaisseaux de ligne, eût pu ne pas être jalouse de cette marine, imposante encore par le chiffre des bâtiments, mais à qui tout manquait. Elle s'effraya néanmoins de cette renaissance de notre puissance navale, surtout des progrès de notre commerce, à qui le doublement du droit de 50 sous par tonneau, décrété par Machault en 1749, donnait nne énergique impulsion, et elle trouvera aisément une cause de rupture.

Louis XV s'endormait au sein des délices de la paix sans s'occuper de ces nuages, qu'nn œil sagace enrait aperçus. Il était alors, pour parler le langage du temps, dans les cheines de Mme de Pompadonr, qui n'était point la première et qui ne devait pas être non plus la dernière de ses maîtresses. On l'avait vu, pour ses débuts, successivement épris des trois sœurs, filles de Mine de Nesle, tant l'habitude et une sorte de routine le duminaient encore jusque dans l'inconstance. A la mortdu cardinal Flenry, le roi se sentant plus libre, afficha davautage ses relations avec la duchesse de Châteanroux. « Cette mastresse avait dn cœur. Elle tourmenta ce roi, qui semblait l'être à regret, en lui parlant des affaires d'Etat, de ses intérêts, de sa gloire. « Vous me tuez, lui répétait il sans cesse. » - « Tent mieux, lui repondait-elle, il faut qu'un roi ressuscite, » Elle le ressuscita en effet, et réussit pendant quelque temps

h faire de Lonis XV un prince sensible h l'honneur, et qui n'était pas reconnaissable. \*

La duchesse de Châteeuroux monrut l'année mémo de le maladie du roi à Metz, du chagrin que lui cansa sa disgrâce. Le roi allait la rappeler; il s'en consola vite avec Mme Lenormant d'Étioles.

« Jeanne-Antoinette Poisson, née à Peris le 29 décembre 1721, sortait de cette riche hourgeoisie et de ce monde de finances qui s'était si fort poussé daos les dernières années de Louis XIV. Fille d'une mère galante qu'entretenait un fermier général, mariée comme provisoirement au neveu de ce dernier, il sembla de bonne heure que touto la famille, en la voyant si séduisante et si délicieuse, la destinât à mieux, et qu'on n'attendit plus que l'occasion et le moment. « C'est un morceau de roi.... » disnit-on de tontes parts autour d'elle, et la jeune femme avait finj par croire à cette destinée de maîtresse de roi comme à son étoile. Elle se mit à aimer Louis XV. Quand le roi allait chasser dans la forêt de Senard, non loin d'Étioles, elle se rencontrait comme par hasard devant lui dans une jolie calèche. Le roi la remarquait, lui envoyait galamment de son gibier. Telles furent les premières relations de Louis XV et de Mme Lenormant, qui ne réussit à se faire déclarer maîtresse que grâce à une intrigue bien montée. M. Lenormand fut séparé judiciairement de se femme et envoyé en province avec une haute inspection dans les fermes générales. La petite bourgeoise fut anoblie, créée marquise de Pompadour, et le roi lui acheta en outre le marquisat de Crécy, qui rapportait 25 000 livres de revenu.

Mine de Pompolora rimit les arts et les closes de l'esprit comne pas un des matresces de qualité a 'êt si le faire. Arrivée à ce posté éminant et pen hocandle, bescaren passin intendels qu'étie à le condité, le sacrage mais intendels qu'étie à le remainer de la comme del la comme de la comme del comme del comme de la comme de la

· Tons les mastres de l'École française d'alors firent le portrait de Mme de Pompadour ; on a celui de Drouais, que Grimm préférait à tous; mais le plus admirable est certainement le pastel de la Tour, que possède le Musée. C'est là qu'il faut aller voir la marquise. Elle est représentée assise dans un fanteuil, tenant en main un cahier de musique, le bras ganche apouvé sur une table de marbre, où sont posés une aphère et divers volumes. Le plus gros de ces volumes, qui tonche à la sphère, est le tome IV de l'Encyclopédie; à côté se tronvent rangés nn volume de l'Esprit des lois, la Henriade et le Pastor Fido, témoignage des goûts à la fois sérieux et tendres de la reine de ces lieux. Sur la table encore, an pied de la sphère, se voit un volume bleu renversé, qui porte inscrit au dos : Pierres gravées; c'est son œuvre. Il existe d'elle an cabinet des Estampes un recueil intitulé l'Œuvre de Mme de Pompadour, composé de plus de soixante estampes ou gravares à l'eau forte. La manufacture de Sèvres lui doit

beaucony; elle la protégas activement. Sous l'influence prochaine de Versailles, Sèrves et là bientid des merveilles originales la opposer à celles du vieux Saxe et avec plus de dictates es et de finanties, et plus la surparte de la contraction de la contraction de la place que dans les services de porcelaine de cutte date. L'audis que M. de Marigni, son frère, appelait de L'you Scallot, pour le charger de la construction de ment et contribuat pour sap art à l'établissement de l'Ecole militaire. « (Sainte-Bærve, Conserie ads utunds.) Pourquoi Mine de Pompadour fie-de natre chose que de la pinture et de la manique? On sait que c'est à pour désenmer et contribue de la principa de la pinture de la pinture de la pinture de la pinture de la manique? On sait que c'est à pour désenmer et couris XV;

> Nous o'irons plus au bois, Les lauriers sont coupés, Les belles que voilà les iront ramasser.

La marquise ent le tort de vouloir gouverner la France. Même quand l'amort du roi pour elle fut éteint, del couserva sur son esprit une telle influence, qu'il se décharge volonieres sur on inselligence et son accirrié du soin des aflaires. Les ministeres varients et au conseil. La marquise en instruissit le roi et préparait son opinion. Nous allons la voir tout l'henre contribuer par son amour-propre d, lèter la France dans la mathenreuse puerre de sept aux. En attendant, elle faisait une large brêche à nos finances, car avec le goût des arts et l'amour du lux que nons aux parts.

Nous avous le livre des dépenses de la marquise, mais i set loin de soulier. Il porte que pour son chiéseu de Bellevus elle déjenna en ux ans 2950 97 francs, qu'elle possédair pour 1870 90 livres de diamante, but qu'elle possédair pour 1870 90 livres de diamante, but qu'elle pour 1870 90 livres de diamante, but qu'elle pour le la comparte de la comparte del la comparte de la comparte del la comparte de la co

Quand on vent faire la paix à tout prix, on la fait mal, Or, Mme de Pompadour avait dit aux plénipotentiaires envoyés en 1748 à Aix-la-Chapelle : « Souvenez-vous de ne pas revenir sans la paix; le roi la vent. » De là il était résulté qu'on avait rendu ce qu'on eût pu garder, et qu'un n'avait pas pris soin de vider tous les différends. La France avait, en Amérique, deux magnifiques possessions : le Canada et la Louisiane, c'est-à-dire le Saint-Laurent et le Mississipi, les deux ples grands fleuves de l'Amérique du nord, qu'elle tenait ainsi par les deux bouts. Mais on n'avait point déterminé les limites de l'Acadie, ni décidé si l'Ohio appartenait à la Louisiane (France) ou à la Virginie (Aogleterre). Enfin les denx pays revendiquaient Tabago la plus orientale des Antilles. On uomma des commissaires pour résoudre ces questions. Ils ne purent s'eutendre, et les coluns, mélant les Indiens à leurs querelles, commencèrent les hostilités. Washington, alors bien jeune, se distingua dans ces rencontres, mais d'abord d'une msoière malheureuse. Le

détachement qu'il commandait surprit et tua, avec toute son escorte, un officier français, Jumunville, qui portait aux Anglais une summation d'évacuer la vallée de l'Ohio et de se retirer derrière les Alleghanys. Dix des soldats de Jumunville furent tués, vinct-deux pris, un seul s'échappa. Cet événement eut un grand retentissement en Europe. Le gonvernement français le qualifia d'assassinat, et Thomas fit un poeme intitulé Jumonville. Les biographes de Washington l'ont mal disculpé. Il faut dire qu'il n'avait que vingt-deux ans et ne connaissait pas la mission de Jumonville. Ce fut le premier sang versé dans cette guerre (28 mai 1754). En 1755, sans déclaration de guerre. l'amiral anglais Boscawen captura deux vaisseanx de ligne français; le ministère protesta, mais resta six mois sans joindre les actes aux paroles; pendant ces six mois, les Anglais nons enlevèrent plus de 300 navires marchands, chargés d'une cargaison de 30 millions de livres et montés par 10 060 matelots qu'ils enrôlèrent pour la plupart dans leurs équipages. Il fallut bien pourtant reconnaître que c'était là la guerre et s'y résigner.

L'intérêt de la France était de conserver à cette guerre son caractère exclusivement maritime, et de garder toutes ses forces réunies pour son duel avec l'Angleterre; mais ce n'était pas le compte de cette puissance. Le ministre anglais, grâce à son or, déchaina de nouveau la guerre continentale. Il offrit des subsides à qui vondrait être notre ennemi. La Prusse en accepta, se sentant menacée de quelque péril par un rapprochement inattendu de l'Autriche et de la France. Marie-Thérèse, en effet, qui ne pouvait retenir ses larmes à la vue d'un Silesien, avait contre la Prusse nne implacable rancune, et elle a:ait fait proposer au cabinet de Versailles une siliance sur ces bases ; restitution de la Silésie à l'Autriche, cession des Pays-Bas à un Bourhon de la branche d'Espayne, de Mons et de Luxembourg à la France. Un billet amical de Marie-Thérèse à Mme de Pompadour, où la fière impératrice se disait « la bien bonne amie » de cette parvenue, décida le renversement de la politique deux fois séculaire de la France. Le traité de Versailles (1757), tout à l'avantage de l'Antriche, car la promesse des Pays-Bas fut retirée, réunit les deux puissances dont la rivalité avait fait couler tant de sang La czarine Élisabeth, blessée des épigrammes de Frédéric II, la Suède, qui regrettait la Poméranie, la Saxe, qui voulait s'agrandir, y scoédèrent. Ainsi l'Autriche devenait l'amie de la France, l'ennemie de l'Angleterre, sa vieille alliée, et pous allions attaquer la Prusse, qui combattuit naguère avec nous. C'était tout le système des alliances européennes qui était changé,

## § 6. OURSER OR SEPT ANS; CAPITULATION DR CLOSTERSEVER,

La France, forcée encore de combatire des deux mais finges d'aberd un coup vigareux. A l'atentat de l'amiral Bocawen, elle répondit en lançant sur Minorque, alors aux Anglais, uce escadre commandée par le Galissomier, qui batuit la flotte angleise de Byng, et une armée qui, sous le nuréclait de Richeleus, enleva la forteresse répairé imprenable de Perlaban pce fut un des beaux faits d'armes de ce sitcle. L'Angleierre se roque de cette défaite, comme sutrefois Garthage; le malheureux Byag fut condamné à mort et fusillé à son bord. Le vainqueur au moine entil une ovation? Non: Louis XV ini demanda simplement à son retour: « Hé vous voils, monsieur le marrichal de Richelien, comment avez-vous trouvé les figues de Minorque? on les dut fort honnes. » Et le duc de Richelien reurta dans la fould des contrissas, obligé

pour conserver les bonnes grâces de son maître, de ponrvoir à ses plaisirs.

Sur le continent, la guerre commença par une irruption en Saxe du roi de Prusse, qui, comme tonjours, prévint res ennemis. Il enveloppa les Saxons dans leur camp de Prina. Les Autrichiens s'approchant ponr les dégager, il courut à leur rencontre en Bohème. les



Prise de Port-Nahou (1756). (Page 411, col. 2.)

batti i Lowositz, puis revint prendre toute l'armée strouse, qu'il incorpora dans ses trupes. La Prance déclara ensuite les traités de Westphalie violée et fit entrer deux armées en campago, je le marchel d'Estrées en Westphalie, Soubise vers le Mein. Attaqué par tous ses voissus, sans autre appui que l'Augisterre, Frédérie n'aurait pa, malgre son genie, se d'éfendre con-

tre cotte coalition formidable, à les alliés euss.nt mis quelque concert dans leurs upérations. Mais ifut servi d'ailleurs par l'iueptie ou la légèreié des généraux français, Soubise et Richelieu, e par la lenieur de Dans, le généralissime autrichieu. De la Saxe qu'il avait tout d'abord et hardiment occupée, il renta en Bochieue et gagen la sanglaude battifie de Prague (1757).



- Cookie

Vaince à son tour près de cette ville, à Kollin, par Dumi 1779, il first forcé dans la retraite de diviser ses forces, ce qui l'esposa à de nouveaux revers. La même constant de la companie de la companie de la companie de savoir être parti de leurs succès à l'ionsat, d'Elerse gegant, me les Anghais, in basaire de Hestembeck, qui nous livrati je Hauvere, et nos autre armés frangent de la companie de la companie de l'accès de la companie de fasa: il se décida delle crysta atta abies; on la luirefasa: il se décida delle, s'il lis faliait, a la nouur en fasa: il se décida delle, s'il lis faliait, à la nouir en de devenire les disposas de tenir parcia.

Richelieu, qui succéda à d'Estrées dans le commandement de l'armée de Hanovre, euferma le duc de Cumberland dans nne impasse, au milieu d'un pays marécagenx ; mais, au lien de le faire prisonuier, il lni accorda la capitulation de Glosterseven, que le gouveruement anglsis, dirigé par le fameux William Pitt, désavoua. Richelien avait commis la faute de ne poiot dissoudre cette armée qui se retrouva tout entière, quand elle reprit les armes, et le résultat de deux campagues heureuses fut perdu. Il en commit une autre lorsqu'il donna à ses officiers et à ses soldats l'exemple d'une scandaleuse avidité. De retour à Paris, il se fit bâtir, du fruit de ses déprédations, un élégant pavillon que le public nomma satiriquement pavillon de Hanovre. Les soldats, dont il antorisait le pillage, l'appelaient le bon père la Maraude. La discipline était ainsi ébranlée, an moment même où on arrivait en présence de ces armées prussiennes, les mieux disci-

plinées de l'Europe. C'était à Soubise, le favori de Mme de Pompadonr, qu'était échu le rôle difficile de leur tenir tête. Il s'était réuni à l'armée d'exécution que l'Empire avait levée pour soutenir Marie-Thérèse, et marchait sur la Saxe. Frédéric II recourut de la Silésie, sur la Saale: il n'avait que 20 000 bommes contre 50 000. Il s'établit non loin des champs famenx d'Iéna et d'Awerstaedt, au village de Rosbach, snr des hanteurs, cachant sa cavalerie dans un repli du terrain, et une artillerie formidable derrière les tentes de son camp. Les alliés s'avancèrent témérairement, sans ordre, an bruit des fanfares, trompés par les apparentes bésitations du roi. et le croyant prêt à fnir. Tont à coup l'artillerie prussienne se démasque et tonne, la cavalerie se précipite snr le flanc droit de Soubise que ce général ne croyait point menacé; l'infanterie la suit; les Franco-Allemands sont dispersés en quelques instants. Les Prussiens ne tnèrent que 3000 bommes, car on se battit peu; mais ils firent 7000 prisonniers, enlevèrent 63 pièces de canon et ue perdirent que 400 soldats. Sou-bise manda à Louis XV : « J'écris à votre majesté dans l'excès de mon désespoir. La déroute de votre armée est totale; je ne puis vous dire combien de vos officiers ont été tués, pris on perdus. . Mais le jnge le plus à redouter alors, ce n'était pas le roi, c'était le public, de qui tout commençait à relever, et qui punissait de ses satires mordantes l'impéritie des généraux et les fautes des ministres. Des chansons coururent,

> Soubise dit, la lanterne à la main : J'ai bean chercher où diable est mon armée : Elle était là pourtant hier matin.

Me l'a-t-on prise, on l'aurai-je égarée? An! je perds tout, je suis un étourdi, etc.

« Au point de vue purement militaire, dit Macaulay, la victoire de Frédéric à Rosbach n'était point très-glorieuse, car elle était gagnée sur un général incapable et des troupes désorganisées. Elle produisit toutefois un effet moral immense. Jusqu'à ce jour Frédéric n'avait batta que des armées composées de populations germaniques; l'Allemagne tout entière ue pouvait donc pas se réjouir et se glorifier de pareils succès. Mais la victoire de Rosbach était une victoire nationale, car à Rosbach une armée de soldats allemands commandée par un prince allemand, avait, sans le seconra d'aucun allié défait complétement une armée étrangère. Depuis la dissolution de l'empire de Charlemagne, la race teutonique n'avait pas remporté une pareille victoire sur la race franke. Aussi la nonvetle de la bataille de Rosbach excita un enthunsiasme difficile à décrire parmi cette immense population qui parle les divera dialectes de l'antique langue d'Arminius et qui s'étend des Alpes à la Baltique et des frontières de la Courlande à celles de la Lorraine : de l'Alsace, a sans doute voulu dire l'historien à qui nous empruntons ces lignes, et qui en bon anglais agrandit l'Allemagne pour diminuer la France.

### § 7. DÉPAITE DE CREVELT; WESTPHALIE; D'ASSAS; REVERS DE LA FRANCE SUR MER.

Frédéric laissant fuir Soubise se retonrne contre les Autrichiens, les chasse de la Saxe où ils étaient rentres, et les suit en Silesie, qu'il lenr reprend à la journée de Lissa, où il renouvelle la manœuvre de Rosbach, menaçant une aile, écrasant l'autre (1757). Pitt, plus tard lord Chatam, devenuit à ce moment premier ministre et déterminait l'Angleterre à de plus grands efforts en faveur de son allié. Le roi, en échange de nombreux subsides que Pitt lui fit voter, envoya un de ses lieutenants, Ferdinand de Brunswick, prendre le commandement de l'armée hanovrienne, qui, viulant sa parole, rentra en campagne. Devant cet habile général, les Français recnlèrent, repassant le Weser, l'Ems, le Rhin, après quoi ils furent encore battus à Crevelt (1758). Le général qui dirigeait cette retraite peu gloriense était le comte de Clermont, de la famille de Condé, abbé de Saint-Germain des Prés. Ce titre faisait pleuvoir sur lui les railleries. Frédéric l'appelait le général des bénédictins. A Paris on chanta :

> Moitié plumet, moitié rabat, Aussi propre à l'un comme à l'autre, Clermont se bat comme un apôtre, Il sert son Dien comme il se bat.

La leçon de Rosbach n'avait point profité. Le comte de Clermont était à table lorsque l'attaque commença; il ne voulut point se déranger. « Les lettres des officiers, dit Barbier, sont remplies de ces détails jusqu'à écrire que les choses anraient mieux été si nous n'avions pas tant bu. »

Napoléon a dit de ces courtisans placés par un caprice de Mme de Pompadour à la tête de nos armées, que tous, généraux en chef, généraux particuliers, étaient de la plas parfaite incapacité. A quoi il faut ajonter que les querelles de conr se continuaient au camp, et que plusieurs unt pu, nos sans spparence de vérité, être accusés d'avoir, ponr ruiner nn rival, fait manquer des plens et perdre des bateilles. Ce n'étaient pas seulement de très-mauvais tacticiens, mais de détestables administrateurs. Les armées, fort mal composées, étaient encore plus mal tennes. Quand le comte de Clermont succéda à Richelieu, il dut casser 80 officiers. On vit une fois, à l'ermée de Sonbise, 12 000 chariots de marchands et de vivandiers, le jour de la bataille, 6000 maraudeurs étaient hors des raugs. Le mal u'était pas que là. Depuis que les femmes gouvernaient, l'administration supérieure était livrée aux caprices les plus désordonnés. De 1755 à 1763, vingtcinq ministres furent appelés ou renvoyés, « dégringolant, l'un après l'autre, écrit Voltaire (3 décembre 1759), comme les personneges de la lanterne magi-que. » Les plans changement comme les bommes, ou plutôt rien ne se faisait et tout allait à l'aventure.

Cependant, après les hontenes défaites de Roshach et de Crevelt, si l'on ne changes pas les généraux, on leur donns des forces tellement supérieures à celles de l'ennemi, que ce même Sonbise, ce même conte de Clermont, le duce de Brogle, le maréchal de Coutades, balancèrent à peu près la fortune les aunées suivantes avec les Prussiens, les Hesosis et les Hanovirens.

Soubise était sur le Mein pendant la retraite du comte de Clermont; en menaçant la Hesse, où de Broglie remporta, à Soudersbausen, près de Cassel, nu leger avantage, il fit reculer le duc Ferdinand et battit une partie de ses troupes à Lutzelberg (1758). L'année suivante, de Broglie ent un autre et plus insportant snocès à Bergen sur la Nidda; mais, placé sous les ordres de Contades, il le servit mal, et la rivalité des deux généraux amena un nouveeu désastre à Minden (août 1759). Contades en porta la peine, il fut destitué; de Broglie eut sou commandement avec plus de 100 000 hommes. Il ue sut point les employer et se contenta de l'occupation de quelques villes, Cassel, Minden, et d'une rencootre heureuse que le comte de Saint-Germain eut à Corbach (1760) avec les Prussiens. Un détachement qu'il envoya sur le Rhin réussit mieux encore : 20 000 Prussiens venaient de s'emparer de Clèves; de Castries les battit à Clostercamp.

C'est là que se dévoua le chevalier d'Assas auquel il faut associer le sergent Dubois, dont on a injustement oublié le nom. Nous restituons le fait dans toute sa vérité, d'après les Mémoires de Grimm, de Rochambeau et les souvenirs de Lomberd de Langres, ancien ambassadeur français en Hollande. L'action était engagée. Il était nuit et faisait du brouillard. D'Assas, capitaine de chasseurs, était placé à l'extrémité de la ligne française. Un officier cria que les chasseurs tiraient sur leurs propres camarades; le sergent Dubois, placé suivant l'usage, en serre-file, à l'extrémité du front de bataille, s'evança le premier à la déconverte. Le capitaine d'Assas le suivit à quelque distance. Dubois se trouve tout à coup an milieu des Anglais qui le menacèrent s'il poussait un cri. Il répondit à cette menace en criant de toutes ses forces : A nous Aurerque, ce sont les ennemis! Et il tomba mort sur le champ percé de coups de baionnettes. A son cri, d'Assas, sans s'occuper de sa propre position, qui le mettait entre denx feux, cria à son tour, avec non moins d'héroisme : Tirez, chasseurs, ce sont les ennemis! Et il tomba blessé mortellement par les balles de ses propres soldats. On ramassa d'Assas sur le champ de bataille, et avant

d'expirer, pendant qu'on le transportait au camp, il eut encore la force de dire à ceux qui louaient son dévouement : « Enfants, ce n'est pas moi qui ai crié, c'est

Dubois. » Au lieu d'un béros, nous en trouvons deux. Ainsi, dans l'ouest de l'Allemagne. la guerre n'evait d'autre résultat que la dévastation du pays où nos armees prenaient toujours leurs quartiers d'hiver. Au sud et à l'est Frédéric lui-même tenait tête aux Russes, qui lni enlevèrent Konigsberg, mais qu'il battit à Zorndorff, près de Custrin (1758), et aux Autrichiens qui, à Hochkirchen, en Lusace, lui tuèrent 10 000 hommes. Les Russes se vengérent l'année suivante (1759), à Zullibhau et à Kunuersdorff, où 20 000 hommes restèrent de chaque côté sur le champ de bataille. Frédéric se fût trouvé dans une position critique, si ses adversaires avaient su profiter de leur victoire. Le hrillant succès du prince Ferdinand à Minden (août 1759), sur le maréchal de Contades, releva ses espérences. Il saisit ce retour de fortune pour demander la peix; ses ennemis, ne voyant dans cette démarche qu'un signe de détresse, la lui refusèrent encore (1760). Il les détrompa, battit Landon à Liegnitz. délivra sa capitale surprise par les Russes et les Autrichiens, força Daun dans une position formidable près de Torgau, et resta maitre de deux tiers de la Sexe, tandis que ses lieutenants faisaient échouer au nord et à l'ouest les projets des Suédois et des Fraucais.

Mais « ces travam d'Hercule « avaient épuis les forces dur è et de son pupul». Il se din d'unant toute la campense de 1761, sur la défensive. Elle hai réusil et la campense de 1761, sur la défensive Elle hai réusil air de Brogleit et baut la Willinghausen, parce qu'il compatit un Soulieus qui et le secentra pas estates de subdés de l'Angulerre. Heuvemennen la carine Elisabeth mourat au commonement de 1762, et le la Suide es tuttes de 1863 et la Russie; la siudée se retire en mêue temps de la lutte. Than d'un de l'angule la l'est et a mou, l'évêler qu'il avec veguere d'unifie la l'est de mou, l'évêler qu'il ne very qu'unifie la l'est de mou, l'évêler qu'il ne very qu'un le la l'est de mou, l'évêler qu'il ne very qu'un le la l'est de l'est de

Si nous avions soutenn la guerre sur le continent sans trop de désavantage, mais aussi sans beaucoup d'honneur, puisque noos combattions à trois contre un, France, Antriche et Russie contre le seul Frédé- . ric II, sur mer nous étions aux prises avec un ennemi dont l'écrasante supériorité ne laissait à nos marins que l'espérance de quelques succès isolés. La victoire navale gagnée par la Galissonnière, en 1756, ne se reuonvela plus; cependant l'honneur du pavillon fut brillamment sontenu dans nombre de rencontres partielles; ainsi, en cette même année, dans les parages de Rochefort, deux frégates françaises attaquèrent une frigate et un vaisseau anglais et les mirent bors de combat. L'un des capitaines français, Maureville, ayant un bras emporté, criait de l'entre-pont à ses marins : « Courage, mes amis, grand feu! je défends d'amener. . Il y eut beaucoup d'exploits semblables. Mais, tandis que l'Angleterre prodiguait toute sa sollicitude à sa marine, le gouvernement français laissait nos colonies manquer de navires, de soldats, d'argent; et de malhenreuses divisions enervaient la discipline : les officiers geutilsbommes, appelés officiers rouges, pleins de dédain pour les officiers bleus on





Arquebuserie sius Louis XV.

roturiers, qu'on laissait en temps de paix dans les garnisons, refusaient de lour obeir. De la des tiraillemonts, de la défiance, et pour résultat un mauvais service. Les Anglais blognaient nos ports, et il n'en sortait pas un bâtiment qui ne tombât eutre leurs mains: 37 vaisseaux de ligne, 56 frégates furout ainsi pris, brûlés, on périrent sur les écueils. Des descentes opérées par les Auglais sur les côtes de Normandie et de Bretagne, à Chorbourg et à Saint-Malo, n'eurent pas de conséquences durables, mais montreient que notre territoire pouvait être impunément violé, depuis que notre flotte n'en protégeait plus les rivages. Dans une de ces tentatives sur Saint-Malo, l'ennemi perdit pourtant, à Saint-Cart, 5000 hommes, que le duc d'Aiguillon et la noblesse de Bretagne, ecconruc en masse, lui tuèrent ou lui prirent (1758). Mais l'année suivante, l'amiral la Clue, qui n'evait que 7 vaisseaux contre 14, fnt battu au cap Sainte-Marie, et l'impéritie de Conflans amena la destruction de le flotte de Brest. En 1763, les Anglais s'emparèreut de Belle-Isle : ils eurent alors dans le golfe de Gascogne, en vue de Nentes, entre Brest et Rochefort, l'avantageose position que Jersey leur donnait de l'autre côté de la Bretagne, en vue de Saint-Malo, entre Cherbourg et Brest. 1 ont notre littoral de l'Océan, depuis Dunkerque jusqu'à Bayonne, se trouva comme assiégé.

# S. 8 REVERS AUX COLONIES; LES PRANÇAIS AU GANADA;

Dopleix avait été rappelé en 1754 : si la France lui ent euvoyé de l'argent et de bons soldats an lieu de ne loi expedier, comme il s'en plaignait, que la plus vite canaille, l'Indeserait pent-être à nous et non aux Anglais; il mourut à Paris dans la misère en 1763. Un Irlandais ao service de la France le remplaça. Le comte Lally-Tollendal avait nu conrage indomptable et de l'entêtement, mais point d'idées politiques. Pour chasser les Anglais, il ne méoagea point les Indiens, attela sans vergogne à ses canons les brahmanes et les parias, et bouleversa une pagode pour y tronver de préteudus trésors; il ne put empêcher les Anglais, commandes par l'habile lord Clive, de reprendre l'avantage. Pourtant il faillit ressaisir Madras : la breche était ouverte, déjà il était maître de la Ville-Noire, il commande l'assaut de la ville blanche; ses sol lats refusent de marcher, parce qu'on ne les a pas payés. A son tour, il est assiege dans Poudichery, on, avec 700 hommes, il se defend neuf mois contre 22 000. Les Arglais, maitres enfin de la ville, en chassèrent les habitants et la rasèrent; ce fut le coup de mort pour la domination française dans l'Inde. Elle ne s'y est pas relevée. Elle tombait également par delà l'océan Atlantique

où nous perionis une grande colonie : le Canada, On creit avoir toutil diserpio a ne prière em to devenn na axione : la race fracquise n'a pas le geine colonistator. On colonis quand ou se pay de cette phrase banale, que la França a eu à deax monema l'empire coloni de l'Angletere eutre les mainz; qu'au dis-septieme siècle elle a tem l'Amèrique, au disclusième les talois, et que, si elle net sa pas garqu'au dis-septieme siècle elle a tem l'Amèrique, au de l'empire coloni da neu vision, pia por en fait le privilège coloni da new vision, ni pare que le sort des arms sous a été contraire, autre fortuale bien commode, mais par cet exclusionement de antes volontaires que le malheur sui troipieme.

Le pays que les Anglais appellent la Nouvelle-Bretagne a porté pendant deux siècles le nom de Nouvelle-France. Encore aujourd'hui on retrouve'h Québec et à Montréal, dans les rues et dans les campagnes, avec son costume et sa langue, sa religion et ses usages, ses seigneurs et ses vassaux, le siècle de Louis XIV en personne. Ce n'est pas précisément celui de Versailles et de l'Œil-de-Bœuf, ruisselant de deutelles, éblouissant d'or, s'avançant, mejestueux et digne. monté sur ses taions ronges et le chef convert, ponr se grandir encore, de son immense et solennelle perruque. Non, c'est le dix-sentième siècle de la basse Normandie et du Poiton, avec son allure un nen lourde et son accent trainard, ses hauts-de-chansses de futaine retenus par une ceinture rouge et son chapeau à larges bords, ou mieux encore, le honnet bleu surmontant une queue megnifique, dernier reste de cette puissante végétation dont on aimait à orner sa tête dans les salons de Versailles; mais aussi avec un poiguet de fer, au cœur brave, mille qualités solides : franchise, politesse et prévenances envers l'étranger, comme au temps où il y avait encore de l'hospitalité; enfin, ce qui à nos yeux ne doit rien gâter, la donce souvenance de la vieille terre qui a nourri les aieux.

Ces braves gens descendent pour la plupart d'un vienx régiment de Turenne, béros de la guerre de Trente ans, qui, après avoir glorieusement promené notre drapeau à travers toute l'Allemague, recut de Colhert, en récompense de ses services, des terres aux bords du Saint-Laurent. C'était nne bonne pensée du grand ministre de Louis XIV, de mettre nn soc de charrac eu des mains qui avaient si bien porté le monsquet et qui ponvaient le porter encore. Rome n'en agissait pas antrement; et si elle a dû la formation de son empire à ses légions, elle en a dù le maintien à ses colons militaires. Malheureusement les nôtres furent trop peu nombreux, trop délaissés, après Colhert, de la mère patrie, et entonrés de trop d'ennemis pour vaiucre; du moius honorèrent-ils leur défaite en Inttant, pendant un siècle, contre des forces écrasantes.

Po'rout au milieu du nouvean monde leur espri multiure et leur goi d'aventure (ce fu, héria) e qui les perdix), ils désliguivent la culture du sol pour la boil, au les leur goires (par les conservations de la boil, sur les lace glacés, coatre l'orre no le bino, contre l'élan qui a la taille du cheval; ci ils r'habitoùrent si heia a cites vice de pristaton et de prêsis, man non sans grandeur ni sans poèsis, que beanconp a'en jouvales (chilestements de la colonie et rester avec les Indiens, que leur gaiest, leur adresse et leur bravoure subjuquissements de la colonie et rester avec les Indiens, que leur gaiest, leur adresse et leur bravoure subjuquissements de la colonie et rester avec les Indiens, que leur gaiest, leur adresse et leur bravoure subjuquissements de la colonie et rester avec les Indiens, que leur gaiest, leur adresse et leur bravoure subjuquissements de la colonie et rester avec les Indiens de leur de gouverneur supilier, etc. de l'entre voleur de leur gouverneur supilier, etc.

La vie de la colonie fin, comme culle de ses habitutas, pleine d'audre et d'aventires. D'abord nos Canadieus, à peine établis de Québec à Montréal, se lancent à travers tout le continent undreiain pour le reconnaître et en prendre possession, en d'pini des obstateles du climat et du sol, en dépini de la haire des Augle-Américains et des embléches des nations indiennes. Au nord, ils vout par terre jusqu'à la biair d'Hudson; à l'ouest jusque vers les montagnes Rochenes, et au seil di d'écorrent l'immanes vallée de Mississini. Un d'eux. Robert de la Salle, enteudant les Indiens parler d'un grand fleuve qui conlo vers le and, se décide à le chercher et à le descendre jusqu'à son embouchure, sans se laisser arrêter par les récits offravants que faisaient les indigènes sur les périls d'une pareille navigation, sur les monstres innombrables que le Père des eaux renfermait dans son sein; sur la cruauté des peuplades sauvages qui en habitaient les bords; sur les miasmes mortels qui s'élevaient de ces terres tonr à tonr inondées par le fleuve et brûlées du soleil, où grouille encore dans un hideux pêle-mêle, au milieu de la décomposition incessanto des végétaux, toute la race des animaux immondes et redoutables. Avec un conrage supérienr à celui qui jette un soldat sur des remosits conflants ou sur des canons eunemis. la Salle, bravant la dent des alligators et le scalpel des Indiens, descendit le Mississipi sur une barque qu'il avait construite lui-même, et le 9 avril 1682, atteignit le point où trente-cinq ans plus tard s'éleva la Nouvelle-Orleans.

La France so trouva alors maîtresse de la plus grande partie de l'Amérique da Novil, depois la hiau d'Hadson jasqu'au golfe du Mexique: depois les Ail-léphany issuràux montagens Beccheness. G'étaisei trois cent millé lioues carriers de pays, quelque chose comme treis fois l'étendané du la France, ance deux jeune de l'était de l'était de l'était de l'était de l'était de l'était d'arrait dans l'Altsnique, le Mississip dans le gulé du Méxique. Volte que, le Mississip dans le gulé du Méxique. Volte caugnifique empire colonial, et ce que le pouvernement métronolities na res faitate ne sui las conserver.

Hein't IV avait bien compris l'importance du Canada, Guide pare segrandes vues de toltrance, il autipermis aux calvinistes de s'y fixer. Na mort arrêta à la hometile France qu'à l'ancienne. Richelien, on vrai successeur, se déparit malheurensemunt de ses plans pour le Canada. Il concéda la Noveille-France à une compagnie de commerce dite des Cest Associés, pegnie, ne voyant que l'Intérêt du moment, attendit que le Canada lui rembourst au plus vite ses avances. Elle ne demanda aux colons que de couri pour elle leslusis, afin de lui livre les riches fourreres qu'elle platest l'Europe. Les calons ne prirent pas arcine un le solt,

Les femmes aussi manquaient: le preioier mariage au canada fut célèbré en 1617. L'Augleterre, plus soucieuse de divelopper la vie de famille dans ses possessions transatlantiques, y envoyait les cargaixons nécessaires. En 1613, dans la Virgnie, on vendait une femme pour 100 on 150 livres de tabac.

Richeliem crut hâter la prospérité du Ganada en y introduisant ce qui l'aurant dérirate à elle ent écsité: le système féodal, france alleux et fiefs, seigneurs et vassaux, avec le cortège ordinaire de privilégres pour les uns, de charges pour les autres, les droits de charges pour les autres, les droits de charges pour les autres, les droits de féodopherment, la baute, la unyeune et la lasses justice, les banalités, le droit de returait Richelien constitus quatorre de ces seigneuries synt de deux dit lêmes carrées; en 1660, il y en avait vingt-neuf; en 175 iles Anglais en trouvèreut fleux cent dux.

Pourquoi nos paysans seraient-ils allés chercher par delà les mers, à travers mille périls, nne terre qui ne lcur était pas meilleure que la vieille terre de France, celle du moins où dormaient leurs pères, où leurs enfants étaient nés, et où ils ne trouvaient pas l'Iroquois toujours rôdant autour de leurs sillans pour scalper des têtes.

Richelico établit en outre le principe funeste que les luquenots se seraient point admis au Canada, afin de ré-erver la conversion des iudigènes aux mission-maires catholiques, et par craimo des protestants auglais qui se finaient à l'est des Alléghanys; car à cette heure même de Richelien interibisait le Canada aux reliaires de la conformation politiques et reliairens, émigrales des mon conformations politiques et reliairens, émigrales de la conformation politiques et reliairens, émigrales de la conformation politiques et le fant Unit d'Amérique (1

Il est intitle de dire que ce pricipe faul fui séverment mainteurs par Louis NV. (goud à l'Armee essaya de colonire la Louisiner, quatre ceus familles protetutes réfugée dant la Cavoline, c'es-c'évil na proputant production de la Cavoline de la Cavoline la propumant, riches d'expérience et de coursepe, solliciteurs permaisen de s'évilair na bord da Mississipi, à la seule condition d'y conserver la liberté de couséence, sons a virons alse dans la Louisine que viuge-hoit familles. Le suinistre Poucharteria a en réponit pas progame pour en faire une république dans l'Amérrique. » La même demande faise an ripeut reçut la même réponse.

Autre dirensmare à la fini honomble et fichence. Les Angle-Amériches externimient les ningénes; la France ne songeait qu'à les couverir. Les fémiles entrant à la fini brième et songeait qu'à les couverir. Les fémiles entrant à la fini brième et humbles au milles de centre de la finite de colonies anglaines. « L'historier protestant des colonies anglaines. « L'historier de la finite de colonies anglaines. « L'historier protestant des colonies anglaines. « L'historier protestant des colonies anglaines. « L'historier de la finite de la

Mais, héroiques et sublimes au milieo des forêts et des sauvages, les jésuites montraient dans les cités leur esprit habituel de domination. A Québec, leur influence était saus rivale. Ils faisaient et défaisaient les gonvernenrs. Sans Colhert et sa main si ferme, le Canada int devenu un autre Paragnay L'interêt religieux, primant à leurs yeux tous les autres, cenx-ci étaient subordounés à celui-là, et la colonie. tenue par eux en lisière, n'avauçait guère dans les vuies de la terre. En 1720, après Colbert, après un siècle et demi d'occupation, elle avait senlement six mille quatre cent vingt-deux familles, mais elle avait quatre cent soixante-deux prêtres missionnaires on religieux, un pour treize familles, levant la dime « de tout ce qui naît par le travail des hommes et de ce que la terre produit d'elle-même; » prêchant beaucoup, mais n'instruisant guère, si l'on en juge par ce fait que la première imprimerie ne fut introduite dans la province qu'en 1764, c'est-à dire cent cinquante-six ans après la fondation de Québec, et sous la dominatiun anglaise Il n'en allait pas ainsi parmi les Auglo-Américains. Une loi du Massachussets déclarait l'éducation du peuple obligatoire et en faisait une charge commone. Dès 1638, ils posédaient une imprimerie, une école publique pour chaque réunion de cinquante feux, et un collège pour les hautes études; le premier ouvrage qu'ils imprimèrent avait pour ture l'Appel de l'homme libre.

Le commerce même était soums à un monopole uneste. Pour suppléer à la modicité des traitements, le ministre accordait anx employés du gonvernement des congés de traite qui faisaieut de ces fonctionnaires

des spéculateurs privilégiés contre bequels il était impossible que le simple marcianol intitté longemos. Mais ces fourtionnaires ne se contentierant pas des protits qui on leur permetatit. Ils formères un ses-ciétocculle qui apécula à la fois sur le commerce et sur le roi, le grand comommateur din pays. Connaissant d'avance comme employés les bassius de l'administration, ils achetiacien en masse et sans concurrence, passque le commerce n'avait point reçu d'avis, les marchandiess nécessires, à 15 on 20 pour 100 a na-dessous.



Mort du general Wolf (1759). (Page 423, col. t.)

du cours; après cet accaparement, qui fisiati monter les prix, lis revendaient an roi pour les troupas, pour les forts, pour les mires, à 23, 30 et quelquefoit les forts, pour les mires, à 23, 30 et quelquefoit à la fais vendeurs pour leur compte et abévenre pour le compte de l'Est. Tout le monde officie fissait le négoes : les militaires dans leurs forts, les moines dans leurs coverts, le gouverneur et l'intendant dans leurs hôtels. Une senie opération rapporta au marquis de Vaudreuil 30000 livres. Le coverneur et és saint-valie.

pice, à Montréal, avait constamment un vaisseau à la mer, et on voit l'intendant se plaindre à diverses reprises que les jésuites font la contrebande.

Dans les derniers temps, l'administration at aux mains d'un frigon, l'intendat Biçot, qui volatt effrontément au milieu de la misère publique et perdait au jeu 200000 livres, taudis que nos colons, nos soldats manquaient de pain. On le savait à Paris; le ministre lui écrivait qu'il était un voleur et le conservait en place. Biçot ne fut puni qu'après le traité qui nuus ôta le Canada. Il n'était ni le seul ni le plus coupable. Nous avons la prenve que Louis XV s'était résigné à la perte du Canada hien longtemps avant que les Auglais en fissent la conquête. En 1734, M. de Beauharnais représentait que Québec était la clef dn pays; que cette ville prise, le pays le serait, comme il arriva en effet vingt-six ans plus tard; qu'eu consequence il le fallait fortifier. « On ne pourra pas le fortifier assez, répondit le roi, ponr le rendre imprenable, il est donc inutile d'y rien faire, » et il n'envoya pas un écu. Un autre gouverneur demandait des soldats; le ministre lui écrit : « Si nous vous donnions un régiment, vous ne pourriez pas le nourrir; d'ailleurs l'Angleterre en ferait passer deux : il y aurait tonjours la même disproportion. » Les Canadiens ainsi abandonnés eurent à combattre au jour de la lutte suprême un contre six : le cœur ne leur faillit pas.

Que l'été arrive, de grosses armées, de graudes flottes les menaceront par terre et par mer; mais ils

n'attenuent pas l'été. L'ouragan souriait au pirate Northman; emporté par la tempête, il chantait : « L'orage nous mène où nous voulons aller. . L'hiver aussi, et un rude hiver. souriait à nos Canadiens; quand la neige couvre la terre, quand la glace arrête les fleuves et que la vie est partont suspendue, les voilà qui partent, un fusil sur l'épaule, la bache de bataille et nn poignard à la crinture, la raquette aux pieds pour conrir sur la surface des neiges, sans beaucoup de bagages, car la disette est toojonrs à Ouébec; et pour faire des balles ils ont fondu le plomb de leurs maisons et les poids de tous les marchands de la ville. Ils font cent lieues, deux' cents

lieues par un froid de 25 degrés, trompent les plus habiles des sauvages qui les épient; car ils savent tontes les ruses, et tombent au milieu des établissements anglais, qui comptaient sur l'éloignement, sur leurs palissades, sur leur nombre pour se croire en sûreté. Ils y sèment l'incendie, la mort, et pendant que les lourdes populations saxonnes s'appelleut et s'assemblent, un sutre village est saccagé, un autre fort est en feu. Leur attaque est si rapide, si imprévue, que l'Anglais arrive tonjours trop tard pour parer les coups ; pendant qu'il porte la main sur une blessure, il en reçoit une autre; quand il est prêt enfin, ayant ramassé ses forces et ses armes, ils ont disparu, laissant derrière eux des ruines sanglantes et la terreur. L'Anglais alors rebâtit ses maisons brûlées, replante ses palissades, exhausse ses murs, construit de nonveaux forts. L'été se passe à ces travaux, et l'attaque en masse contre le repaire de ces bandes bardies est ajournée.

Ils vont ainsi au nord comme au midi. Un jour ils

partent 80 pour la conquête de la baie d'Hudson. Ils marchent pendant trois mois, en plein hiver, sons le pôle, à travers des régions inconnues, et ils emporteut des forts défendus par quatre hastions et 43 pièces en batterie. Une autre fois, c'est de la grande ile de Terre-Neuve qu'ils veulent chasser les Anglais. Il y a la des forts, des canons, des vaisseaux amoncelés. Ils ne sont que 125, mais ils ont d'Yberville avec eux, d'Yberville qui mène une chasse à l'ours ou à l'homme mieux que le chef indien le plus renominé, et qui passe dans la marine de France pour le plus habile manœuvrier de tous nos capitaines. En deux mois, ils enlèvent tous les forts, ils tuent 200 hommes et ils en prennent 700.

Mais deux escadres arrivent : une de France, l'antre d'Angleterre. D'Yberville prend le commandement de la première, et, malgré la saison trop avancée, s'enlonce dans ces mers orageuses sur lesquelles pèse déjà une atmosphère épaisse et sombre que déchire rare-

ment un rayon de soleil. et où s'entendent incessamment le bruit des moutagnes de glace qui se heurtent et se brisent ou les hurlements lugubres de la tempête. De ses trois vaisseaux, l'un est entr'onvert et coolé par les glaces; un autre est emporté au loin par l'oursgan; avec le dernier, le Pélican, de 50 canons, d'Yberville attaque le fort Nelson. Trois voiles apparaisseut à l'horizon; il les prend pour des uavires de France, mais ce sont trois anglais : le Hampshire, de 56 canons; le Dehring, de 36; l'Hudson-Buy, de 32, qui l'enferment entre eux et le fort. Une partie de son équipage està terre, et il n'a pas le temps de le rappeler. Il courtà l'ennemi, se bat seul



contre trois, avec 50 canons contre 124. Au bout de quatre heures, il a coulé te

voilure hachée par la mitraille l'empêche de poursuivre. Mais une tempete furieuse s'élève; son navire, convert comme son équipage de glorieuses blessures, ne peut plus naviguer. D'Yherville le jette à la côte. La terre ferme est encore à deux lieues des récifs; il construit des radeaux pour y porter ses malades; vingt périssent de froid durant l'opération. On était sans vivres, sans junnitions. . Mort pour mort! s'écrie un Canadien; mieux vant celle du soldat sur les créneaux ennemis que celle du sanvage blessé au fond des bois, sous la neige! » Et ils vont se jeter sur le fort Nelson, quand d'autres vaisseaux arrivent, ceux-là avec le drapeau blanc, et font une seconde victoire de ce qui allait être une seconde folie.

Hampshire, pris l'Hudson-Bay, chassé le Dehring, que sa

En 1756, l'Angleterre voulut frapper un coup décisif : 25,000 hommes s'apprétèrent à assaillir le Canada. Le gonvernement de Louis XV se réveilla un moment et emoya an Canada 1400 hommes avec Montealin. Le marrisis de Montealm soriali d'une famille des flooregres, qui avait donné an quatoriziene siècle ce chevalier de Rhdele, Goons, à finneau par son combat contre nn reptile montivent. Montealm servit del l'âge de quatorze ana. A la basille de Phisance, il recut trois blessorres, au combat d'Exiles, terrible affaire où les grenziders sautherent dans les fort par les embrasarres durant le recul des pièces, il en recut deux aotres. En 1706, il deuit tranchal de camp.

Il n'v avait de salut que dans l'aodace. Montcalm se décide pour l'offensive, trompe l'ennemi sur ses proiets, et avec une armée de 3000 hommes enlève en quelques jours, par une attaque impétnense, le fort Chouegen, qui commandait la navigation du lac Ontario et qui ponvait être secouro par une armée anglaise campée dans le voisinage. Il y prend 1800 hommes, 107 canons, 14 mortiers, d'immenses approvisionnements, 7 bâtiments de guerre de 7 à 18 canons et une flottille de 200 navires. Cependant nos généraux de ce temps-là avaient si bien perdu le génie de la guerre que Montcalm, comme honteux d'une opération où l'audace avait remplacé la science, s'excusait naivement auprès du ministre de n'avoir pas agi suivant toutes les règles de l'art, promettant que, si on l'einployait daos les armées d'Europe, il so conduirait par d'autres principes. C'étaient précisément ces principes là que suivaient Sonbise et Clermont. Il est fort heureux que Montcalm ait fini par penser que, si loin de l'Enrope et des curieux, il n'était pas besoin de faire une guerre bien savante.

Pitt entra alors dans le ministère britannique. Décidé à effacer la honte de la dernière campagne, il envoya en Amérique tout ce que les Américains demandèrent, vaisseaux, régiments, et, dans l'année 1757, 25 000 hommes appuyés par une flotte formidable marchèrent contre nous. Montcalm prévint encore l'ennemi. Il avait demandé 5000 bommes; on ne lui en envoya que 1500. N'importe ! Les Anglais avaient, à soixante lieues de notre frontière, 3000 hommes dans le fort Willism-Henry. Au mois de février et de mars, par un froid de plus de 20 degrés, il envoya 1500 Canadiens et sauvages brûler les environs du fort, les magasins, les moulins, 350 bateaux, 4 hrigantins de 10 à 14 canons. Au commencement d'août, il parut lni-même en face de ces ouvrages considerables, et les emporta en mêlant cette fois un pen de science à beanconp d'énergie. La terreur fut si grande dans la Nonvelle-Angleterre, que tons les hommes valides furent mis en réquisition jusqu'an fond du Massachussetts, et que les colons eurent ordre de briser leurs voitures et d'emmener en tonte bâte leur bétail.

Mais faute de vivres, Montcalam ne put pousser si victorio. On h'avil pais que 8 cones de pain por jour et par houme, et 8 onnes de lard on de mortes, avec un pue de viande de heerl. Habitantes teodista éxisient réduir à la ration comme dans une ville assigée, il allait senoncer à la gauver offensave, o les notes de givierd français se curreit d'autre ré-ultat que de porter qu'entre français se curreit d'autre ré-ultat que de porter troupes n'égles artiversies anover d'Augherteme 17.8, et 80000 combattants se prépairem à étunifer sous de masses la pognetie de braves qui pertita fiferement le d'appear de la Prance, quand partont alleurs ce d'arpear à chaissais humilié. A voss combattors, écrivair Montcalm au ministre qui l'abandounait, et nous nous ensevelirons, s'il le faut, sons les ruines de la colonie. » La population canadienne était digne d'un pareil chef. On décida que tous ceux qui pouvaient porter un fusil feraient campagne, et qu'on laisserait les travanx des champs aux femmes, anx moines, aux enfants, aux vieillards. Les femmes des chefs et des officiers donnèrent l'exemple. Une de celles-ci, Mme de Drucourt, alla même au feo. Enfermée avec sou mari dans Louisbourg dont il était gouverneur, et que les Anglais assiégèrent en 1758 avec 20 vaisseaux de ligne, 18 frégates et 14000 hommes de débarquement, elle pa-sait une partie du jour dans les hôpitaux à panser les blessés, et l'antre sur le rempart, au milien des bonlets. mettant elle meme le feu aux pièces pour animer le soldat. Quand il ne resta plus que 12 canons en batterie et un tiers de la garnison sur pied, il fallnt bien se rendre. La ronte de Québec était ouverte, Montcalm la ferma encore nne fois par une victoire.

Le général Aberreumby narchait sur Montréal à la têté de 16000 hommes par les les Saint-Sacremus et Champlain, qui versent leurs eaux dans le grand leurs. Il descendi le preinire de ces leas aux plus de leurs. Il descendi le preinire de ces leas aux plus de leurs. Il descendi le preinire de ces leas aux plus dit un cirvian anglais témino caulier, et le temps superbe; la flotte avançat avec nue régularité parfaite an sou d'une moniène guerrière. Les drapeaux floctaitest étincelants aux rayons du soleil, et on vojait dans tous les yeux l'assanzace d'un trimpale prechain Le ciel, la terre, not ce qui nous environnats présenment elle mangificence et nn si imposant soctable.

Montculm u'avait pu rénnir que 3600 bommes. Il se porta à la tête du lac Champlain, sur les hauteurs de Carillon, et, guide par l'ingénieur Pont-Leroy, il s'y couvrit en toute hate de retranchements formidables. Toute une forêt fut abattue en quelques heures, les troncs posés les uns sur les autres, les grosses branches taillées en pointe pour servir de chevaux de frise. Montcalm laissa les Anglais s'avancer en quatre colonnes jusqu'à vingt pas de ses défenses. Au signal donné les fusils s'abaissent, les terribles carabines qui jamais ne manquaient Jeur conp éclatent. Une pluie de fer entre dans les épaisses colonnes de l'ennemi et les ouvre; elles s'arrêtent, chancelient, tourbillonnent sur elles-mêmes, enfin reculent. Mais les officiers les rallient et les font retourner au combat; ils ne peuvent cependant les amener jusqu'à ce retranchement inextricable où il y a mille brèches d'où sortent les balles et la mitraille, et pas une par où l'assaillant puisse entrer. Six fois les Anglais reviennent à la charge sans plus de succès. Le jour finissait, ils se retirent; mais Abercromby ne peut se résigner à une pareille défaite. Il reforme ses troupes dans un bois ot les lance encore nne fois, pour une attaque désespérée sur nos retranchements. Vain effort ! ses braves soldats, les grenadiers écossais, laissent la moitié de leurs hommes et vingt-cinq de leurs officiers an pied de nos lignes (8 juillet).

La France, qoi alors n'entendait plus guère de Te-Deum, en dut un à cette petite armée qu'elle oubliait au milieu des neiges de l'Amérique. Mais Montealm et ses braves troupes ne pouvaient être partout, sur la ligne immense des opérations. Vainqueurs an centre, à Carillou, uous avious perdn Louisbourg à l'aile ganche, les forts Duquesne et Ontario à l'aile droite. Les Jadiens, ne voyant plus floute au milieu d'eux le drapeau de la France, passèrent aux Anglais, et notre colonie se trouva meuzoce de ces courses de sauvages qui avaient si lougtemps désolé les établissements britanniques.

Ce qui était plus grave, c'est que rien n'empéchait plus la flotte anglaise de s'avancer jusqu'à Québec. Une puissante escadre amena dans les eaux du Saint-Laurent 19 000 hommes, avec le général Wolt, jeune et impétueux capitaine, décidé à brusquer la gloire, dûtil tomber mourant sur ses lauriers (25 juin 1759), Québec était sans défense, il fallut le couvrir. Montcalm s'établit dans un camp retranché; toute la population måle vint s'y entasser; avec elle il laissa les ennemis bombarder la ville, dont tout un quartier fut détruit, couper dans la campagne les arbres à fruit, y brûler 1400 maisons. Ces barbaries n'avancerent pas d'un instant la solution, et restèrent sans effet sur une population qui lui evait envoyé pour combattre iusqu'à des vicillards de quatre-vingts ans, jusqu'à des enfanta de douze ans. Une attaque contre le camp du côté de la rivière Montmorency ne réussit pas mieux. Wolf se retira sur la droite du Saint-Laurent, épuisé de fatigue, malade de corps, malade d'esprit et voyant s'écronler tous ses réves d'ambition et de gloire.

Montcalm, naguère si audacienx, montrait une pradence qui déjouait tous les calculs de sou adversaire. Après avoir fait la guerre comme un Canadien, il la menait comme un vieux tacticien d'Enrope, et cette ville ouverte semblait inahordable. Mais, par cela même qu'elle n'était point fortifiée, un n'avait pas osé v mettre les mayasins de l'armée. Ils étaient à Muntréal. Or, avec sa flotte, Wolf était maître de la navigation du Saint-Laurent, c'est-à-dire de la principale route entre le camp de Montcalm et ses dépôts. La pensée vint tout à conp au général anglais de profiter de cet avantage pour débarquer au-dessus de Québec et conper la route de terre comme il coupait celle du fleuve. Dans la nuit du 12 seotembre, il établit furtemeut ses troupes sur un plateau qui commandait les plaines d'Abraham.

A cette ouverlle meusquine, Mantcalu pone qu'il y a pas un instant à pertre pour régiere l'ennemi dans le flevre. Il preud avec lui ce qu'il a de troupe disposite, dours at Aguils pour a point sur laise et le temps de la t

Nos pesa aborderent bravement l'ennemi; mais Wolfranti dome l'endre de neitre qu'à vingt pas, et avait faitmettre deux balles dans les finits. Cé nomentre cana du désorte dans nos range, Le-Canadies, excellents comme tiraillenre, valaient moise et lijere, ils se replièves pour se battre le term manière, tolèment, derrière les arbres. Wolf déploys alors ses co-lonnes et charges à non tour. Dépl bases a no poince, il les mit la tête de ses greendiers; une balle l'atteignit encore et lui traversa; la poirtire; ou l'emborts au ribe.

derrières de l'armée, tandis que les siens poursuivaient leurs succès. « Ils fuient! » s'ècrie un de eux qui accompagnaient le général mourant. Cette parole le ranime. « Qui? demanda-t-il. — Les Français, lui répondon. — Quoi, d'già alors je meurs content. » Et il expira.

Monteslin tombait an meme moment. Malgre deux blessures reçues des le commencement de l'action, il dirigeait la retraite et tâclasit d'y mettre quelque ordre. lorsqu'un conp de feu dans les reins le jeta à bas de son cheval mortellement atteint. « Au moins, dit-il, e ue verrai pas les Anglais dans Ouébec, » Il mourut le lendemain. Ses soldats l'enterrèrent dans un tron de bombe. Truis jours après Québec capitula. Le chevalier de Levis défendit une année encore le Canada, vengea Monteelm à la seconde bataille d'Abrabam, qu'il gagna, et enferma les Anglais dans leur conquête. Qu'une flotte vint de France, et le Canada était sanvé. Une flutte arriva en effet dans le Saint-Laurent, mais elle était anglaise. Levis n'avait que 3000 soldats, à peine assez de poudre pour une bataille et des vivres pour quinze jonrs, lorsqu'il fut enveloppé dans Montreal par une armée de 17 000 hommes soutenus d'une artillerie formidable. Il fallut capituler. La Nouvelle-France devenait anglaise. Dans l'Inde on avait pu compter quelques grands bommes; au Canada, tout le penple avait été grand. Mais la métropole l'avait abandonné. Sept cent mille de nos compatriotes y gardent notre langue et le souvenir de ceux qu'ils appellent encore le grand pruple.

### § 9. CHOISEUL; LE PACTA DE FAMILLE: TRAITÉS NE PARIS IT D BUDERTSBOURG; LA CONSE; LA LORRAINE.

Un habite ministre prit alors la principale influence dans les affaires de la France, le duc de Choiseul. Mme de l'ompadour l'avait rappelé de l'ambassade de Vienne pour lui donner, en 1758, le portefeuille des affaires étrangères, qu'il échangea, en 1761, contre celui de la guerre. Denx ans plus tard, il eut encore la marine et fit donner les affaires étrangères à son cousin, le duc de Praslin. Choiseul conserva l'alliance autrichienue, mais il en noua une autre. Il voulut réunir comme en un faisceau toutes les branches de la maison de Bourbou, établies en France, en Espagne, dans les Deux-Siciles , à Parme et à Plaisance. C'était réaliser le vœu de Louis XIV; c'était aussi dunuer à la France l'utde appui de la marine espagnole. Ce traité, fameux sous le nom de parte de famille, fut signé le 15 août 1761; les puissances contractantes se garantissaient mutnellement leurs États, L'Angleterre déclara aussitôt la guerre à l'Espagne et entraine le Portngal dans son parti. La marine de France était tombée si bas, celle d'Espagne était si languissante, qu'il n'y avait pour le moment rien à attendre de leur union. L'Espagne, entrée trop tard dans la lice, n'y essuya que des pertes : elle se vit enlever Manille, les Philippines, la Havane, 12 vaisseaux de ligne et 100 millions de prises. Une invasion en Portugal fut sans résultat.

Cependant en 1762, victorieuses ou vaincees, les puissances ouropéenes étaient lasses d'une guerre qui ser minait toutes, et qui avait fait périr un millons d'hommes. Le Parane y avait pour soncompte dépardis 130 millions. L'Angleterre avait atteint son but, la destruction de notre marine marchande et millions. Mais ses conquêtes mêmes épuissient ses trésors, san dette nublième revoissait, les revetuments déversus.

difficiles; car, pour conserver cet empire de l'Océan dont elle s'était emparée, il fallait des armements toujours plus nombreux. La Prusse, sans commerce, sans industrie, dévastée, dépeuplée, ne se tenait debout que par l'énergie de son roi. L'Autriche qui avait vouln lui

arracher la Silésie désespérait d'y réussir. La France et l'Angleterre signèrent, le 13 novembre 1762, des preliminaires qui aboutirent, le 10 février 1763, an traité de Paris. A l'Angleterre était acquia le Canada avec les 60 000 Français qui l'bsbitaient, l'Acadie, l'ile du Cap-Breton, la Grensde et les Grenadilles, Saint-Vincent, la Dominique, Tabago, le Sénégal, et dans la Mediterranée, Minorque. La France conservait le droit de péche sur les côtes de Terre-Neuve et dans le golfe du Saint-Laureut, avec les ilots de Saint-Pierre et Miquelon, mais sans

qu'elle put les fortifier; elle recouvrait la Guadeloupe, Marie-Galande, la Désirade, la Martinique, et obtenuit Sainte-Lucie; l'île de Gorée lui était rendue au Sénégal, celle de Belle-Isle snr la côte de Bretagne, Mais elle démolissait eucore les for-

afications de Dunkerque dn côté de la mer, et acceptait l'insulte de la présence permaneute d'un commissaire anglais dans cette ville pour empêcher qu'ou ne remuat une pierre sur les quais où s'était embarque Jean-Bart. Aux Indes orientales, Pondi-

chéry, Mahé et trois petits comptoirs au Bengale lui restaient, à condition qu'elle n'y enverrait point de troupes. Comme l'Espagne, tout en recouvrant Cuba et Manille, perdait, au profit de l'Angleterre, la Floride et la baie de Pensacola, la France l'en dédommagea par la cession

de la Louisiane. « La guerre avait commencé pour deux ou trois chétives babitations; les Anglais y gagnèrent 2000 lieues de terrain; et l'humanité y perdit un million d'hommes. » Le traité d'Hubertsbourg eutre Marie-Thérèse et Frédéric II confirma à celui-ci la posses-



nos soldats, et, malgré quelques exceptions henrenses, l'affaiblissement des qualités militaires de notre pays. Sur mer, c'était plus qu'une décadence, c'était une ruine complète.

Il y est pour célébrer la paix qui terminait cette guerre si peu honorable trois jours de réjouissances,

pendant lesquels on inaugura la place Louis XV et la statne dn roi. Cette place, aujourd'hui une des plus belles du monde, présentait quatre fossés qui forent entourés de balustrades : ils

ont été comblés



Le pacte de famille.

eu 1852. Huit pavillons s'élevèrent aux angles de la place, pour servir de piédestaux à des gronpes de statues; les deux bâtiments du garde-meuble, dont l'un sert aujourd'hui d'bôtel au ministre de la marine, garnirent la façade septentrionale de la place; enfin une statue équestre, œuvre de Bouchardon, portée snr nn piédestal que Pigale avait orné aux quatre angles de figures allégoriques, fut déconverte le 20 juin 1763. Les figures de Pigale representant la Force, la Prindence, la Justice et l'Amour de la paix, attirèrent à Louis XV une sanglante épigramme. Un matin ou trouva ces denx vers affichés sur la base de la statue :

O la belle statue! ó le beau piédestal! Les Vertus aont à pied et le Vice à cheval.

assez pour voir l'échafaud du faihle, mais vertueux

Louis XVI, dressé surl'emplacement de la statue du coupable Lonis XV Choiseul, mi-

nistre patriote, sinon grand ministre, avait à cœur de relever la France de l'abaissement où elle était tomhée. Il essava de réorganiser l'armée de terre en diminuant les dilapidations dont elle était victime et en constituant fortement les cadres, pour qu'il lui fût aisé de passer rapidement du pied de paix an pied de guerre. Les capitaines chargés de la solde et de l'entretien de leurs soldata gagnaient sur les fournitures, et, an moven de passevolants on soldats postiches, présentaient aux inspecteurs des compagnies qui n'étaient au complet que le our de la revue. Choiseul donna des appointements aux capitaines et

établit dans chaque régiment un quartier-maitre chargé de la comptabilité. Il reprit, pour la création d'une flotte, l'œnvre de Machault, ancieu contrôlenr général des finances en 1745, dont Saint-Simon disait : « C'était un homme intègre et capable, exact et dur, magistrat dennis les pieds insqu'à la tête. . Celui-ci avait rendu en 1747 nn édit qui interdisait an clergé de recevoir ou d'acquérir de nouvelles propriétés sans une autorisation du roi enregistrée au parlement, et fait constater, en 1749, la valeur de ses hiens. Il avait autorisé la libre circula-158

tion des grains dans l'intérieur, la sortie par deux ports de la Méditerranée, et préparé d'heureuses réformes financières, entre antres la création d'une caisse d'amortissement, chargée de diminuer la dette au moven de ressources spéciales, idée qui, ainsi que taut d'autres, avortant en France, passa le détroit, nous revint plus tard comme conception anglaise, et fut alors recue avec enthousiasme. Les clameurs des privilégiés l'avaient fait relégner, en 1754, au ministère de la

et d'activité, jusqu'en 1757 où Mme de Pompadour le renvoya. Choiseul ent le bon esprit de reprendre les plans et les idées de cet homme. La vie revint un moment dans nos ports; et l'Angleterre vit avec donleur renaitre cette marine qu'elle croyait avoir à jamais détruite. Lorsque Choiseul quitta le ministère, nous avions 64 vaisseaux et 50 frégates on corvettes, qui bientôt, dans la guerre d'Amérique, disputeront aux escadres auglaises l'empire de l'Océan. Des actes, des

paroles énergiques montraient, en même temps. que la France se redressait sous les revers. Un Anglais, surpris au moment où il levait le plan des fortifications de Brest, fut mis à mort, sansque son ambassadeur osat réclamer. La Corse , soulevée con-

tre les Génois, ses anciens maîtres, fut occupée, conquise, rénnie au territoire frauçais, et l'Angleterre se contenta de faire un héros de Paoli, qui avait combattu nos troupes. C'est en 1768 que l'île fut acquise à la France; c'est en 1769 que Napoléon y naquit, juste à temps pour y naître Français. Trois ans plus tôt, la mort de Stanislas avait amené la réunion de la Lorraine à la France. Ce prince s'était fait béuir par une administration paternelle, et son souvenir vit encore à Nancy, qui est fière à hon droit des monuments dont il la décora. C'étaient là des acqui-



sitious saus gloire, mais utiles, et dont l'Angelserre frémissait. Choiseiu de presait acus auco de calmer ser inquiferdes. Des Anglaire étant veuss v'établire na Amdleis de la comparation del comparation de la comparation de la comparation del comparation de

L'Autriche, qui avait es tout le profit de la commune alliance, crut un monent que la France était sombée assez has pour lui laisser carte blanche en Italie, et le le approche de Génes. Choisteul, tout premoteur qu'il fit de l'allance autrichieune, parla de manière à laire aussidie receller estie puissance : al Tundrait mions, cérvaii-il au prince de Kaunifi, que la France considération. "once que d'essayer un manque de considération."

A l'autre bout de l'Europe, Choisend essayait de fortière le geuvernement surédio coutre les intrigues de la Russie et tendait une main amie à la Pologne, qui, sons le poids des visce de sa constitution penchait de jour en jour vers l'abine. S'il ett r'éussi, une barrière restait débott coutre ce colosse du Nord qui, depuis Pierre le Grand, ne cessait de grandir, la tête an pide, les pieds ser le Dannebe, ne main sur la Ballique et l'autre s'étendant d'éjà sur la Pologne. Cotte politique extérieure n'éponum qu'un revers, une tendaits mail.

### § 10. SUPPRESSION DE L'ORDRE DES JÉSULTES; DISGRACE DE CHOISEUL; DESTRUCTION DES PARLEMENTS.

heureuse pour coloniser la Guyane.

Un acte important de l'administration de Choiseul, bien qu'il ne relève pas directement de lui, fut la suppression des jésuites. Cette société puissante s'était répandne partont. Après avoir énergiquement lutté au seizième siècle contre le protestantisme, et dirigé, dominé la société catholique du dix-septième siècle, elle avait laissé croitre dans son sein les abus qu'une trop longue fortune développe. Pascal avait déjà attaqué sous Louis XIV, dans ses Provinciales, la morale relàchée de ses casuistes. Les jansénistes avaient continué cette guerre. Le parlement se défiait de cette milice dévouée du saint-siège, dont la France n'était plus la patrie; et les philosophes applaudissaient à tous les coups qui leur étaient portés. Bien des haines étaient amassées contre eux dans l'Europe entière. En 1717. ils avaient été chassés de la Russie, et ils venaient d'être bannis du Portugal (1759). On s'étouna de la facilité avec laquelle cet ordre redoutable avait reçu son arrêt. Mme de Pompadour, qui n'avait pn se les concilier, résolut d'imiter le marquis de Pombal,

La société mélait le commerce à la religion et ne didaignait point parfois les profits de la contrebade didaignait point parfois les profits de la contrebade ou a va la prise singulière faite un jour par les donniers espaçon)s : ces plaques de chorolat qui recouvaite des plaques de métal précieux. An Canada, ils faisaient aussi un commerce très-actif de contrebande pour per pelleteries, malgré le gouverneur de la Doroniere et les instantes réclamations de gouverneur de la Competent des Indes contre cette violation des lois et cette atteinte an privilége de ses commettants. Dans l'Amérique du Sud, surtout dans leurs célèbres missions du Paraguay, ils opéraient sur une très-grande échelle. Une hulle pontificale de 1741 condamna ce négoce. Ils n'en tinrent compte et le Père la Valette, préfet des missions anx Antilles, fonda en 1747, à la Martinique, une maison qui absorba bientôt tontes les affaires de l'île et s'associa un juif de la Dominique. Les opérations furent d'abord fructueuses ; mais, durant la guorre de Sept ans, un navire, ayant à bord pour plus d'un million de marchandises et que le Père la Valette adressait en règlement à la maison Lioncy de Marseille, fut capturé par les Anglais. Le Père refusa d'en tenir compte à ses cosignataires, qui de leur côté assignèrent en remboursement et leur expéditeur et le procureur général de l'ordre. La société si renommée pour son habileté, fut bien maladroite cette fois. Au lieu d'étouffer l'affaire par un sacrifice prudent, elle appela au parlement de Paris du jugement des consuls de Marseille, qui la condamnait à payer comme solidaire du Père la Valette. L'arrêt des premiers juges fut confirme le 17 avril 1761. Mais l'affaire alla bien plus loin. Le procès sur la bangneronte conduisit à examiner les constitutions de l'ordre; on en fit ressortir les dispositions dangereuses pour l'Etat. Partout on voulut voir, toucher ces constitutions mysterieuses. Pascal devint le saint du moment; les réquisitoires des avocats généraux au parlement furent lus avec avidité par les gens de tonte condition. Le roi cependant tenait pour les Jésuites. Il croyait que le dévouement des rois à la religion et an clergé rachetait suffisamment leurs faiblesses. « Le roi, dit Choiseul dans ses manuscrits, était instruit de sa religion comme une tourière de Sainte-Marie. On ne pouvait l'en entendre parler sans dégoût; et, ce qui est incroyable, ce que je ne crois que parce qu'il me l'a dit, c'est qu'il ne s'est déterminé à s'allier avec la maison d'Autriche que dans l'intention bien mal digérée d'anéantir le protestantisme après avoir écrasé ie roi de Prasse. » Mais on lui démontra que la religion avait existé quinze siècles sans les jésuites; on lui rappela le danger de leurs maximes; il ne céda d'abord qu'à demi et demanda à ce que le général de l'ordre qui résidait à Rome abdiquât, pour la France, son pouvoir entre les mains d'un vicaire résidant dans le royaume, et par conséquent obligé de compter avec le gouvernement. Les jésuites refissèrent; alors un édit royal de novembre 1764 les chassa,

L'Espagne suivit trois ans après cet exemple; on en embarqua 5000. Le pape ne voulut pas les recevoir à Rome, et l'ordre fut donné de repousser le débarquement à coups de canon. « S'ils sont bons, disait le pape, qu'ils restent en Espagne; s'ils sont mauvais, je n'en veux pas. » Toutefois, Clément XIII agissait à regret : c'était sa milice qu'il abandonnait, et lorsque Parme, en 1768, imita l'exemple des autres puissances, le pape protesta par une bulle qui confirmait les jésuites dans leurs priviléges. Pendant quelques moments on tenta d'obtenir au moins de la cour de Rome la réforme de la Société. Le pape répondit que l'organisation de cet ordre avait été trop clairement appronyée par le concile de Trente pour qu'il pût la réformer. Le général de l'ordre fut encore plus explicite : sint ut sunt aut non sint, répondit-il. Tel était le fond

de sa pensée. Il fut fait ainsi qu'il désirait. Le pape Clément XIII, en effet (1769) mourut bieutôt, et les trois cours de France, d'Espagne et de Naples se rendirent maîtresses de l'éloction. Ou vit encore une fois les conséquences du double pouvoir de la papauté. et combieu sou domaine temporel la mettait sous la dépendance des outres États. « Affichant la plus étroite union avec les ministres d'Espagne et de Naples, l'ambassadeur français déclara qu'il ue prétendait pas créer le pape futnr, mais que ni lui ni ses collègues no permettraient jamais qu'un nouveau pontife fut nommé sans l'assentiment des trois cours, » Bernis désigna Ganganelli; et Ganganelli fnt élu après un scrutiu de pare formalité. Il prit le nom de Clément XIV. Ganganelli avait été le plus doux des cardinaux. Un de ses institutenrs avait dit de Iui dans sa jennesse : « il u'est pas étonnent qu'il aime la musique, car tout en lui est harmonie. » Il commença son regne en ne faisant point lire la fameuse bulle in cona domini, que les souverains temporels avaient toujours rejetée. Il établit une commission pour décider du sort des jésuites. Les archives de la propagande furent fouillées, le pour et le contre furent pesés avec soin. Après information faito, le pape prononça sa sentence le 21 juillet 1773 : « Inspiré, dit-il par l'esprit saint, comme nous en avons la conviction, poussé par le devoir de ramener la concorde dans le sein de l'Église, convaince que la société de Jésus ne peut plus rendre les services pour lesquels elle a été fondée, et déterminé par d'autres motifs de la pradence et de la sagesse gouvernementale que nous tenons renfermée dans notre àme, nous abolissous et nous détruisons la Société de Jésus, ses fonctious, ses maisons, ses instituts. . On comptait alors euviron 20 000 jésuites, dont 4000 en France.

Les jésuites ne pardonnèrent pas à Choisenl leur expulsion. Ils avaieut laissé derrière eux un parti nombreux qui travailla sans relâche contre lui. Le dauphin, leur élève, lui était fort hostile. Le duc d'Aiguillon, qu'il avait fait révoquer de son gouvernement de Bretagne, le chaucelier Maupeou, l'abbé Terray, contrôl :ur des finances, formèrent contre lui un trinmvirat qui eût été impuissant sans le bonteux auxiliaire qu'ils se donnèreut. A Mme de Pompadour, morte en 1765, avait succédé le comtesse du Barry, dont la senle présence était une souillure ponr Versailles. Le pourvoyeur du Parc-aux-Gerfs, le valet de chambre Lebel, avait été la chercher dans un tripot. Toute la conr frémit d'abord d'indignetion et les fières duchesses ne voulnrent point approcher de la nouvelle favorite. Cependant elles ne tardèrent pas à fléchir, mais le duc de Choiseul refusa de plier devant sou crédit cyuique; elle jura sa ruine et obséda le roi pour l'obtenir. Le triumvirat la poussait et lui fournissait les raisons sérieuses, quand elle avait épuisé les saillies incouvenantes : Choiseul, disait-elle au roi, était le chef des philosophes, et le vicieux mouarque détestait leur liherté de peusée; il était l'ami des parlemeuts, et Louis s'irritait de leur intervention dans les affaires publiques ; il ue révait que guerre, et le roi ue voulait que paix. Cette cabale enfin triompha : en 1770, Choiseul fut exilé dans sa terre de Chanteloup, près d'Amboise, où le suivit tout uu cortége do partisans et d'amis qui ue craignirent pas, cette fois, de déserter la cour, tant les temps étaient changés! Louis XV fit nn

jour de ce ministre un éloge qui étais as propre condamation. Quand il apprit que le Russie, l'Antriche et la Prasse venaient de se partager la Pologne: « Ah I de de concernir de la Prasse venaient de se partager la Pologne: « Ah I déé encore ici. » Il ne remonta jamais an ministère; mais son influence auprès de Marie-Antoinette la Prance no pusmit de servir encore indirectament la Prance no pussant Louis XVI à prande partir jour les Américaiss.

sant Louis XVI à prendre parti pour les Américains. Pendant tout ce siècle les parlements avaient montré, contre la cour, contre les prétentions ultramoutaines, et les impôts croissant, un esprit d'opposition qui n'avait pas toujours été très-digne ni très-réfléchi, surtout dans les questions religieuses, ainsi qu'il arriva au sujet de la bulle Unigenitus. Le gouvernement avait accepté cette bulle comme loi de l'État, mais les jansénistes la repoussaient; ils furent soutenus par les parlementaires, animes de tout temps d'un esprit très-gallican, c'est-à-dire pen favoreble à l'Église de Rome, dans les choses de discipline. L'archevèque de Paris, Christophe de Beanmont, défendit aux prêtres de sou diocèse d'administrer la communion à quiconque ne serait pas mnni d'un billet de confession attestant qu'il anrait reconnu la bulle ; et les sacrements furent refusés, en raison de ce mandement, à un conseiller du Châtelet, pnis à des religienses de Sainte-Agathe. Le parlement s'émut; il fit brûler par la main du bourreen les mandements des évêques, qui excommuniaient les opposants à la bulle; il ordonna la saisie du temporel de l'archevêque de Paris, et il envoya des recors de la justice forcer les prêtres, au nom de la loi, à administrer la communion anx malades (1752). Les philosophes écontaient et applaudissaient ces disputes étranges, ces violences qui déconsidéraient à la fois la magistrature, l'épiscopat, et atteignaient la religion même. .

Les magistrats exilés nne première fois (1753) montrèreut à leur retour la même audace. En vain le roi imposauu silence absolu sur les questions religieuses; le parlement supprima un bref apostolique du pape Benoît XIV qui, tout en adoucissant et la bulle et les rigueurs du clergé français, les autorisait pourtant ; puis il essava de former, avec les autres parlements dn royaume, un grand corps assez fort, par son union, ponr jouer, en face du pouvoir royal, le rôle d'états généraux permanents. Le roi ordonna aux magistrats de se renfermer dans leurs fonctions ordinaires; cent quatre-vingts donnèrent leur démission. L'effervescence fut extreme dens Paris. Un miserable, François Damiens, s'exalta an point d'erriver à la pensée du régicide (5 janvier 1757). Il se servit, il est vrai, d'nn canif et ne blessa le roi que légèrement : c'était plutôt uu fon qu'nn assassin. On ne le condamna pes moins à un supplice atroce. Après les tortures, après les brûlures et le plomb fondu, ou l'éteudit sur une table solide et ou y fixa sou corps avec des plaques de fer, puis à chacun de ses membres ou attacha un cheval. Quatre chevaux ne suffirent pas pour les arracher; il fallnt en ajouter deux et couper les jointures. Le supplice dura cinq quarts d'beure.

Le procès des jéanites, en 1769, raviva la querelle entre le parlement et la cour; une autre occasiou, en 1770, fit éclater la lutte. Le parlement de Bretagne avait en de longues querelles evec le duc d'Aiguillon, gouverneur de cette province. Le procureur géudrel, la Chalotais, avait accusé hautement le duc qui s'était débarrassé de l'accusteur en le jetant en prison. Maisd'Aiguillon fut destitué; le parlement de Rennes lui intenta aussitôt un procès, et, comme il était pair de France, le procès fut évoqué au parlement de Paris, qui allait condamner le duc, quand le roi, dans un lit de justice, arrêta la procédure. Alors les magistrats déclarèrent que « dans leur douleur profonde, ils n'avaient pas l'esprit assez libre pour décider des hiens, de la vie et de l'honneur des snjets du roi, » et l'administration de la justice fut suspendue. « Ils venlent mettre la couronne au greffe. » disaient Manpeou et le roi. « La France! disait Mme du Barry, an roi qu'elle appelait d'un nom de valet de comédie. La France! si tu n'y prends carde. ton parlement te fera couper la tête. » C'est à ce moment que Choisenl fut renvoyé, et sa place donnée à d'Aignillon. Cet exil était l'annonce de mesures sévères contre le parlement. Dans la nuit du 19 an 20 janvier 1771, 169 magistrats sont réveillés par l'arrivée de deux mousquetaires qui leur enjoignent de signer un oui ou un non à l'ordre de reprendre leurs fonctions, 38 seulement signent oui et se rétractent le lendemain. La nuit suivante, un huissier leur signifie la confiscation de leur charge, et des mousquetaires leur apportent des lettres de cachet qui les relèguent en divers lieux. A la fin de l'année, il y avait plus de 700 magistrats en exil. Cependant l'administration de la justice ne ponyajtétre suspendue. Maupeou composa na parlement nouveau auquel on attacks son nom et que les railleries accublèrent de tontes parts. L'aventure d'un de ses membres. le fameux Goezman, que Beaumarchais, dans ses Mémoires étincelants de verve et dévorés de la foule, convainquit de s'être vendu, lui fut un coup terrible. « Sire, dit au roi le comte de Noailles, nous pouvous espérer que votre parlement réussira : il commence à prendre, »

Ce qui était plus grave, c'est que l'opinion publique s'était enfin sérieusement émuo, que l'opposition parlait même autour du trône, que tous les princes du saog, un seul excepté, que treize pairs protestaient · contre le renversement des lois de l'État, » qu'enfin le nom redoutable des états généraux était prononcé par les parlements de Toulouse, de Besaucon, de Rouen, et à Paris même, où la cour des aides, par la houche du vertueux Lamoignou de Malesherbes, avait fait enteudre les paroles suivantes : « Pour la première fois, sire, depnis l'origine de la monarchie, nous venous de voir la confiscation des biens et celle des offices prononcées sur une simple allégation et par un arrêt de votre consoil.... Le peuple avait autrefois la consolation de présenter ses doléances aux rois vos prédécesseurs; mais, depnis un siècle et demi, les états n'ont point été convoqués. Jusqu'à ce jour au moins la réclamation des cours suppléait à celle des états, quoique imparfaitement, mais aujourd'hui l'unique ressource qu'on avait laissée an penple lui est anssi enlevée.... La noblesse, qui approche de plus près Votre Majesté, est forcée de garder le silence, enfin l'accès du trône semble se fermer aux princes même du sang, Interrogez donc, sire, la nation elle-même, puisqu'il n'y a plus qu'elle qui puisse être écontée de Votre Majesté. » Une autre fois, dans un Mémoire au roi, Malesherbes encore annonçait les plus grands et les plus prochains malheurs, si de considérables réformes n'étaient point faites. Bientôt, en effet, il fandra que la nation vienne elle-même, mais ponr tout reconstruire, car tout s'ébranle et chancelle. Richelieu et Louis XIV avaient déruit l'importance politique de la noblesse. Louis XV détruisant le grand copps de la magistrature, qu'allait-il donc reste pour étayer le visie (diffice et cours) et monarque? Depuis six mois, écrivait la comtesse d'Égamost au roi de Suéde, M. le chancelier a fait apprendre l'histoire de France à hien des gens qui sersient morts sans l'avoir suc.

### \$ 12. PREMIER PARTAGE DE LA POLOGNE; PACTE DE FANINE; BANQUEROUTE.

Et chaque jour la honte de ce monavque augmente. Pendantequ'il dévinit an déann le prestige de la ryouisil déconsière la France an dehors et l'ambre an point de rester spectatrice de la plan grande iniquité des temps modernes : le paritage de la Pologne. Les conséqueces de ce fait pèsent encore sur la politique conpéenne, il fant donc nous y arrêter pour le faire comprendre.

Plaine immeose, sans frontières naturelles, la Pologne était un Etat géographiquement mal fait: de plus, et surtont, c'était un État mal organisé qui marchait à rebours de l'Europe et de la civilisation. Une lotte hérosque, trois on quatre fois séculaire, contre les Mongols, les Russes et les Ottomans, y avait formé une noblesse très-brillante, très-batailleuse, mais pas de bourgeoisie, point de peuple. Le paysan était serf. Cent mille nobles s'estimaient tons égaux et prétendaient anx mêmes droits. Dans la diète générale, l'onposition d'un seul député arrêtait tout (liberum reto), et si la diète unanime avait voté une mesure que quelques nobles n'approuvaient pas, ils se confédéraient pour la combattre : et ces insurrections à main armée étaient légales. Un Polonais n'obéissait qu'à la loi qu'il avait approuvée. En théorie, c'était beau; en pratique, détestable : il en résultait l'anarchie en permanence. Ils avaient pris pour la royanté, depuis 1572, le système électif, sorte de gouvernement qui serait le meilleur, s'il n'était le plus difficile et qui ne pent être bon que pour une nation très-avancée et bieu assise, que son éducation politique et sociale a rendne. capable de le pratiquer. En Pologne, ce régime n'engendrait que faiblesse et confusion et ouvreit la porte à tontes les intrigues de l'étranger. En outre, cette royauté élective, ils l'avaient réduite à rien, ne lui laissant ni la loi à faire, ni l'armée à commander, ni la justice à rendre, alors que l'Europe entière accordait à ses rois le ponvoir absolu, c'est-à-dire concentrait dans une seule main tontes les forces nationales, Gustave-Adolphe, Turenne, Frédéric II renouvelaient l'art de la guerre : ils restaient une chevalerie magnifique, sans forteresse, ni artillerie, ni ginie, Les baines religieuses s'apaisaient; ils reprenaient eo plein dixbuitième siècle contre les dissidents luthériens ou grecs, les lois des plus mauvais jonrs de l'intolérance, et des contemporains de Voltaire montraient toutes les fureurs de la Ligue. Il en coûte d'avoir des paroles sévères contre cette grande infortune. Il faut pourtant bien qu'on sache, pour la lecon des peuples, que si la Pologue a peri, c'est qu'elle n'a pas voulu se sauver en guérissant elle-même ses maux. Mais ses ennemis ont mis à la tuer tant de duplicité et de violence, et, pour leur résister, elle a, dans ses derniers jours et depnis, montré un si héroique courage qu'elle a justement gagné un renom immortel et que, si les plus cruelles

et les plus longues épreuves peuvent servir à retremper un peuple, elle revivra.

La Pologne, colosse vermoulu et sans base pnisqu'elle n'avait pas de pemple; sans tête, puisque à vrai dire, elle n'avait pas de roi, ne ponyait être sauvée que per une réforme énergique; mais cette réforme, ni la Russie, ni la Prusse ne voulurent la laisser s'accomplir. Frédéric II, qui n'avait de scrupule d'aucnne sorte, roulait depuis lengtemps dans sa tête le plan d'un démembrement de la Pologne qui lui donnerait le territoire placé entre ses provinces de Prusse et de Poméranie. De honne heure il sonda la czarine sur ce projet, mais Catherine feignit de ne pss comprendre, se réservant déjà la Pologne pour elle seule. Ils s'entendirent pourtant sur nn point : la conservation de l'anarchie dans ce malheurenx État, et, avant l'élection de Peniatewski, ils conclurent un traité d'alliance où le maintien de la constitution polonaise était stipulé, Il ne fut pas dificile de pouser les Polennis à dedargeneuses résolutions: l'efaitre de dissidente religirus servit de présente. Catherine déclara qu'elle les prenait sons as protection et obliges la Diblé + eriteire les lois édit-ées centre eux. Les évêques protessent; l'ambassaden russe à Varouvie en fuit arrêvel east, qu'il envoie en Sibérie. Rome s'indigne; Perney applandit; Frédérie II steted. Il arlatedit pas lengenps, Les catheliques ferment la confédération de Bar (l' mars 1768) de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de croix groupe; les payans géorgent leurs seigneurs; la le belogne nage dans le sang, Les Prussiens entreur dans ses previnces de l'entre, les Autrichiens dans le comit de Zips, les Rosses sont pratori

L'Angleterre, inquiète déjà des dispositions de ses colonies d'Amérique, se tenait à l'écart des affaires continentales. En France, Cheiseul cherchait et ne



Réunion de la Corse à la France (1768).

tronvait pas un meyen de sanver la Polegne. Il s'appayait sur la Turque pour résister à la Rassie, et s'enforçait de prévenir la coshition des trois puissances, mais des intrigues de cour le firent tomber du pouvoir (24 décembre 1770), et son successent, le duc d'Aiguillon, était résoln d'avance à ahandonner la Pologne.

Cependan on agissait à Constantinople, et le sultar, posses par M. de Vergennes, ambassadeur de France, déchar la guerre à la Resise, à la suite d'une violation de mont personne de la Constantino de la corine central partoni l'avantiga : à Checcime d'al carcine central partoni l'avantiga : à Checcime d'al Aofo ni 1969; près d'Isnail, à Bender en 1970; la Molaivia, la Valchein farmot correpés, et une fiette d'al Aofo ni 1969; près d'Isnail, à Bender en 1970; la Molaivia, la Valchein farmot correpés, et une fiette de la Constantino de la Constantin

Il fallait, disait-on, chasser les barbares de l'Enrope, et on voyait avec joie les Russes se charger de l'exécution. Un seul homme, Montesquieu, jugeait l'empire des Ottomans nécessaire à l'équilibre européen. Mais l'Antriche, inquiète des progrès de Catherine II sur le bas Danulle, signa un traité secret avec la Porte.

Frédéric aussi s'estrayait. Il ramena, malgré elle, Catherine II aux affaires de Pologne, en laissant entrevoir l'union menaçante de la Prusse et de l'Autriche. Son frère Henri alla à Moscon décider l'impératrice.

Son ures items alla a moscon occure i imperatrica. La spoliation ne s'accompil pas sans lutta. Mais les défonseurs de la Polegne, Paulawski, le Français Drameuriez, que le dinc de Choisent J avait enveyé, Oginaki, grand général de Lithuanie, ne purent, par leur courage, suppléer au nembre. Les Turas mémes les abandonnèrent en signant un armistice avec la Russie (1712). Une poiguie d'officier set de soldats

français, sons le brave Choisy, résista héroiquement dans Gracovie et y soutint un long siège. Le roi Stanislas-Auguste, comme s'il ne se fût agi ni de lui ni de son pays, laissait faire et restait à Varsovie an milien des Russes. Pour en finir, les trois cours déclarèrent que ceux qui prendraient les armes en Pologne seraient traités comme brigands et incendiaires; et, le 5 août, fut conclu entre elles, à Pétersbourg, le traité de partage que, le 26 septembre, leurs ambassadenrs notifierent au roi et à la république de Pologne. « L'impératrice-reine Marie-Thérèse, l'impératrice de toutes les Russies Catherine II et le roi de Prusse Frédéric II, vonlant, disaient-ils, arrêter l'effusion du sang en Pologne et y rétablir la tranquillité, ont résolu de faire valoir lenrs droits sur plusieurs provinces polonaises. « En conséquence, les trois puissances demandaient la convocation de la Diète, afin de régler avec elle les nouvelles limites de la république, La Diète se réunit à Varsovie, le 19 avril 1773, et y accepta le traité : la Russie obtint la Livonie polonaise, le palatinat de Mycislaw, los extremites de celui de Minsk et une partie de ceux de Witepsk et de Polotsk; l'Autriche se réserva la Gallicie et la Lodomérie : la Prusse acquit la Pologne prussienne, sauf Dantzig et Thorn, avec la Grande Pologne, jusqu'à la Netz, ce qui réunissait la province de Prusse à ses États allemands, et mettait dans sa dépendance la plus grande partie du commerce de la Pologne. Ces provinces avaient été occupées même avant la fin de l'année 1772. Les trois puissances garantirent d'ailleurs solen-nellement à la Pologne le reste de ses possessions. Ces garanties n'en seront pas moins violées bientôt à deux reprises differentes. Encore quelques anuees, et la Pologne aura cessé d'exister; la plus grande iniquité des temps modernes sera consommée. Mais il n'v a pas de prescription contre le droit. « Elles ont mangé la Pologne, disait Rousseau des trois puissances, mais elles ne la digéreront pas. « Pour elle, on peut l'espérer encore. . Dieu, sans doute, ne sera pas tnuiours trop haut et la France trop loin. .

roup naut et la France trop loui. Louis XV, qui humiliai la France au dehors, dégradait au dedans la royauté, jusqu'à la rendre complice de l'association justement filetrie sous le nom de Pacto de famine. Cette compagnie monstrueuse qui, sons priéexte d'approvisionner Paris, accaparait les grains et créait les famines artificielles de 1768 et 1769, Lonis XV comptait parmi ses actionnaires. Ponr regagner ce que lni contaient ses plaisirs, il agiotait sur les bles, il speculait sur la disette. Une province se tronvait-elle encombrée de produits, on fermait ses portes, ses débouchés, et par ce moven, on faisait tomber à vil prix le blé, que les agents s'empressaient d'acheter; puis, par un moyen contraire, on faisait naitre la disette sur un autre point, et on y revendait la denrée à un très-haut prix. On ne peut, dans un livre comme celni-ci, montrer les honteux débordements qu'il faudrait retracer pour peindre l'homme qui régnait alors sur la France. « Il avait pris des goûts ignobles, dit M. Droz, t. I, p. 10, il aimait à faire la cuisine, dans ses petits appartements; il buvait avec excès, souvent jusqu'à tomber au dernier degré de l'ivresse. » Et ces vices honteux étaient ce qu'il y avait encore de moins déplorable dans sa conduite. La nation s'éclairait; on voyait dayantage les abus; on youlait des garanties, et un gouvernement taré multipliait chaque jour les actes arbitraires. Les citovens étaient à la merci d'un caprice, grâce aux lettres de cachet qui livraient leur liberté aux riches on aux puissants avant une passion à assonvir on une vengeance à satisfaire. Leor fortune n'était pas mieux garantie. Louis finit par prendre pour ministre des finances l'abbé Terray. Cet homme regardait le peuple - comme une éponge qu'il fant pressurer : » oubliant qu'nu impôt exagéré est ruineux pour le fisc même, parce qu'il empêche la formation de la matière imposable, ou qu'il la détruit quand elle est formée, il remania tout le système des contributions de manière à rendre les taxes accablantes. La misère s'accrut, le revenu n'angmenta pas, et il ne trouva d'autre remède pour rédnire la dette de l'État qu'une banqueroute. Aux clameurs qui s'élevaient de toutes parts. Terray répondait froidement : « Le roi est le maître ; la uécessité instifie tout, » Il n'en laissa pas moins subsister un déficit annuel de 41 millions. Et cependant, depnis 1715, les impôts avaient plus que doublé, étant montés de 165 millions à 365, Louis XV prévoyait bien que quelque terrible expiation approchait; mais, dans son égoïsme, il s'en consolait en pensant que la catastropbe tomberait sur une autre tête : « Ceci durera bien autant que moi, disait-il, mon successeur s'en tirera comme il pourra. » Et Mme dn Barry répétait avec lui : . Après nous le déluge. »

FIN DU TROISIÈME VOLUME.





| Ciap. |                                                            |      | unay. |                                                                      | ages. |
|-------|------------------------------------------------------------|------|-------|----------------------------------------------------------------------|-------|
| LIII. | Louis XII                                                  | 1    | LVII. | Le safele de Louis XIV avant Louis XIV                               | 142   |
|       | 11. Regence de Marse de Múdicis; Concini; revuite des      |      | 1     | S i. Balrac et Vuiture: l'hôtel de Rambonlijet,                      | 197   |
|       | princes                                                    |      |       | 2 Purt-Ruyal; les Provinciales; Puscal                               | 645   |
|       | § 2. Étate genéseux                                        |      |       | 1. Poesie : Corneille ; débuts de Molière                            | 150   |
|       | ( 3. Nonvelle revolte des seigneurs ; mort de Concini      |      | i     | Memoires et romane: le cardinal de Rets: Mile de                     | 140   |
|       |                                                            | 144  |       | Scudery.                                                             | 255   |
|       | 5 a. Administration d'Albert de Luynes : proces et sup-    |      |       | S & La philosophie: Descarice; les sciences,                         | 100   |
|       | plice de la marechele d'Ancre; evasion de Marte            |      |       |                                                                      |       |
|       | de Médiele; eiece de Montanban et mort du con-             |      |       | 5 & La prieture ; le Poussin ; Lesueur                               | 158   |
|       | netable                                                    | 22   |       |                                                                      |       |
|       |                                                            |      | 1     | TREIZIEME PÉRIODE.                                                   |       |
| LIV.  | Ministère de Richeliau                                     | - 23 | 1     |                                                                      |       |
|       | ( L. Richelieu ; affaire de la Valteline ; meriage d'Heu-  |      |       | TRIOMPIES DE LA ROYAUTÉ ABSOLUE.                                     |       |
|       |                                                            |      |       |                                                                      |       |
|       | riette-Merie avec le roi d'Angleterre ; Buckingham         | -    | LVIII | Entrée de Louis XIV à Paris                                          | 165   |
|       | et Anne d'Autriche                                         | - 11 |       |                                                                      | 1000  |
|       | § 2. Première guerre de Richelieu contre les Reformes;     |      | 1     | 5 L. Division de son règne; ses idees sur les devotrs                |       |
|       | absissement des grands; execution de Chalais et            |      | i     | des rols                                                             | 105   |
|       | de Bouteville                                              | 44   |       | 2. Fouquet; con château de Venu; sa disgrâce                         | 147   |
|       | § 1. Abaissement des protestants ; price de la Rochelle    | 44   |       | 5 1. Colbert; réorganisation des finances; agriculture;              |       |
|       | § 4. Guerre de la euccession de Mantone; journes des       |      |       | marine; industrie; commerce                                          | 624   |
|       | dupes                                                      | 54   |       | 4. Lonvois; reforme de l'armee                                       | 182   |
|       | 5 5. Puit- de la reine mère à Bruxellee; combat de         |      | 1     | 5 5. Seguier: travaux legislatife; greade joure d'Au-                |       |
|       | Castelnusdary; execution de Montmorency                    | 62   |       | vergne                                                               | 190   |
|       | 5 & Bumiliation du duc d'Epernon et d'Anne d'Au-           |      | í     |                                                                      |       |
|       | triche; Mile de la Fayette; le comte de Soissons           |      | LIX.  | Hietoire extérieure et conquêtes de 1661 à 1679                      | 165   |
|       | et Cinq-Mare                                               | 42   |       |                                                                      |       |
|       | § 2. Administration intérieurs ; ecomiesion du parle-      |      |       | § 1. Etat de l'Europe en 1661; Christine de Suede ; la               |       |
|       | ment; creation des intendents, etc                         | 7.5  | 1     | revolution d'Angleterre                                              | 195   |
|       |                                                            |      | ł     | 5 2. Guerre de Flandre ; droit de dévolution                         | 7000  |
| LV.   | Guerre de Trente ane jusqu'à la mort de Richelieu          | 79   | 1     | 5 1. Guerre de Hollande                                              | 201   |
|       |                                                            |      | 1     | 6 Passage du Rhin; invesion de le Hellande                           | 2015  |
|       | 5 L. Politique etrangère de Richelieu                      |      | 1     | § 5. Grande alliance de la Boye; Prise de Maestricht;                |       |
|       | 5 2. Première partie de la période françoise ; alliances   |      |       | seconde conquête de la Franche-Comte                                 | 212   |
|       | et farces de la France; defense de Saiat-Jean de           |      |       | 💃 🐔 Bataille de Senef; dernière nampagne de Turenne                  |       |
|       | Losae                                                      | 82   | 1     | et de Condé                                                          | 214   |
|       | § 1. Conquéte de l'Altace, de l'Artoie et du Roussillon.   | 844  |       | <ol> <li>Revolte de Meseine; victoires navales; Duquesne;</li> </ol> |       |
|       | 5 L. Mort de Richellen et de Luuie XIII                    |      |       | d'Estrees                                                            | 225   |
|       | 5 5. Un proces de magie: Urbain Grandier; un philo-        |      | 1     | § 8. Campagnes de 1677; Créqui et Luermbourg; ba-                    |       |
|       | sophe brûle; Vanini; la guestie; le mont-de-               |      | 1     | taille de Cassel; Voisnerennes; Gand; traite de                      |       |
|       | pléte; les postes et les theàtres; Mirame                  | 22   | 1     | Namegne                                                              | 221   |
|       |                                                            |      | 1     |                                                                      |       |
| LVI.  | Minorité de Louis XIV et administration de Mazarin         | 97.  | LX.   | Le vrai ciècle de Louis XIV                                          | 227   |
|       |                                                            |      | Line. |                                                                      |       |
|       | \$ L. Regence d'Anne d'Autriche; Mararin et les impor-     |      | l     | § f. La conr et les fêtes; Mile de la Vallière; Muse de              |       |
|       | tants                                                      | 9.2  | 1     | Montespan                                                            | 221   |
|       | § 2. Suite de la guerre de Trente ans ; victoires de Condé |      | 1     | 5 2. La cour; Mademe ; Mademoiselle; de Lausun; le                   |       |
|       | et de Turenne                                              | 22   | 1     | prince de Conde à Chantilly                                          | 231   |
|       | § 1. La revolution d'Angleterre de 1648                    | 0.3  | 1     | 5 3. La ville; les empoisonnements                                   | 237   |
|       | 5 L Gouvernement interieur de la France de 1843 à          |      |       | § 4. Molière                                                         | 26.5  |
|       | tets; journée des barricades; Methieu Mole;                |      |       | 6. Racine et Bolleau.                                                | 244   |
|       | - Hetz; paix de Salut-Germain,                             | tos  |       | [ C. Bossuet; Bagrialoue                                             | 252   |
|       | 5 L Guerre de la Fronde; le parlement les seigneurs,       |      |       | 5 L. Mme de Sevigne; La Rochefoucauld                                | 254   |
|       | les bourgeois, les chamsons; conventint de Ruel,           | 111  |       | C a. Influence parsonnelle de Louis AIV our les lettres.             | 252   |
|       | 5 a. Les petits-maltres on jenne Fronde; arrestation de    |      |       | S p. La Pontaine.                                                    | 260   |
|       | Conde                                                      | 119  |       | t to. Peintres et erchitectes; manuments; Versailles.                | 263   |
|       | 5 1. Revolte de Condé; combat de Bléneau et du fau-        |      |       | -                                                                    |       |
|       | bourg Saint-Antoine; massacre à l'hôtel de ville.          | 125  | LXI.  | Abus; premiere signes de décadence                                   | 274   |
|       | 1 Retour de Mazarin; guerre civile et etrangère;           |      | LAXI. |                                                                      | ***   |
|       | traite des Pyrénées                                        | 130  |       | ( 1. Chambres de rennion; Stresbourg; Vienne et                      |       |
|       | S. Administration interieure de Mazarin                    | 131  |       | Subreski,                                                            | 275   |
|       | 5 st. Faits divere; les misères de la Fronde; saint        |      |       | S . Alger; Génes; Rome; Siam                                         | 276   |
|       | Vencent de Paul; le baigneur; la foire Saunt-              |      |       | 5 3. Mort de Colbert; Mme de Maintennn; maladre                      |       |
|       |                                                            |      |       |                                                                      |       |

| Chap.  |                                                            | Pares | Chep. P                                                 | ages |
|--------|------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------|------|
| LXII.  | Triomphe du catholicisme en France, du protes-             |       | 5 4. Nalssance d'un esprit nouveau : littérature : éco- |      |
| mett.  | tanti-me en Angleterre                                     | 287   | namie politique : philosophie : sciences                | 361  |
|        |                                                            |       | C S. Philesophie et Peligion : sciences.                | 371  |
|        | § 8. Situation des protestants en France; conversions      |       | , 2. 7                                                  |      |
|        | et dragoneades                                             | 287   |                                                         |      |
|        | § 2. Révocation de l'édit de Nantee                        | 241   | QUATORZIÈME PÉRIODE.                                    |      |
|        | § 3. Révolution de toes en Augleterre                      | 295   |                                                         |      |
|        |                                                            |       | DÉVELOPPEMENT DES ASUS DE LA MONABCHIE ABSOLUM:         |      |
| LXIII. | Guerre de la ligue d'Augsbourg                             | 298   | PROGRÉS DE L'OPINION PUBLICUE.                          |      |
|        | § 1. Tentatives pour retablir Jacques II ; butailles de la |       |                                                         |      |
|        | Boyne, de Beachy-Head, de la Hougue,                       | 200   | LXVI. Minorité de Louis XV et régence du duc d'Orléans. | 375  |
|        | § 2. Guerre defensive mar le Rhin, offensive en Savon      | 240   |                                                         | 9.0  |
|        | el aux Pays-Bae                                            | 318   | § t. Le tastament de Louis XIV; le Regent et Dubois;    |      |
|        | § 3. Betalite de Noerwinden; guerre meritime; pais         |       | l'alliance anglaise                                     | 375  |
|        | de Byswick                                                 | 397   | § 2. Le caar Pierre le Grand à Perie; Lew               | 342  |
|        | 5 4. Marty; baint-Cyr                                      | 311   |                                                         |      |
|        |                                                            |       | LXVII. Suite du règne de Louis XV                       | 391  |
| 1 111  | Guerre de la succession d'Espagne                          | 313   | \$ 1. Ministère du duc de Bourbon 1723-1728             | 391  |
|        |                                                            |       | C 2. Ministere de Fleury; les convulcionnaires; guerre  |      |
|        | 3 f. Traites de partage; testement de Charles II:          |       | de la succession de Pologne,                            | 310  |
|        | grande ligne de la tiaye                                   | . 212 | 5 3. Gaerre pour le seccession d'Autriche; le Prusse;   |      |
|        | § 2. Friedlingen; Spire; Hochstedt; les camiserde.         | . 318 | Frederic II                                             | 402  |
|        | 5 3. Dienbeim : Ramillue et Turre ; perte de l'Alle        |       | ) 4. Batailles de Dettinges, de Funtency, de Naucoux    |      |
|        | magne, de l'Italie, de l'Espagne                           |       | el de Lawfeld                                           | 406  |
|        | § 4. Oudenardo; porte des Poyocheo; Boufflera es           |       | § 5. Traite d'Aix-le-Chapelle; prospérite commerciale;  |      |
|        | eiege de Lille; Malplaquet et Denain                       | 326   | les Indos; Mens de Pompadout                            | 404  |
|        | § 5. Truites d'Utrecht, de Hastadt et de Bade; der-        |       | § 6. Guerre de Sept ane; espitulation de Clostersevou;  |      |
|        | ource annees do roi                                        | 340   | Boshach                                                 | 411  |
|        | 2.1                                                        | 16    | de to France our mer.                                   |      |
| LXV.   | Gouvernement de Louis XIV                                  | 346   | § 8. Revers oux colonies; Me Français an Canada;        | 414  |
|        | 1. Suppression des états généraux : soumission de          |       | Montcoltu                                               |      |
|        | parjement, de la coblesse et du clergé                     |       | , 9. Chosseul; le pacte de famille; traités de Parie et | 418  |
|        | ) 2. La coor; une journee de Louis XIV et de Mmo de        | 340   | d'Hubertebourg : la Coree; la Lograine.                 | 423  |
|        | Meintenog                                                  |       | 5 to. Suppresenn de l'ordre des jesentes; disgrace de   | 423  |
|        | 1 To Reserve exact to becard                               | 110   | Character destruction des pagentes augrace de           |      |

PIN DE LA TABLE DES MATIÈNES DU TROISIÈME VOLUMI



Nef du couvert du ros.